

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

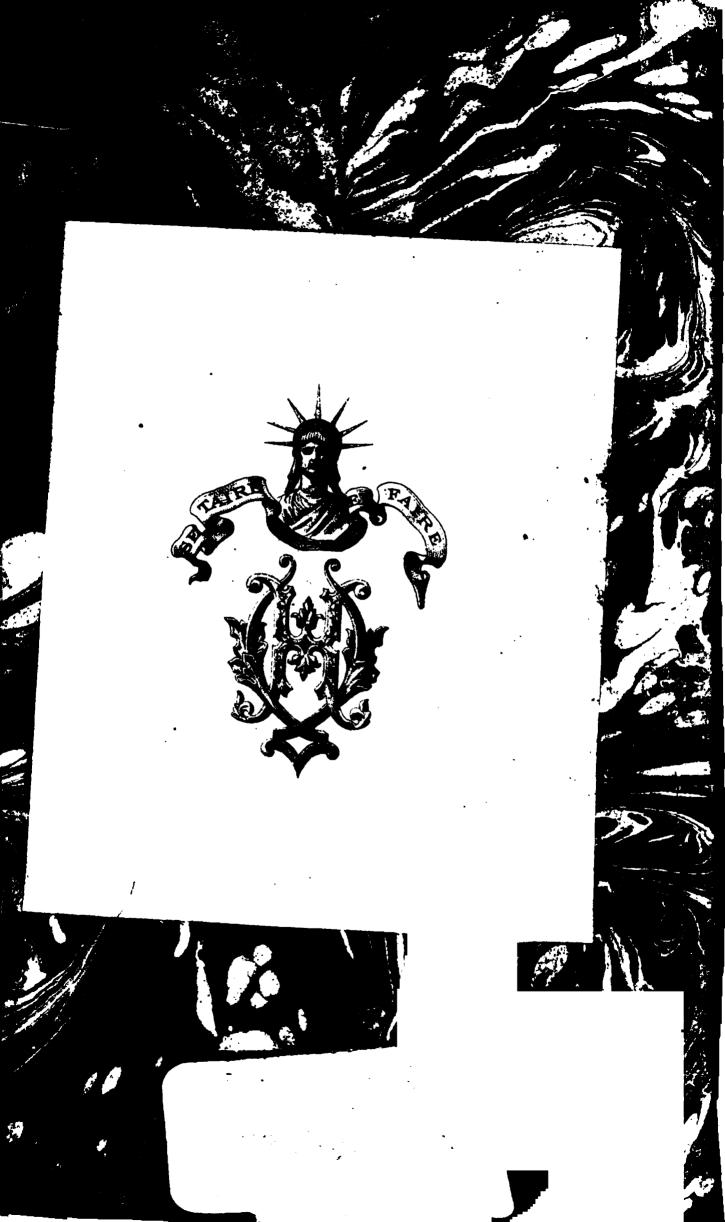



DP 56 · H493 Į.

# \* ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE D'ESPAGNE

ET

# DE PORTUGAL,

Divisé en huit Périodes:

Avec des Remarques particulieres à la fin de chaque Période, sur le génie, les mœurs, les usages, le commerce, les finances de ces Monarchies; ensemble la notice des Princes contemporains, & un Précis historique sur les Savans & Illustres,

TOME SECOND.



# A PARIS,

Chez Jean-Thomas Herissant fils, Libraire, rue S. Jacques, à S. Paul & à S. Hilaire.

M. DCC. LXV.

Avec Approbation & Privilége du Roi,

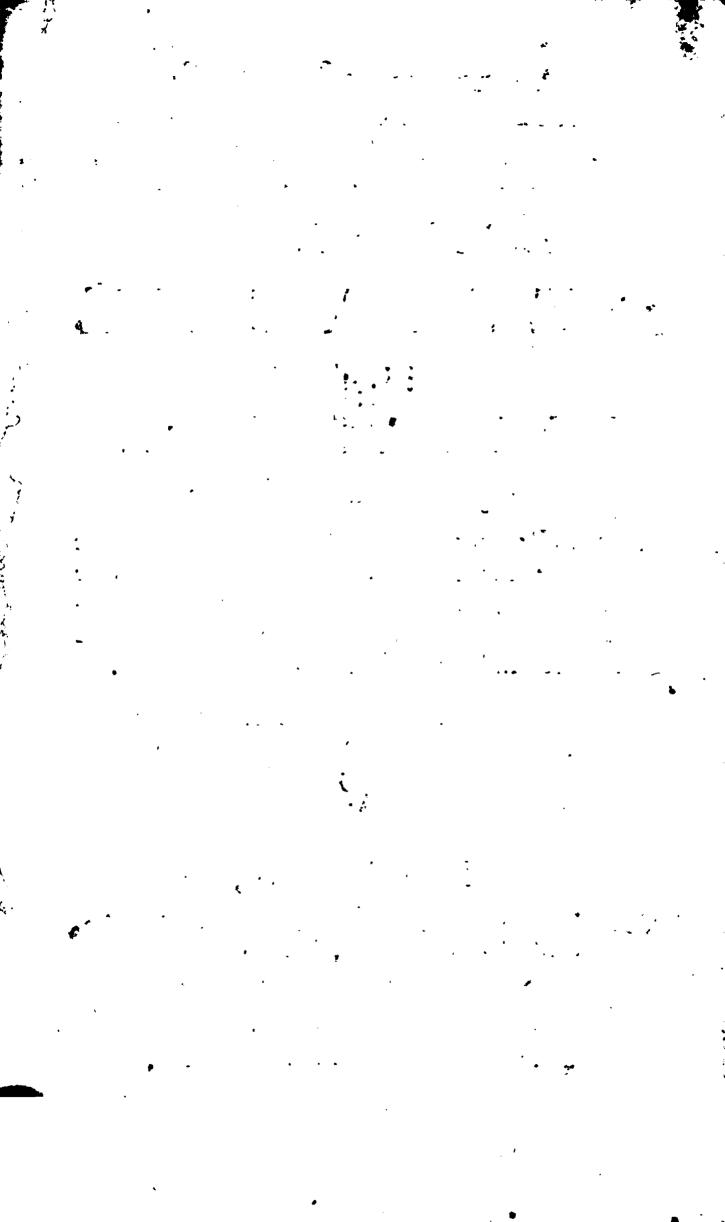



# ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL.

# SIXIEME PÉRIODE.

Depuis la conquête de Grenade par Ferdinand & Isabelle, jusqu'à l'abdication de Charles V.



A fin du quinzieme siecle & le commencement du seizieme sont l'époque de plusieurs événemens remarquables, qui changerent presqu'entierement la face de l'Espagne. Deux de ses plus puissantes Couronnes s'unirent par le mariage d'Isabelle de Castille

avec Ferdinard d'Aragon; & dans la suite elles n'en formerent plus qu'une sur la tête de leurs successeurs qui augmenterent encore leur puissance par la destruction & la réunion du royaume de Grenade. Ainsi presque tous les royaumes Chrétiens ou Mahoméanns, que nous avons vû se former ou s'éteindre successivement dans les diverses contrées de l'Espagne, se trouvant reunis sous la puissance de Ferdinand & d'Isabelle, nous leur donnnerons dorénavant le nom de Rois d'Espagne; & nous n'aurons plus, après l'invasion de la Navarre en 1512, que deux colonnes, l'une pour l'Espagne, & l'autre pour le Portugal.

Tome II,

Λ

|                        | 1                             | 1                                                     | contemporains.                           |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ESPAGNE.               | NAVARRE.                      | PORTUGAL.                                             |                                          |
| Fordinand & Yabelle.   | Jean d'Albret<br>& Catherine. | Jean II.                                              | PAPES.                                   |
| 1492.                  |                               | 1492.                                                 | Innocent VIII.<br>1402.<br>Alexandre VI. |
| Ferdinand de Ta-       |                               | Jean II. fait                                         | !                                        |
| aveta est nommé        |                               | folliciter inuti-<br>lement la legi-                  | Pie III. 1503.                           |
| Archevêque de Gre-     |                               | lement la legi-                                       | Léon X. 1521.                            |
| nade qui est érigée    |                               | itimation de D.                                       | Adrien VI. 1523.                         |
| n Métropole, ainsi     |                               | George, son fils                                      | Clément VII.                             |
| ue Valence. Grena-     |                               | naturel, auprès                                       | Paul III. 1540.                          |
| le eut pour Suffra-    |                               | du Pape Alexan-                                       | Jules III. 1555.                         |
| gantes les villes de   |                               | dre VI. succes-                                       | Marcel II. 1555.                         |
| Guadix & d'Almérie,    |                               | du Pape Alexan-<br>dre VI. fuccef-<br>feur d'Innocent | Faulty. 1999                             |
| & Valence eut celles   | ,                             | lviii.                                                |                                          |
| le Majorque, Sé-       | •                             | Fondation de                                          | Empereurs,                               |
| orve & Orihuéla.       |                               | l'hôpital de tous                                     | Frederic III.                            |
| l'alavera se demet à   |                               | les Saints à Lis-                                     | 1493.<br>Maximilien                      |
| ette occasion de la    |                               | lhanne Te Rai                                         | 1610.                                    |
| place de Confesseur    |                               | fait bâtir en mê-                                     | Charles V. 1558.                         |
| le la Reine, qui fut   |                               | me-tems une                                           |                                          |
| lonnée au fameur       |                               | nouvelle maison                                       | MAISON                                   |
| François Ximénès de    |                               | pour les Reli-                                        | Ottomane.                                |
| Cisneros, dont elle    |                               | gieuses de saint                                      | Bajazet II. abdi-                        |
| commença la fortu-     |                               | lacques, dont                                         | Selim L. 1520.                           |
| ie. Cet homme té-      |                               | il confie l'admi-                                     | Soliman II.                              |
| ébre étoit né d'une    |                               | nistration à An-                                      | 1566.                                    |
| amille pauvre, quoi-   | •                             | ne de Mendo-                                          |                                          |
| que quelques Au-       |                               | za, son ancien-                                       | Rozs                                     |
| eurs la prétendent     | <i>'</i> .                    | ne maîtresse.                                         | .de France.                              |
| llustre: mais la na-   |                               | Ces Religieuses                                       | Charles VIII.                            |
| ure lui avoit donné    |                               | ou Chanomel-                                          | Louis XII. 1515                          |
| les qualites plus pré- |                               | les de faint Jac-                                     | François I.                              |
| ieules, qui l'éleve-   |                               | ques sont éta-                                        | 1547.                                    |
| ent insensiblement     |                               | ques sont éta-<br>blies en Espa-                      | Hemi W. 1998.                            |
| ux premieres digni-    |                               | gne & en Por-                                         | • -                                      |
| és de l'Eglise & de    | ,                             | tugal, depuis                                         | d'Angleterre.                            |
| Etat. Ximénès s'é-     |                               | l'an 1312 en-                                         | Henri VII. 1500.                         |
| oit fait Ecclésiasti   |                               | AILOU' THER A                                         | Henri VIII.                              |
| ue, & avoit même       |                               | ont huit mai-                                         | 1547-                                    |
| ntrepris le voyage     |                               | ont huit mai-<br>fons destinées à                     | Edouard V.                               |
| le Rome, dans l'es-    | •                             | recevoirles veu-                                      | Marie. 1558.                             |

| 41 | MCE.           | 8    |
|----|----------------|------|
|    | régné<br>egne. | est. |

# FEMMES.

(ilie.

# ENFANS.

# SCAVANS & Bluftres.

# MOIS ELBARGY.

Ferdinand & Habelle.

Perdinand étant e de 20 ans , de liabelle, de 24, par-viennent à la Couronne de Caffille le 12 Décembre 1474-

Petdinand devient Aoi d'Aragon en **1**479.

Roi de Grenade

en 1492. Roi de Navarre en

3512.

Ferdinand regne en Czitille conjoinfement avec Habelle juiqu'à la mort de

Après la mort d'i-labelle. Ferdinand est obligé de céder le Loyaume de Caftille à la fille Jeanne la Folle, & à fon gendre l'Archiduc d'Antriche.

Ferdinand meure 1210.

Habelle de Caf-

D'Isabella de Caffille.

Jean , marié Marguerite d'Autriche, fille de l'Empereur Maximilien. 11 mourut fans en⊸ fants , à l'âge de l 19 ans.

Dona Rabelle époula re. Alphonfe, Prince. de Portugal, ills ainé de Jean

10. Emmanuel, Roi de Portugal, dont elic cut un fils appelle Michel, qui cát réani toutes les Couronnes d'Espagne , s'il n'eût pas été enlevé par une mort précipitée.

Dona Jeanne, farnommée la Folle. Elle porta la Monarchie dans la Maifon d'Autriche, ayar époulé l'Archiduc d'Autriche.

Dona Marie, feconde femme d'Emmanuet , Roi de Portugal.

Dona Catherine , - е́роше fucceffivement d'Artus, Prince de Galles & de Ion frere Henri VIII Roi d'Angleterre, qui la répudia.

Benoît , appell Puerre de Lune , fi appelle meux antipape EIpagnol. Il enfeigna d'abord le Droit, 🗞 fut enfuite pourve de plusieurs Bénéhces. Grégoire IX, le crés Cardinal , éc Clément VII, le fit fon Legat en Elpa-gne. Il fut élu par quelques Evêques, Pape, fous le nom de Benoît XIII. Le Pife le

a Benoix ic trogbo, juie natif de onné en LIVIE OÙ S Funde-13. I430. évite Auteur d'un Ouvra-

ge incitulé les Poses Gonzalez de Caftiglio ( Jean ) Au-guftin Elpagnol, colébre par les prédications, mort à 40 ans à Salamanque.

Il fut emportonne par une Hoftie qu'une Dame veuve lui fit donner, pour le venger de ce qu'il svoit converti an cavalier qu'elle aimore.

Ferdinand de Cortione, d'un içavoir prodigienz, & rénniffant un grand nombre de talens

1480. On lui attribue un Commentaire for

# PRINCES

# contemporaids.

#### ESPAGNE.

#### Ferdinand & Isabelle.

pérance de s'avancer plus promptement.

Il en rapporta une ex-

# Tean d'Albret & Catherine.

# PORTUGAL.

# Jees II.

Rois d'Ecoffe. Jacques IV.

ves & les filles Jacques V. 1542.

Orphelines des Marie Stuart. chevaliers. Elles portent comme

1587.

pectative, dontl'exé-Ximé-

eux la Croix de Rois de Suede. l'Ordre, & s'a-Jean. 1513. donnent au ser-Christiern 11.

chassé en 1523. vice des péle-Gustave Ericson 1560.

rins. Le mariage leur est interdit depuis l'année

1480. de Dannemare. mais la maison Jean. de Santos, en Christiern II. chassé en 1523.

R o 1.8

- 1559-

1492.

Rois

Portugal, & cel-Fréderic I. 1534. le de Barcelo-Christiern III. ne en Cata-

ont de Pologne.

logne conservé à cet égard leur ancienne liberté.

Cafimir IV. On peut rap Jean-Albert. porter à cette

1501. Alexandre 1506. Sigilmond I. 1548.

1572.

année la conversion du Roi de Congo & d'une Sigilmond 11. partie de peuples qui furent baptilés par les instructions Jean Basilowitz. des Missionnaires que Jean II. y envoya sur le Iwan Bafilomême vaisseau qui reconduisit Zacuta,

bassadeur du roi

Africain.

Ducs de Russie. 1505. Bafile Iwanowitz. 1533.

1584. Witz.

cution lui fut vivement disputée, lorsqu'il prit possession de l'Archiprêtre d'Ucéda, en vertu de cette Bulle. nès permuta ce Bénéfice pour la grande Chapellenie de Siguença, dans la vue de se rapprocher du Cardinal de Mendoza, qui étoit alors Evêque de cette ville, & qui le fit son Grand-Vicaire quelque tems après. Ce fut dans ce poste qu'il commença faire appercevoir les xares talens qu'il avoit pour le Gouvernement; mais dégoûté tout-à-coup du monde, il le quitta, & alla faire profession dans le Couvent des Cordeliers de Toléde. La Fortune, qu'il sembloit fuir alors, vint le chercher dans le Clostre, où il fut contraint d'accepter

| PRINCES<br>, pu out régné en<br>Epegne.                      | FEMMES.                                              | EN                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Reit & Egagne.                                               |                                                      | -                                        |
|                                                              | Germaine de<br>Foix.                                 | De G                                     |
|                                                              |                                                      | Un P<br>en ba                            |
|                                                              | Difficentes mal-<br>trefes.                          | De i                                     |
|                                                              |                                                      | Un<br>chevé<br>ragosi                    |
|                                                              |                                                      | Um<br>riće a<br>table                    |
|                                                              |                                                      | Vélati<br>Les<br>fans                    |
| Philippe L. fur-                                             | Dona Jeanne,                                         | Connt                                    |
| omme le Been, de<br>la Maifon d'Autri-<br>the.               | file de Ferdi-<br>naud V. devint<br>folle de la dou- | Eipag<br>dana i<br>Pen                   |
| Il fut Roi de Caf-<br>ille du chef de fa<br>femme Dona Jean- | icur d'avoir per-<br>du fon mari. El-                | en 150<br>Bohêr<br>grie ,                |
| ne, et proclamé à l<br>Bargos en 1504.                       | ment, quoique                                        | d'Auu<br>Empe<br>l'abdie                 |
| Mourat en 1506.                                              | tration en est                                       | Charle<br>Don                            |
|                                                              | confiée à Perdi-<br>nand fon perc.                   | re , é <sub>l</sub><br>ceftive<br>Jean l |
|                                                              |                                                      | Portuj<br>Prançi<br>de Pra               |
|                                                              |                                                      | Don<br>femme<br>ftiern                   |
|                                                              |                                                      | Danne<br>Don<br>époule                   |
|                                                              |                                                      | diffus,<br>Hongr<br>Don                  |
|                                                              |                                                      | tine,<br>thume                           |
| , l                                                          |                                                      | à Jeat<br>de Poi                         |

## ESPAGNE.

#### Ferdinand & Isabelle.

la place de Confesseur de la Reine Isabelle.

Décret du 30 Mars pour l'expulsion des Juifs. Plus de quatrevingt mille se retirerent en Portugal, où ils ne purent porter qu'une partie de leurs richesses. On leur avoit à la vérité permis de vendre leurs biens, mais on leur avoit défendu en même tems d'emporter avec eux ni or, ni argent, ni effets précieux. Ceux qui se retirerent en Afrique, au nombre de plus de quinze mille, eurent encore un plus malheureux sort. Ils furent entiérement dépouillés par les Maures, qui pousserent la barbarie jusqu'à en éventrer un grand nombre, pour chercher dans leurs entrailles l'or qu'ils avoient avalé. Quelques milliers de ces malheureux revincent les années suivantes en Andalousie & en Portugal, où ils se firent baptiser pour avoir le droit d'y vivre dans la mendicitć.

Congrès de Fignieres où les Plénipotentiaires d'Espagne & de France traitent de la restitution des Comtés de Roussillon & de Cerdaigne. Ferdinand & Isabelle a'avancent à cette occasion jusqu'à Barcelone, où le Roi est blessé le 7 Décembre par un Catalan, nommé Jean de Cannamares. qui n'avoua autre chose à la question, sinon que se persuadant que

#### NAVARRE.

## Jean d'Albres & Catherine.

#### PORTUGAL.

# Jean II.

vues des Portugais étoiét alors tellement tournées vers l'Afrique, que Jean II. rejetta les offres Christophe Colomb qui, cette année même. alla découvrir l**e** nouveau monde pour les rois Ferdinand & I. fabelle.

| PRINCES qui out régné en Espagne.                                                                              | FEMMES.                                        | ENFANS.                                                                         | SCAVANS<br>& Illustres.                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rois PEfrague.  Charles I. de nom en Espagne, V. dans                                                          | Isbelle, fille<br>d'Emmanuel,roi               | Philippe II. Dona Cathe-                                                        | Borgia (Célar ) fils naturel du Pape Alexandre VI. Ar- chevêque de Valen-                                            |
| l'Empire. Il fut Roi<br>conjointement avec<br>Jeanne sa mere.<br>Proclamé Roi à<br>Madrid le 13 Avril<br>1516. | de Portugal.                                   | rine, femme de<br>Jean, Prince de<br>Portugal.<br>Dona Marie,<br>femme de l'Em- | clésiastique, & fut<br>Duc de Valentinois,<br>Il fut tué au siège de                                                 |
| Francfort le 28 Juin 1519. Abdique à Bruxel- les en faveur de Phi- lippe son fils le 10                        |                                                | pereur Maximi-<br>lien II.<br>Ferdinand.<br>Jean & un au-<br>tre fils, morts    | Viane en 1507. Cajado (Henri ) Poète Latin, natifi<br>de Portugal, dont<br>on a des Epigram-<br>mes, des Sylves, des |
| Janvier 1556.<br>Mort en 1558.                                                                                 |                                                | Enfans nasurels.  DonJuan d'Autriche, Gouverneur des Pays-                      | Eglogues estimées.  1508. Abrabanel (Isac) Rabbin célébre, né à Lisbonne en 1437. Il se disoit d'une fa-             |
|                                                                                                                |                                                | bas.  Dona Margue- rite, époule de Laurent de Mé- dicis, Duc de                 | mille issue du Roi<br>David. Il s'avança à<br>la Cour d'Alphonse<br>V. Roi de Portugal.<br>Il fut ensuite obligé     |
| Rois de Persugal.                                                                                              |                                                | Toscane, ensui-<br>te d'OctavioFar-<br>nèse, Duc de<br>Parme.<br>De Léonore.    | de se retirer, & mourut à Venise en 1508.  Il a donné plu- fieurs Commentai- res sur l'Ecriture-                     |
| Jean II. regne en                                                                                              | Léonore , fille<br>de Ferdinand                | Alphonie, mort                                                                  | Sainte. Cordoue (Gon-                                                                                                |
| Ment en 1495.                                                                                                  | de Ferdinand<br>Duc de Viseu ,<br>& Connétable | Fils naturel.                                                                   | faive Fernandez de)<br>furnommé leGrand-                                                                             |
|                                                                                                                | de Portugal.                                   | Don George,<br>Grand - Maitre                                                   | Capitaine Duc de<br>Terranova. Il con-                                                                               |
|                                                                                                                | Maitresse. Anne de Men                         | de S. Jacques & d'Avis.                                                         | quit le Royaume de<br>Naples pour Ferdi-                                                                             |
| ,                                                                                                              | doça.                                          | h D'Isabelle<br>de Custille.                                                    | nand V. Rei d'Ara-<br>gon. Il mourut à<br>Grenade en 1512.<br>Americ Vespuce,                                        |
| Emmanuel I. sur-<br>nommé le Grand,<br>connu, avant que<br>de monter sur le<br>Trône, sous le nom              | Dona Isabelle<br>de Castille.                  | Le Prince Michel, qui mourut à Grenade l'an 1500.                               | né à Florence en<br>1451. Il fit en 14076<br>plusieurs découver-<br>tes dans le Nouveau                              |
| de Duc de Beyra,<br>régne en 1495.<br>Meurt en 1521.                                                           | Dona Marie<br>de Castille, sœur<br>d'Habelle.  | De Dona Marie.<br>D. Jean 111.                                                  | Monde, qui fut ap-<br>pellé de fon nom-<br>Amérique, quoique<br>ChristopheColomb,                                    |

| ESPAGNE.                                                                                                                                                                                                               | NAVARRE.                        | PORTUGAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Ferdinand & Isabelle.                                                                                                                                                                                                  | Jean d'Albres<br>& Gasberine.   | Jean II. |
| le Royaume lui appartenoit, il<br>avoit attenté à la vie du Roi pour<br>s'en remettre en possession. On le<br>condamna à avoir la main cou-<br>pée & à être tenaillé; on l'étran-<br>gla auparavant; le Roi avoit même |                                 |          |
| intention de lui sauver la vie,<br>mais la severité du carastère de                                                                                                                                                    |                                 |          |
| Ximénès s'y opposa.  Hugues Roger, Comte de                                                                                                                                                                            |                                 |          |
| Pailhan, qui se soutenoit dans<br>la revolte depuis plus de trente<br>ans, est privé de ses domaines                                                                                                                   |                                 |          |
| par sentence du 12 Décembre.<br>Ses terres sont données au Com-                                                                                                                                                        |                                 |          |
| Duc. Le Comte de Pailhan per-                                                                                                                                                                                          |                                 |          |
| sista dans sa rebellion, & passa<br>au service de France. Ensin, dix                                                                                                                                                   |                                 |          |
| ans après, il fut pris dans le Châ-<br>teau neuf de Naples, & on le                                                                                                                                                    |                                 |          |
| ramena en Espagne, où il mou-<br>rut dans les prisons, accablé de<br>vieillesse.                                                                                                                                       | ,                               | ,        |
| Cette année si mémorable pour l'Espagne par la prise de Grena-                                                                                                                                                         |                                 |          |
| de, ne l'est pas moins pour le<br>monde entier, par la premiere<br>découverte de l'Amérique, qui                                                                                                                       |                                 |          |
| est entierement due à Christophe<br>Colomb, Génois, quoique cette                                                                                                                                                      | ,                               |          |
| partie du monde ait pris le nom<br>d'Americ Vespuce, Florentin,<br>qui n'y alla que cinq ans après.                                                                                                                    |                                 |          |
| 1493.                                                                                                                                                                                                                  | 1493.                           | 1493.    |
| On avoit eu si mauvaise opi-<br>nion de l'entreptise de Christo-                                                                                                                                                       | Jean de Foix,<br>Vicomte de Nar |          |

PRINCES qui out régué en Epegne.

FEMMES. ENFANS.

SCAVANS & Illustres.

Rois de Porrugal.

Don Louis, Duc de Beja, mort en 1555.

Il laissa un file Antoine, Prieur de Craso.

D. Ferdinand épousa Guiomar Consiguo Comseffe de Marialva.

1540.

D. Henri, Cardinal, monta sur le Trône après la mort de Sebastien Son neveu.

D. Edouard, Duc de Guimaraens, épousa liabelle de Portugal, fille de Jacques Duc de Bragance.

Don Antoine mort au besceau.

Dona Isabelle, qui épousa l'Empereur Charles V.

de Dona Eléonore.

Charles, mort jeane.

Dona Marie, promise en mariage à François Dauphin' de France.

Génois, en est déja fait la découverte. Mort aux ifles Terceres en

1516 Ximenez ( Francois ) Archevêque de Toléde, princinasurel , nomme pal Ministre d'Espagne, célébre par la politique, né à Torrelaguna, dans la Vicille - Castille , mort en 1517.

Monteruma, Empereur du Mexique. D. Alphonse, perdit ses Etats, la Cardinal & Ar- liberté & la vie, perdit ses Etats, la chévêque deLi- ayant reçu dans sa sbonne, mort en | Capitale les Espagnois commandés par Fernand Conez.

> Deza (Diego) Efpagnol. Il professa la Théologie de Salamanque, & par-vint à l'Archeveché de Toléde. Il a fait des Ouvrages de Controverie, pour défendre la doctrine de S. Thomas. 1520.

Magellan (Ferdinand) Capitaine Portugais, célébre par la découverte qu'il fit des terres Antardiques pour l'Empereur Charles V. Il y a un détroit qui porte son nom. Il pénétra par la mer du Sud jusqu'aux isles Ladrones, où il mourut après avoir soumis celle de Ce-1520.

Antoine Nebrifsenfis ou de Lebrixa, né dãs un Bourg de ce nom en Andalousie, en 1444. li profesa à Salaman-

Dona Eléonore d'Autriche, fille de Philippé I. Roi d'Elpagne, & sæur de Charles Y.

#### ESPAGNE.

#### Ferdinand & Isabelle.

phe Colomb, même à la Cour des Rois Ferdinand & Isabelle, qu'onne lui avoit confié que trois vaisseaux, qui furent armés en partie aux dépens d'un particulier nommé Louis de Sant-Angel. Colomb revint au commencement de cette année, après avoir découvert San-Salvador & l les autres Isles Lucayes, Cuba & Hispaniola, qu'on nomme aujourd'hui Saint-Domingue. Il eut grand soin d'apporter avec lui de l l'or, quelques Indiens, & tout ce qu'il crut le plus propre à donner une haute idée des pays qu'il avoit trouvés & de ceux qui lui restoient à découvrir. Ferdinand & Isabelle, transportés de joie d'une découverte qui sembloit étendre les limites du monde exprès pour eux, firent asseoir Colomb en leur présence comme Grand d'Espagne, lui conférerent la qualité d'Amiral des Indes Occidentales, & le renvoyerent avec dix-huit vaisseaux qui portoient des Missionnaires & tout ce qui étoit nécessaire pour établir des colonies dans le nouveau monde. La jalousse que ces nouvelles découvertes donnoient à Jean II. Roi de Portugal, occasionne un differend qui est jugé par le saint Siège. Alexandre VI. établit la ligne de Marcation qui limitoit la navigation des deux Couronnes, en passant à cent

# NAVARRE.

#### Jean d'Albret & Catherine.

bonne, appelle au saint Siége & àl'Eglise universelle de l'invasion qu'il prétendoit que Catherine, sa niéce, Reine de Navarre, avoit faite à son préjudice. Il prenoit dans cet appel le titre de Roi de Navarre, Comte de Foix, &c. ce qui fait voir qu'il formoit aussi des prétentions fur la couronne de Navarre, comme plus proche parent mâle du feu Roi François Phébus.

# PORTUGAL.

Jean II.

Colomb que Jean II. com-mença à s'appercevoir de la faute qu'il avoit faite en méprisant les offres de ce Navigateur.

Excité par le bruit que faisoient les nouvelles découvertes, il équippa une flotte qu'il destinoit pour nouvcau monde : cet armement occasionne differend AVCC le Roi de Castille qui avoi**t** pris les devans, & s'étoit fait attribuer par le Pape le droit de conquête tous les pays découverts & 🚵 découvrir dans le nouveau monde.On a recours à la décision du saint Siège, qui limite la navigation des deux Couronnes, par la fameuse ligne

| PRINCE                    | S  |
|---------------------------|----|
| qui ont regné<br>Espagne. | øn |
|                           |    |

# FEMMES. ENFANS.

# SCAVANS & Illustres.

# Rois de Porsugal.

Jean III. monte fur le Trône de son! pere en 1521.

Meur en 1557.

Dona Catherine d'Autriche.

D. Alphonse.

D.Emmanuel.

D. Philippe.

Denys, mores jeunes.

D. Jean, marié à Jeanne d'Autriche, fille de l'Empereur Charles V.

Il mourus peu de sems après son mariage, laisant sa femme enceinte de D. Sebaftien, qui régna.

D. Antoine, mort fans enfans.

Marie, épouse de Philippe II.

Dona Isabelle.

Dona Béatrix, mortet jeunes.

que, ensuite dans l'Université d'Alcala. Il travailla à l'édition de la Polyglote. On a de lui des Commentaires sur plusieurs Auteurs anciens, des Lexi-cons, l'Histoire de Ferdinand & d'Isabelle. 1522-

Cano (Sébastien) né à Guetaria dans la province de Guipulcoa en Elpagne. Il fit le premier le tour du Monde, & revint, après trois ans & un mois de navigation, à Sé-ville. Charles V. donna' à ce Voyageur un globe avec ces paroles, primus me circumdedifi. 1525.

Avalos (Ferdinand-François d') Marquis de Pescaire, célébre Capitaine. ll compola, étant en prison, un dialogue ingénieux de l'Amour, qu'il dédia à la Marquise son Il aimoit époule. les Sciences, & protégeoit les Sçavans.

Gama (Valco de) natif de Sines en Portugal, célébre par la découverte des Indes orientales dont Jean III. le nomma Vicetoi. Il mourut à Cochin fur la côte de Ma-

Léon (Jean) ne 2 Grenade, voyagea beaucoup. 11 composa enAfricain la description de

# Rois de Navarre.

Jean d'Albret & Catherine sa femme qui furent dépouillés de leurs Etats par Ferdinand le Catholique en 1512. Ils moururent l'un & l'autre en 1516. Henri d'Albret leur Als conserve le titre de Roi de Navarre. Il mourut à Pau

en 1555. Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme & Roi de Navarre du chef de Jeanne d'Albret sa femme. 15624

#### ESPAGNE.

#### Ferdinand & Isabelle.

lieues de Madére, des Açores, & des Isles du Cap-Verd. Mais cette division fut changée l'année suivante par une autre ligne, qu'on nomma de Démarcation, & qui étoit tirée du Nord au Sud par la grande Canarie, à trois cent soixante & dix lieues à l'Occident des Isles du Cap-Verd. Conquête de l'Isle de Palme, l'une des Canaries, par Alphonse de Lugo.

La Cerdaigne & le Roussillon sont rendus à Ferdinand, par Charles VIII. Roi de France, qui vouloit avoir la paix avec tous ses voisins, pour se livrer plus librement à son entreprise de la conquête de Naples. Cette restitution sut entiérement esfectuée au mois de Septembre en vertu d'un accord conclu entre les deux Rois, dès le 19 Janvier. Ferdinand & Isabelle sont leur entrée solemnelle dans Perpignan, le 6 Septembre.

Ferdinand prend l'administration de la Grande-Maîtrise de S. Jacques, en vertu d'un bref, après la mort du Grand-Maître, Alphonse de Cardenas. Depuis ce tems, la Grande - Maîtrise de S. Jacques est restée réunie à la couronne, ainsi que celle d'Alcantara, dont Jean de Zuniga se démit l'année suivante à la priere de Ferdinand, qui l'en récompensa par d'autres graces. Ce

# NAVARRE.

### Jean d'Albres & Catherine.

# PORTUGAL.

Jean II.

qu'on a nomée la ligne de Marcation.

Le Roi fait baptiser les enfans des Juifs qui s'etoient retirés dans ses Etats, après avoir éte chasses de la Castille & de l'Aragon. embarqua une grande partie de ces enfans pour peupler l'isse de Saint-Thomas, sur la cote d'Afrique.D'autres Auteurs disent que Jean II. chassa absolument les Juifs; mais il paroît avoir été assez habile politique pour profiter des fautes de ses voisins, bien loin de les imi+ ter. Ce Prince est attaqué d'une maladie de langueur qui le conduisit peu à peu au tombeau, mais qui lui laissa pen-

# SCAVANS & Uluftres.

SCAVANS & Illustres.

l'Afrique, & la traduisit ensuite en Italien. Il a aussi composé l'Histoire des Philosophes Arabes. 1526.

Alphonse de Zamora, Sçavant Juif convent, fut employé par le Cardinal Ximénez à l'édition de la Polyglote. On a de lui un Dictionnaire Hébreux & Caldaique. 1530.

Alméida (François) Gentilhomme Portugais, & le premier Gouverneur des Indes-orientales, où le Roi Emmanuel l'envoya en 1505. Il se distingua beancoup dans cette expédition.

Stunica (Jacques Lopez) Espagnol de l'Université d'Alcala, mort à Rome en 1530.

Il a fait des ouvrages de controverse contre Erasme & d'autres.

Coronel (Paul) de Ségovie. 1534. Il étoit sçavant dans les langues orientales & dans la Théologie; il enfeigna à Salamanque; il fut employé à l'édition de la Bible Polyglote.

Garcias Lasso de la Vega, Poète Espagnol, natif de Toléde. Il mourut à Nice en Provence des blessures qu'il reçut en commandant un bataillon.

Gomez de Ciudad-réal (Alvarez)
natif de Guadalaxara. Il a donné plufieurs Poèmes Latins estimés, tels que la Toison d'or, sa Thalie Chrétienne, sa Muse Pauline. 1538.

Pizaro (François) fameux Espagnol, découvrit le Péron, dont il sit la conquête avec Diego Almagro. Il exerça des cruautés inouies sur les Indiens, & fut tué par le sils d'un Officier Espagnol, qui vengea sur lui l'assassinat de son pere.

Barbola (Arius) natif d'Aveiro, fewant dans le Grec. Il enseigna 20 ans à Salamanque; il fut Précepteur des Princes Alphonse & Henri, fils d'Emmanuel Roi de Portugal. 1540.

Il a donné divers ouvrages en prose

Salomon Ben-Virga, Rabbin Es- Mémoires his pagnol, & sçavant Médecin, Auteur Charles V. co d'an ouvrage curieux, intitulé Sche- magne, vers

ber-Juda, contenant l'Histoire des Juifs.

Quignones (François de) Espagnol, de l'Ordre des Cordeliers, & Cardinal, mort à Veruli en Italie. 1540.

On a de lui un Bréviaire fameux. Vivés (Jean-Louis) né à Valence en Espagne en 1492, mort à Bruges, en 1540.

Il a donné des Commentaires sar les Livres de la Cité de Dieu de saint Augustin, un Traité de la Religion, & d'autres ouvrages estimés.

Soto (Fernand de) Gentilhomme Portugais. Il eut beaucoup de part à la conquête du Pérou. 1542.

Boscan (Jean) Poète Espagnol, natif de Barcelone. 1542.

Il a réussi principalement dans les Sonnets. Il est un des premiers qui aient contribué à perfectionner la Langue Espagnole.

Gomez (Louis) Jurisconsulte Espagnol, natif d'Origuela, Evêque de Sarno.

Il a écrit des ouvrages de Droit en Latin, & un Commentaire fur les régles de la Chancellerie Romaine.

Guevara (Antoine de) Espagnol de l'Ordre de S. François. Il fut Prédicateur ordinaire de Charles V. & depuis Evêque de Mondonedo dans la Galice. Il a écrit plusieurs Histoires d'un style ampoulé, avec une imagination romanesque.

Garcez (Julien) né en Aragon. L'Empereur Charles V. le nomma Evêque de Tascala au Mexique. Il écrivit un Traité contre la tyrannie des Espagnols dans les Indes, & l'adressa au Pape Paul III.

Govea (André) il se rendit célébre en France par son érudition, & fut ensuite appellé en Portugal par le Roi Jean III. pour établir un Collége à Conimbre.

Avila (Louis d') Gentilhomme Espagnol, né à Piazença. Il a écrit des Mémoires historiques de la guerre de Charles V. contre les Protestans d'Almagne, vers

#### ESPAGNE.

# Ferdinand & Isabelle.

Prince ne crovoit jamais acheter trop cher ces réunions, qui tendoient à raffermit l'autorité royale si considérablement déchue sous les regnes précédens Ce fut par ce motif qu'il réunit encore à la couronne la ville de Cadix, dont les Comtes d'Arcos s'étoient emparés pendant les troubles. Le Roi leur donna en dédommagement le titre de Duc & plusieurs autres avantages, qui remirent la couronne en possession du meilleur port qu'elle pût avoir sur l'Océan.

Mahomet Abo-Abdeli, ci-devant Roi de Grenade, se retira en Asrique, où il perdit la vie peu de tems après dans une bataille.

1494.

Le nombre des chevaux étoit tellement diminué en Espagne, par l'habitude où l'on s'étoit mis sont proclamés relâcher à Lisde monter des Mules, que Ferdinand & Isabelle furent obligés de lemnellement désendre de paroître en public ou dans Pampelu-l'voyage des In-

NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

FORTUGAL.

Jean II.

dant quelque. tems assez de force de corps & d'esprit pour pouvoir gouverner par lui même. Il redoubla d'activité à cet égard; & l'un de ses premiers soins fut de faire rendre l'argëterie que son pere avoit enlevée aux Eglises, & de remettre les dépôts des mineurs, dont il s'étoit fervi dans les guerres de Castille. Il fait construire une forteresse proche de Cascaïs, & une autre de l'autre côté du Tage 💂 pour défendre l'entrée du Port de Lisbonne.

I 494.

Jean d'Albret & Catherine & couronnés so-l'bonne au retout

1494.

Colomb ayant été contraint de de son second

# SCAVANS & Illustres.

# SCAVANS & Illustres.

Costa (Emmanuel à) Jurisconsulte Portugais, enseigna le Droit à Salamanque

Jean de Dieu (saint) Fondateur de l'Ordre de la Charité, né en 1495 à Monte-major-Elnovo, petite ville de Portugal, mort à Grenade en

Horta (Garcie d') enseigna la Phi-losophie à Lisbonne, & devint premier Médecin du Viceroi des Indes. Il addonné en Espagnol des Dialognes estimés sur des Simples que l'on trouve en Orient 1550.

Diaz (Jean - Bernard) Espagnol, Grand-Vicaire de Salamanque & de Toléde, puis Evêque de Calaborra. Il affifta au Concile de Trente. On a de lui divers ouvrages en Latin & en Espagnol sur le Droit, & des Commentaires sur Isaie.

Mexia (Pierre) natif de Séville. Il s'est rendu célébre par ses écrits.

Abraham Usque, Juif Portugais, Auteur de la Bible Espagnole des Juifs, imprimée à Ferrare en 1553. li a mis une étoile au dessus des mots difficiles à entendre dans l'Hébreu, & qui peuvent se traduire en différens fens.

Servet (Michel) fameux Héréfiarque né à Villanueva en Aragon en 1509. Il fut brûlé vif à Genève en 1553.

11 a composé plusieurs ouvrages de Théologie où il y a beaucoup d'er-

Cortez (Fernand) Gentilhomme Espagnol, natif de Médellin, ville de l'Estremadure Castillane, s'est rendu célébre par la conquête du Mexique. Il mourut en Espagne comble d'honneur & de biens le 2 Décembre 1554.

8. Thomas de Villeneuve, Arche-Vèque de Valence.

On a de lui des Sermons.

Ignace ou Inigo de Loyola, né au château de ce nom en Biscaye, Fon-

dateur de la Société des Jésuites. 1556. Castro (Alphonse de) natif de Zamora au royaume de Léon, Religieux de S. François, & célèbre Théologien; il fut nommé à l'Archeveché ouvrage estimé.

de Composselle, & mourus à Bru-xelles, avant que d'avoir reçu ses Bulles, le 13 Février 1558.

Le plus estimé de ses ouvrages en son Traité contre les Hérésies.

Sade Miranda (Prançois) natif de Conimbre, célébre par les Poèlies; on le compare au Camoens. 1558.

Monte-major (George de) ainfi nommé du lieu de sa naissance près de Conimbre. Il avoit beaucoup de talent pour la Poésie & la Musique. On a de lui un Roman estimé, intitulé la Diane, & un Recueil de Vers. 1560.

Vassens (Jean) mort à Salamanque

Il a donné en Latin une Histoire

d'Espagne estimée.

Fonleca (Antoine de) Dominicain, natif de Lisbonne, professa la Théologie dans l'Université de Conimbre. ll a fait des remarques sur les Commentaires du Cardinal Cajetan fur la

Ferdinand Lopez de Castaneda. Portugais, a donné la Relation d'un voyage qu'il fit aux Indes.

Spinosa (Jean) Espagnol, natif de Belovado. Il a composé plusieurs ouvrages de Littérature, entr'autres un Traité à la louange des femmes. 1560.

Laguna (André) né en 1499 à Ségovie, mort vers l'an

Il a donné plusieurs ouvrages estimés sur l'Anatomie, les poids & les melures.

Léon (Pierre Cieça de ) Espagnol. Il a composé à Lima l'Histoire du Pérou. 1560.

Fox-Morzillo (Sébastien) né à Séville en 1528. On a de lui des Commentaires sur le Timée & sur le Phédon de Platon.

Canus (Melchior) né à Tarançon au Diocèle de Toléde en Espagne, entra dans l'Ordre de S. Dominique, & professa la Théologie à Salamanque; il étoit aussi très-habile dans l'Histoire & les Belles-Lettres. 1560. On a de lui un Traité Latin des

lieux théologiques, en douze livres;

#### ESPAGNE.

Ferdinand & Isabelle.

de voyager sur des Mules : les femmes & les Ecclesiastiques furent seuls exceptés de cette désense. Jean II. Roi de Portugal, avoit fait la même loi dans ses Etats.

Etablissement d'une nouvelle Chancellerie à Ciudad-Réal, à laquelle on attribue pour ressort tout le territoire depuis la rive l méridionale du Tage, en laissant celui de la partie septentrionale à l'ancienne Chancellerie de Valladolid.

Ferdinand arme contre Charles VIII. après avoir essayé de le détourner de la conquête de Naples, que ce Prince vouloit entreprendre comme représentant Louis XI. son pere, à qui Charles d'Anjou, mort sans enfans, avoit légué les prétentions qu'il avoit sur Naples & Sicile, en qua- | puissance lité d'héritier de René d'Anjou son oncle. La mort du Roi de Naples, Ferdinand I. hâte le départ de Charles VIII. Il est reçu dans Florence & dans Rome meme, malgré le Pape Alexandre VI. qui est obligé de se setirer au ; château Saint-Ange.

#### NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

ne, dont l'entrée leur fut d'abord refusée par Connetable Comte de Lérins, qui avoit renouvellé les troubles, à la tête de la faction de Beaumont, maigré l'accommodement de 1485. C'est le dernier couronnement qui ait été fait dans le Royaume de Navarre, tomba, qui comme nons verrons, en la des Rois de Caf tille.

Le Roi & la varre renouvellent l'alliance avec la Castille, par un traité dont l'observa- pour l'empênand, entre les; cune vraisemde Foix, Sei-|Colomb gneur de Lau-Idéia donné con-

# PORTUGAL.

Jean II.

des, Jean II. s'abouche avec lui & est excité plus que jamais par ses récits, à entrepredre quelque navigation au nouveau Mōde. Il envoye 2 ce sujet une ambassade en Castille. & les deux Couronnes tracent de concert une nouvelle ligne, qui déclinoit de celle qu'Alexandre VI. avoit marquée, & quifut appellée par cette raison ligne de Démarcation. Quelques teurs disent que Reine de Na-le Roi de Portugal delibéra dans fon Conseil s'il feroit arreter Colomb. tion fut jurce au cher d'aller en mois d'Avril par Espagne; mais le Roi Ferdi- ce fait n'a aumains de Jean blance, puisque

# SCAVANS & Hinteres.

SCAVANS & Illustres.

Valefio (François) Médecin Espa-gnol; il a donné un Traité de Mesbodo medendi. 1560.

Pierre d'Alcantara (saint) Religieux de l'Ordre de S. François, né à Al-cantara dans l'Estramadure, en 1409; il fut Provincial de son Ordre, dans lequel il rétablit la réforme. 1562.

Oleaster (Jérôme) Dominicain Por-tugais. Philosophe, Théologien & scavant dans les Langues Hébraïque, Grecque & Latine; il a composé des Commentaires sur l'Ecriture. 1565.

Gomez Pereira (George) Médecin Espagnol, natif de Medina-del-Campo ; il passe pour avoir enseigné le premier que les bêtes sont de pures machines.

Lainez (Jacques) Espagnol, Gé-néral des Jésuites. Il assista au Concile de Trente & au Colloque de Poiffi. 1565.

Ajala (Martin Pérez d') né à Hieste au Diocèle de Carthagene en 1504. Charles-Quint l'envoya en qualité de Théologien au Concile de Trente. Cet Empereur l'éleva à l'Archevêché de Valence. Ajala fit fleurir dans son Diocèse les sciences & les vertus.1566.

On a de lui un Traité des Traditions

Apostoliques.

Cusas (Barthélemi de las) né à Séville. Il precha avec un zele infatigable l'Evangile aux Infidéles; il fut même leur défendeur auprès de Charles V. On a de lui un Ouvrage inti-tulé, de la destruction des Indiens, dans lequel il embrasse les intérêts de l'humanité, de la justice, de l'Etat & de la Religion, contre les persécuteurs des Indiens. Barthélemi fut contraint d'accepter l'Evêché de Chiapa dans la Nouvelle - Espagne. Il mourut en Espagne, agé de 92 ans, en 1566.

On sencore de Barthélemi un Traité Latin for cette question: Si les Rois & les Princes peuvens en conscience, par quelque frost ou en versu de quelque titre aliener de lour Couronne leurs Cisoyens & Juan d'Autriche (Don) fils naturel leurs Sujess, & les transmettre à la domi- de l'Empereur Charles V. célébre nation de quelqu'aute Seigneur parti-

colier.

Avila (Glies Gonçales d') Ecclé-fiafique Espagnol & Historien du Roi d'Espagne.

Avila (Jean d') furnommé l'Apone de l'Andalonsie. Il a écrit plusieurs Traités de piété. 1569. Vargas (François) Jurisconsulte Es-

pagnol.

Mendez Pinto (Ferdinand) Voya-

geur Portugais & Soldat. Il fut treize fois esclave, vendu seize fois, & essuya un grand nombre de naufrages.

Il a donné une Relation intéressante

de ses voyages.

Vega (André) Théologien Espagnol, de l'Ordre de S. Dominique.

Il a donné des Traités de Théologie. Saint François de Borgia, Duc de Candie, & Viceroi de Catalogne, se fit Jéluite après la mort de la femme Eléonore de Castro, & devint Général de cette Société.

Covarravias (Diégo) ne à Toléde en 1512, enseigna à Salamanque le Droit Canonique; il devint Rveque de Ciudad-Rodrigo; il affista au Concile de Trente, & fut un des Rédasteurs des Decrets de la réformation; il fut élu Préfident de Castille, & enfin Evêque de Cuença. Il joignoit à la connoissance du Uroit celles des Belles-Lettres, des Langues & de la Théologie.

Monardes (Nicolas) Médecin Es-pagnol, natif de Séville. Il a donné un Traité des Drogues de l'Amérique.

Nunes (Pierre) Portugais, natif d'Alcaças, scavant Mathématicien. Son Livre, de Arte navigandi, & son Traité d'Algèbre sont estimés.

Andrada (Diégo de Paivo d') natif de Conimbre, célébre Théologien. 1578-

On a de lui une Défense du Concile de Trente.

Capitaine, furtout par la fameule bataille navaile de Lépante.

#### ESPAGNE.

Ferdinand & Isabelle.

#### NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

trec & des autres Ambassadeurs de Navarre, qui se rendirent pour cet esset à Médina.

# PORTUGAL.

Jean II.

noissance aux Rois Catholiques de ses dés couvertes en Amérique.

Grande disette en Portugal. Comme elle n'étoit ocçasionnée que par l'avidité des Monopoleurs, il fut facile att Roi d'y remédier, en permettat l'entrée des grains d'Espagne, qui ra, mena tout coup l'abondance, & fit retomber le bled à son prix ordinaire.

Jean II. sentant ses forces diminuer de jour en jour, se décharge du gouvernement sur des Ministres, se réservant néanmoins la décision des affaires graves & importantes, dont il se faisoit rendre compte par des Magli-

# SCAVANS & Illustres.

SCAVANS & Illustres.

Camoens (Louis de) né à Lisbonne, célèbre par son Poème de la Lusiade, on la conquête des Indes orientales par les Portugais.

Rodriguez (Simon) Jésuite Portugais, natif de Voussella, Provincial de son Ordre en Portugal.

Mèdina (Michel) Espagnol. Il étoit seavant dans les Langues orientales, dans l'Histoire & la Théologie. On a de lui un Traité de la Foi. 1580.

Castro (Léon de) Chanoine de Valladolid, & Professeur de Théologie à Salamanque. 1580.

Il a fait des Ouvrages de Contro-

verse.

Athias (Isac) Rabbin, qui a écrit en Espagnol un Livre où il explique les 613 préceptes de la Loi de Moile; & dans lequel il donne le détail des cérémonies & de la créance des Juiss modernes.

Portugais, natif d'Alenquer. Il a beaucoup écrit en Latin & en Portugais fur la Politique & l'Histoire.

fur la Politique & l'Histoire. 1580.

Gomez de Castro (Alvarez) natif de Sainte-Eulalie, près de Toléde,
Auteur de plusieurs Ouvrages en Vers & en Prose, Le plus estimé est son Histoire du Cardinal Ximénez. 1580.

Costa (Christophe à) sçavant Botaniste, né en Afrique d'un pere Portugais. Il exerça la Médecine à Burgos. On a de lui un Traité des Drogues & des Médecines des Indes; une Relation de ses voyages, un Livre à la louange des femmes, &c. 1580.

Cota (Rodriguez) Poete Espagnol, natif de Toléde, Auteur de la Tragicomedia de Califiro y Meliber. 1580.

Oforio (Jérôme) natif de Lisbonne.
Il devint Evêque de Silves & des Algarbes. On a de lui des Paraphrases & des Commentaires sur l'Ecriture Sainte, & beaucoup d'autres Traités sur des sujets de Morale.

1580.

Villalpande (Gaspard) natif de Ségovie. Il a fait divers Ouvrages de Théologie & de Controverse. 1580.

Ercilla y Cuniga (Don Alonzo d'). Tet Espagnol étaut allé au Ghily;

combattit & désit les Sauvages d'un pays appellé Araneans; c'est aussi le nom qu'il a donné à un Poème qu'il a composé sur ce sujet.

Surita (Jérôme) Espagnol, natif de Saragosse, Secrétaire de l'Inquisition.

On a de lui une Histoire d'Aragon jusqu'à la mort de Ferdinand le Catholique, & des Remarques sur l'Itinéraire d'Antonin, sur César & sur Claudien.

#### ESPAGNE.

Fordinand & Isabelle.

1495.

Charles VIII. s'avance vers Naples, après s'être fait donner par le Pape l'investiture de ce royaume. Alphonse fils & successeur de Ferdinand I. voyant qu'il étoit peu aimé, remet le Sceptre à Ferdinand II. son Fils, & se retire dens un Monastère à Mazara en Sicile. Charles VIII. fait la conquête du royaume de Naples presque sans coup férir, & est reçu dans la Capitale le 21 Janvier, malgré les efforts de Ferdinand II. Prince courageux, mais qui n'avoit pas encore eu le tems de s'attacher ses sujets, aigris depuis long-tems par le gouvernement dur de son pere & de son ayeul. L'Italie, effrayée d'une conquête si rapide, se prête aux vues de Ferdinand, qui fait conclure une ligue dans laquelle il entra avec le Pape, les Vénitiens, le Duc ples. de Milan & plusieurs autres Princes. Charles VIII. est attaqué à Son tour par les Confédérés, & gagne sur eux la bataille de Fornone, qui lui facilite son retour en France. D'Aubigni, à qui ce Prinse avoit donné le gouvernement

#### NAVARRE.

Jean d'Albres

1495.

Catherine a une entrevile avec les Rois de Castille & d'Aragon, qui l'obligent de recevoir dans ses places, des gens dévoués à la Cour d'Espagne, sous prétexte d'empêcher qu'on ne les livrat aux François, avec lesquels Ferdinand étoit en guerre à l'occasion de l'entreprise de Charles VIII. sur le royaume de Na-

PORTUGAL.

Emmanuel I. furadmuj leGrand.

trats qu'il appelloit tour à tour C'est de-là qu'est venu lé Tribunal du Palais.

1495.

Mort de Tean II. le 25 Octobre. C'est en parlant de lui qu'un Anglois disoit à Henri VII. que ce qu'il avoit vû de plus rate en Portugal, étoit un Roi qui commandoit à tous, & à qui personne ne comandoit: éloge que les Princes méritét plus rarement qu'on ne pense. Ican II. avoit fait un testamer par lequel il vouloit appeller au Trône, George son fils naturel. Mais fur les representations de Faria son Secrétaire, qui recevoit ce testament . I

#### ESPAGNE.

Fordinand & Mabelle.

de la Calabre, gagna une autre bataille à Séminara; mais les Napolitains avoient déja rappellé Ferdinand II. qui reconquit son Royaume en aussi peu de tems qu'il l'avoit perdu. Le fameux Gonsalve de Cordoue, qui commandoit les troupes d'Espagne, contribua beaucoup à ce prompt rétablissement. Les Espagnols sont en même tems une diversion du côté du Roussillon, & spoussent leurs courses jusqu'aux environs de Narbonne & de Carcassonne.

Ximenez est fait Archevêque de Toléde après la mort du Cardinal d'Espagne D. Pédre Gonçalez de Mendoza, qui, dit on, l'avoit demandé pour successeur aux Rois Catholiques, dans une visite qu'ils lui rendirent quelque tems avant sa mort. Mendoza avoiteu le tems d'apprendre à connoître Liménez pendant qu'il l'avoit eu pour Grand Vicaire à Siguença, & il n'hésita point de le proposer comme l'homme le plus capable qu'il connût en Espagne. Ferdipand desiroit ardemment de procurer cette dignité à D. Alphonk, Archevêque de Saragosse, l'un de ses batards. Mais il fallut céder à la fonune de Ximénez, qui avoit déja pris sur l'esprit de la Reine cet empire qu'il sçut si bien conserver depuis. Il sortit du fond de son Cloitre pour monter sur le premier Siège de l'Espagne, & ill

# NAVARRE.

Jean d'Albres & Casberine.

# PORTUGAL

Emmensel I. Irsemmi leGrand.

changea d'avis. & laissa le Sceptre à Emmanuel son cousin germain, auquel il appartenoit de droit. Et dans le cas où Emmanuel mourroit sans enfans légitimes, Jean II. kai substituoit George, auquel il legua la ville de Conimbre, avec tous les honneurs & prétogatives dont avoit joui l'Infant D. Pédre, Duc de ce nom.

# ESPAGNE.

# Fordinand & Isabelle.

#### NAVARRE.

# RE. PORTUGAL.

Jean & Albres & Catherine. Emmanuel I. Surnommé leGrand.

Toléde, Primat, grand Chancelier de Castille & Chef du Conseil d'Etat; car toutes ces dignités étoient des lors attachées à l'Archevêché de Toléde.

Alphonse de Lugo fait la conquête de l'Isle de Ténérisse, pour la Castille, & reçoit en récompense le titre de Sénéchal des Ca-

maries.

l'on accorde à Ferdinand des subfides & des troupes pour la guerre contre la France. On suspendit la jurisdiction de la Congrégation dans ces mêmes Etats, que l'on ne put tenir à Saragosse, parceque cette ville & ses environs avoient été affligées du sléau des Sauterelles, dont les cadavres avoient insecté l'air & causé la peste. De Tarazone, Ferdinand alla tenir les Etats de Valence & de Catalogne, qui lui accordétent les mêmes secours.

# 1496.

Mort de la Reine Isabelle, seconde femme du Roi Jean II. & mere de la Reine Isabelle régnante.

On continue la guerre contre les François dans le Roussillon & dans le Royaume de Naples, où Gonsalve de Cordoue s'acquit une gloire immortelle par la célérité de ses conquêtes, & par la belle marche qu'il sit pour joindre le 1496.

Rappel des ente fans du Duc de Bragance. Emmanuel chasse les Maures & les Juiss résugiés dans ses Etats. On prétend qu'il n'usa de cette violence, si con-

#### ESPAGNE.

# Ferdinand & Isabello.

Roi Ferdinand II. ce fut depuis ce tems qu'il porta le nom de Grand Capitaine. Ferdinand II. meurt des fatigues de la campagne, au milieu de ces prospérités, de a pour successeur, Frédéric son oncle; Alphonse son pere étoit mort en Sicile dès l'année précédente.

· L'Infante Dona Jeanne, seconde fille de Ferdinand & d'Isabelle, épouse à Lille Philippe, Archiduc d'Autriche, fils de l'Empereur Maximilien, dont la fille Marguerite épousa l'année suivan-. te, le Prince D. Jean, fils unique des Rois Catholiques. Ce double mariage qui paroissoit tout à l'avantage de la Monarchie Espagnole, fut ménagé par l'Ambassadeur d'Espagne Jean Manuel, le plus habile négociateur de son tems, mais qui n'agit, dit-on, que sur les instructions de Xîmé-' nez. D'autres Auteurs prétendent au contraire, que dès l'annéé 1488. la Reine Habelle avoit donné commission à Jean de Fonséca de les négocier, & que ce fut à cette occasion que l'Empereur Prédéric donna le titre d'Archiduc à Philippe son petit-fils.

Ce fut en cette année, suivant Zurita, que les Rois d'Espagne commencerent à porter le titre de Catholiques, qui leur sut donné par le Pape Alexandre VI. à cause du zèle ardent que Ferdi-

# NAVAR·RÈ.

#### Jean d'Albres & Catherine.

# PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnomme leGrand.

traire à la saine politique, que pour complaire aux Rois de Castille, parcequ'il avoit dessein d'épouser l'Infante Isabelle leur fille, veuve de l'Infant D. Alphonse de Portugal,

71-

# .EVENEMENS REMARQUARLES,

# ESPAGNE.

#### Ferdinand & Isabelle.

nand & Ilabelle témoignoient en toute occasion, pour la pureté & la propagation de la foi.

# 1497.

La même flotte qui avoit conduit l'Infante Dona Jeanne en Flandre, amena en Espagne la Princesse Marguerite d'Autriche, dont le mariage avec le Prince D. Jean, fut célébré à Burgos, le 4 Avril. Mais les fêtes qui le sui-Virent furent bien-tôt changées en deuil. D. Jean trouva la mort dans le sein des plaisirs du mariage. Il mourut le 4 Octobre d'une fiévre dont il sut attaqué, pour avoir rempli avec trop d'ardeur les devoirs matrimoniaux, & son épouse accoucha quelques jours après d'une fille morte. Les espérances que les Rois Catholiques avoient fondées sur ce mariage s'évanouirent, & la succession d'Espagne regarda dès lors le Roi de Portugal, qui venoit d'épouser l'Infante Isabelle. La Reine pensa succomber à la douleur de ces deux événemens. Perdinand les soutint au contraire avec une fermeté qui tenoit de l'indifférence, & qui fit juger qu'étant beaucoup plus jeune que la Reine, il comptoit se donner un héritier après la mort de cette Princesse.

Ximénez réforme les Or- droits dres Religieux; affaire dans la- Leigneur possé- l'velle violence

# NAVARRE.

# Jean d'Albres & Casherine.

# Portuga L Emmanuel I. furnomme leGrand.

1497.

Catherine sicle, auquel elle céde les villes de Saverdun, Maseres, Monthaud & Gibel, (Hiff. de Languedoc.) La Navazre, délivrée des guerres etrangéres . est toujours en i proie aux factions des Gramont & des Beaumont. Connétable, Comte de Lérins, se rotice en Castille, par la médiation de Ferdinand le Catholique, qui avoit intention d'acquérir les terres & les

1497.

Emmanuel égne à Tarbe un pouse à Valenmodement avec l'Infante and modement avec l'Infante de Castille, traité d'accom-| ce d'Alcantara , comte de Nar- qui devient peu bonne son on- après ce mariage héritière présomptive des Couronnes de Castille & d'Aragon, par la mort du Prince D. Jean son frere, fils unique des Rois Catholiques.

Le tems accorde aux Juifs pour sortir de Portugal étant expiré, le Roi reduit en esclavage ceux qui y étoient restés & leur fait enlever leurs enfans, depuis l'âge de quatorze ans oc au dessous, pour les faire baptique ce ser. Cette nou-

#### ESPAGNE.

Ferdinand & Isabelle.

quelle il essuya mille traverses; mais les hommes du caractère dont étoit Ximénez, sont au-dessus de pareils revers; il avoit une hauteur & une fierté qui s'irritoient par les obstacles; le plus grand vint de la part des Cordeliers mêmes. Comme ils redoutoient sa sévérité ils lui opposérent leur Général, homme plus hardi que ferme, & qui renversa tous leurs projets, par l'imprudence avec laquelle il reprocha à Isabelle le choix qu'elle avoit l fait de Ximénez pour remplir le Siège de Toléde & pour lui donper toute sa confiance. On scait que cette Princesse lui ayant demandé avec indignation, s'il songeoit à ce qu'il étoit & à qui il parloit, il hui répondit: Oni, Madame, je scais que je ne suis que cendre & ponssière, & que je parle à la Reine Isabelle qui n'est que cendre & poussière comme moi. Cette réponse le perdit; il fut obligé d'abandonner l'Espagne. Niménez, délivré de cet adversaire, se fit nommer Commissaire avec deux autres Evêques; il fit la réforme, & la soutint avec autant de fermeté qu'il l'avoit établie.

Le Duc de Médina Sidonia se saisit, au nom de Ferdinand, de la ville de Mélissa en Afrique, que les Maures avoient abandonnée, pendant la guerre que les Rois de Fez & de Trémecen se

NAVARRE.

Jean d'Albres

doit dans la Mavarre. Mais le Comte, accoutumé à tenir presque le rang de Roi, refusa de se dépouiller de ses domaines, malgré les amples dédommagemens que Ferdinand lui offroit en Castille. (Hist. de Navarre.)

PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnommé leGrand.

doit dans la Mavarre. Mais le tel désepoir, que Comte, accoutumé à tenir tr'eux firent pépresque le rang rir leurs enfans.

> Vasquez Gama part, par ordre d'Emmanuel, pour continuer les déconvertes faites aux Indes, fous les régnes précédens. Vasquez partit pour cette glorieuse mais dangereu. se navigation, accompagné de Paul Gama fon frere, de Nicolas Coello & de Gonfalve Nugnez, quin'emmenérent avec eux que cent soixante hommes. soldats ou matelots, tant on avoit encore peu de confiance en ces déconvertes, qui ouvrirent de si riches contrées aux Portugais.

#### ESPAGNE.

# Ferdinand & Isabelle.

# faisoient pour la souveraineté de cette place. Ferdinand la rétablit & en sit un rempart contre les Maures.

1498.

Etats de Toléde & de Saragosse, où le Roi & la Reine de Portugal sont reconnus héritiers des Couronnes de Castille & d'Aragon. Il y eut quelques contestations dans les Etats d'Aragon; on objecta entr'autres choses que Ferdinand étoit encore jeune & pouvoit espérer d'avoir un fils; discours qui offensa tellement Isabelle, qu'il lui échappa de dire, qu'il seroit peut-être plus court & plus honorable de conquérir l'Aragon, que d'en assembler les Etats. Ferdinand étoit soupçonné d'être le véritable auteur de ces débats, qui n'eurent pourtant point de suite. On prêta serment au Roi & à la Reine de Portugal; & depuis ce moment, l'Archiduc Philippe cessa de porter le titre de Prince de Castille, qu'il avoit pris depuis la mort de D. Jean, sans aueun droit apparent; mais par une espèce de pressentiment de ce qui arriva bientôt après, la Reine de Portugal, affoiblie par les austérités qu'elle avoit pratiquées pendant son veuvage, mourut à Saragosse, une heure après être accouchée d'un fils, qui ne se ressentoit que trop de la foiblesse de lamere.

# NAVARRE.

Jean & Albres & Catherine.

#### PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnommé leGrand.

1498. Emmanuel. après s'être fait prêter un nonveau serment de fidélité dans les Etats affent. blés à Lisbonne. passe, accompagné d'Isabelle. en Espagne, où ils étoient appellés par Rois Catholiques, qui vous loient les faire reconnoître héritiers des Conronnes de Castille & d'Aragon. Isabelle meurt à Saragosse, après y être accouchée de l'Infant Dom Michel, dont la foible compléxion annonçoit assez que la succession de Cas tille & d'Aragon, regarderoit bien-tôt l'Archiduc Phi-

#### ESPAGNE.

### Fordinand & Mabelle.

La guerre de Roussillon est terminée par un traité conclu avec Louis XII. Roi de France, qui venoit de succéder à Charles VIII. mort sans enfans males.

#### 149**9**.

L'Infant D. Michel, fils du Rôi de Portugal & de l'Infant D. Michel, est reconnu successeur de la Couronne dans les Etats de Caftille.

Ferdinand, mécontent de Frédéric Roi de Naples, négocie avec Louis XII. & convient de Partager cette Couronne avec lui. La rapidité avec laquelle Louis XII. venoit de faire la conquête du Milanois, étoit un favorable augure pour celle de Naples.

Ximénez pro pose de fait agréer par le Conseil, une diminution de l'Alcavala, impôt qui n'avoit été établi que pour la guerre contre les Maures, mais qui, comme il n'est que trop ordinaire, avoit été continué depuis. Cette affaire lui concilia l'amour des Peuples & l'inimitié des Grands, qui pressentoient déja le dessein qu'il avoit formé de les humilier, en relevant l'autorité Royale, & qui voyoient avec regret sa puissance augmenter parmi le peuple en même tems que son crédit croissoit à la Cour.

Conversion des Maures de Gre- therine régnan- ma revient en nade. Cette étonnante révolution te. Mais les Rois Portugal, après

#### NAVARRE.

## Jean L'Albret & Catherine.

1499.

Le Roi & la Reine de Navarre envoyent une Ambassade en Castille, pour redemander les villes de la Garde, Arcos, Saint-Vincent & autres lieux, dépendans de l'ancien pattimoine de Navarre. Les mêmes Ambaffadeurs étoient chargés de solliciter la restitution de plusieurs domaines considérables dans la Castille & dans l'Aragon, qui avoiet appartenu à Blanche de Navarre, premiere feme du Roi Jean d'Aragon, bisayeule de la Reine Ca-

#### PORTUGAL.

## Emmanuel I. surnomme leGrand.

lippe, qui avoit epousé l'Infante Jeanne, seconde fille des Rois Catholiques.

1499.

Le déréglement des Ecclésiastiques etoit tel en Espagne. qu'Emmanuel'. de concert avec les Rois Catholiques, envoya à ce sujet une ambassadel au Pape Alexandre VI. Mais ce Pontife, dont la vie étoit li scandaleuse, n'étoit guères propre à réformer le Clergé. 11 parut étone de ce que les Ambassadeuts Espagnols lui dirent, & les renvoya vers leurs Maîtres. avec de belles promesses & quelques préfens.

Vasquez Ga-

## ESPAGNE:

Ferdinand & Isabelle.

fut encore presqu'entièrement due aux soins & à la politique de Ximénez. On avoit eu quelques avis que les Maures de Grenade songeoient à la révolte. Ximénez engagea aussi-tôt les Rois Catholiques à se rendre dans cette ville, accompagnés de soldats déguilés, sous prétexte d'y conduire l'Infant . Michel, dont la santé chancelante ne pouvoit se rétablir que par l'air excellent qu'on respire dans cette agréable contrée. On appella les Chets des Maures, & on leur signisia que leurs complots étant découverts, ils n'avoient plus qu'à choisir entre le châtiment ou le baptême & les récompenses. Ces moyens de conversion étoient si efficaces que plus de trois mille Maures furent baptilés en un jour. Ximénez les baptifa par aspersion, comme S. Pierre avoit autresois baptisé les Juifs. Ses prédications, les largesses & sa sévérité même, achevérent ce grand ouvrage, dans lequel il fut beaucoup aidé par Ferdinand de Talavera, Archevêque de Grenade, dont l'exexême douceur tempéroit à propos ce qu'il pouvoit y avoir de trop amer dans le zèle de Ximé-BCZ.

## NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

de Castille, qui, comme nous l'avons déja dit, méditoient l'invalion entiere de la Navarre, étoient bien éloignés de vouloit consentir à une pareille restitution. (Hist. de Navarre.)

Jean & Catherine figuent un nouveau traité à Pau, avec Jean de Foix, Vicomte de Narbonne, qui avoit repris les armes contreux après la mort de Charles VIII. Roi de France. Par ce traité, Jean & Catherine s'abligézet de marier Jeanne leur fille, avec Gaston, fils du Vicomte de Narbonne, des que cette Princesse seroit en age. (Hift. de Languedoc.)

## PORTUGAL.

Emmanuel I. Jungamé leGrand.

avoir abordé au Mozambique & Alicut, & avoir poussé sa navigation jusques près de Goa. Paul son frere, étoit mort dans ce voyage.

#### ESPAGNE.

#### Ferdinand & Mabello.

#### 1500.

Révolte des Mantes dans les Albajarras. Ils étoient mécontens des moyens qu'on avoit employés pour convertir ceux de Grenade, & regardoient cette entreprise comme une infraction à l'accord conthe avec eux lorsqu'ils s'étoient Soumis. Ferdinand marche conn'ent en personne, & aballionne àu pillage Lanjaron, l'une très places révoltées. L'Archiduchesse Dona Jeanne accouche à Gand, le 24 Février, d'un sils, qui est l'en personne. hommé Charles, en mémoire de l Charles, Duc de Bourgogne son ayeul. La santé de l'Infant Dom Michel étoit toujours fi languisfante, qu'Isabelle, en apprenant cette nouvelle, me put s'empê- Jean de Foix recher de dire que cet enfant seroit un puissant Prince; il fut en esset Roi d'Espagne & Empereur sous le nom de Charles-Quint. Le Prince Michel meurt à Grenade le 20 Juillet, & aussi-tôt l'Archiduc Philippe & Jeanne son épouse, sont reconnus héritiers de la Couronne d'Espagne. Emmanuel, Roi de Portugal, épouse, avec dispense du Pape, l'In- son fils pour son fante Marie, troisième fille des Rois Catholiques.

Gonsalve de Cordoue, dit le Navarre & dans des, où il sit al-Grand Capitaine, part pour l'Ita- les domaines de liance avec les he, en execution du traité qui la maison de Rois de Cochin venoit d'être conclu avec Louis Foix. (Hist. de & de Cananor. III. pour le conquête de Naples, Languedec.)

#### NAVARRE.

### Jean d'Albres & Catherine.

## 1500.

Le traité de Tarbes eft confirmé à Etampes le 8 Mars, par le Vicomre de Lauttec, Procureur du Roi & de la Reine de Navarre, & par le Vicomte de Narbonne & Gaston son fils, Mais le mariage, Mipulé par le traire de Pau, n'ayant point été exécuté, prit le titre de l Roi de Navarre, comme on le voit par son testament, en date du 27 Octobre de l'année fuivante, par lequel même il institua Gaston héritier, dans le royaume de

## PORTUGAL.

## Emmenue! 1. surnomme leGrand.

## 1500.

Emmanuel, après avoit ré compené Valquez Gama, fait partir une nouveile flotte pour les Indes, sous le commandement de Pierre Aivarez Capral, qui toucha au Bréfil, dès le vingt - quatriéme jour de fa navigation, en voulant s'éloigner de la côte de Guinée pour éviter les écueils qui s'y rencontrent. Capral, après avoir plan- 🗸 té une colonne dans cette terre inconnue, en fit pattir un vaisscau, pour donner avis de sa découverte à Emmanuel, & continua sa route pour les In-Mort de l'in-

## ESPAGNE.

Fordinand & Isabelle.

& par lequel on avoit arrêté que cette capitale, le royaume de Naples & l'Abruzze, ainsi que le litre de Roi, appartiendroient à Louis XII. & que Ferdinand auroit les Duchés de Calabre & de la Pouille. Gonfalve de Cordoue, avant d'attaquer le royaume de Naples, reprend l'Isle de Cepha-Ionie sur les Turcs, qui faisoient la guerre aux Vénitiens, sous la conduite du Sultan Bajazet. Gonsalve de Cordoue étoit déja bien célébre à cause de la part qu'il avoit eue à la conquête du royaume de Grenade, & plus anciennement encore au gain de la bataille de Toro, qui rendit la Reine Isabelle, maîtresse absolue de la Castille.

# isai.

Ferdinand. est obligé de marcher une séconde fois contre les Maures, révoltés dans les montagnes de Ronda, de Sierra-Verméja, de Villalonga & d'autres lieux voisins. Ils mettent bas les armes, après avoir obtenu la permission de se retirer en Afrique avec leurs femmes, leurs enfans & leurs esfets, en payant soixante mille pistoles d'or. Ceux qui voulurent accèder au traité, eurent

#### NAVARRE.

Jean d'Albret & Casberine.

Jean d'Albret voyant qu'il avoit fort peu avancé ses affaires par ses Ambassadeurs, se rend en personauprès de Fetdinand, qui lui fait une réception magnifique à Séville. Ce fut tout ce que le Roi de Navarre tira de l lui; mais il regagna dans ce voyage le Comte de Lérins, qui tetourna avec lui en Navatre. où il fit bien-tôt naître de nouveaux troubles.

# PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnommé leGrand.

fant D. Michel. Emmanuel pour se distraire de la double perte qu'il avoit faite en si peu de tems de femme & de fon fils, épouse Dona Marie, troisiéme fille des Rois Catholiques, qui lui apportoit à peu près les mêmes espérances qu'Ifabelle:

Isoi.

Il envoye une flotte au secours des Vénitiens, attaqués par les Turcs.
D. Jean de Méanéses qui coma mandoit cette flotte, avoit ordre de prendre en passant, le château de Massant.

#### ESPAGNE.

Ferdinand & Isabelle.

la même faculté, à condition de payer dix pistoles d'or par famille; trop foible dédommagement de la perte que l'Espagne faisoit par l'exil de tant de sujets. Mais on étoit si éloigné alors d'en prévoir les funestes suites, que Ferdinand & Isabelle se hâtérent de publier un Edit, par lequel il étoit enjoint à tous les Mudéjares, c'està-dire, aux Mahométans qui vivoient dans leur religion parmi les Chrétiens, de se faire baptifer, ou de sortir d'Espagne dans trois mois, à peine d'être faits esclaves.

Ferdinand n'avoit protégé le royaume de Naples contre les François, que dans la vûe d'attendre une occasion favorable pour s'en emparer lui-même. Dès qu'il vit que le Roi de France consentoit au partage, il ne garda plus de mesures avec Frédéric. Ce Prince, attaqué à la fois par le Duc de Nemours pour les François, & par Gonsalve de Cordoue pour les Espagnols, voit ses peuples inconstans l'abandonner, & est contraint de se retirer dans Tisse d'Ischia avec ses trésors. Ce fut de-là qu'il traita avec Louis XII. qui sui donna un asyle en France, & des revenus suffisans pour subsister. Il s'élève une contestation entre les François & les Espagnols, au sujet de la Capitanate & de la Basilicate, que les

## NAVARRE.

Jean d'Albret & Catherine.

## PORTUGAL.

Emmaniiel I. Incomme leGrands

sal-Quivit sur la côte d'Afrique. Mais les Infidé. les ayant apperçu la flotte, firent venir du fecours d'Oran, & obligérent les Portugais de se rembarquer fansavoir pli at. taquer la place. L'arrivée de la flotte Portugaile à Corfou, où étoit celle des Vénitiens, contraint Bajazet à se retiter.

### ESPAGNE.

## Ferdinand & Isabello.

#### Jean d'Albres & Catherine.

NAVARRE.

## PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnommė leGrasid.

deux Rois prétendoient faire partie de ce qui leur appartenoit par leur partage.

L'Infante Dona Catherine, troitième fille des Rois Catholiques, épouse Artus, Prince de Galles.

## 1502.

Réunion de Gibraltar à la Couronne d'Espagne. C'étoit le Duc de Médina Sidonia qui possédoit alors cette ville, dont ses Ancêtres avoient fait la conquête. Les Auteurs ne disent point ce qui lui

fut donné en échange.

L'Atchiduc Philippe & Jeanne sa femme, sont reconnus succesfeurs de la Couronne, dans les Etats de Toléde & dans ceux de Saragosse. Jeanne reste enceinte à la Cour d'Espagne; mais l'Archiduc repart pour les Pays-bas, & repasse par la France, où il avoit été extrêmement fêté par Louis XII. & où il étoit chargé d'accommoder les différends survenus entre ce Prince & les Rois Catholiques, au sujet du royaume de Naples. La guerre se fait avec vivacité en Italie, entre les François & les Espagnols. Combat singulier près de Barlete, entre onze Cavaliers François & autant d'Espagnols; le succès en sut incertain; la nuit sépara les combattans; dans le tems que les François, après avoir perdu trois d'entreux & presque tous leurs I 502.

Naissance de l'Infant Dom Jean.

Emmanuel fair le pélerinage de Saint Jacques en Galice, pour se préparer par cet acte de dévotion à une expédition, qu'il prétendoit faire en persone l'année suivante. contre les Maures d'Afrique. La peste qui survint l'empêcha d'exécutet ce projet. La flotte Portugaise fait une tentative inutile sur Targa, dans le détroit de Gibtaltar

Vasquez Gaama étoit parti une seconde fois pour les Indes,

## ESPAGNE.

### Perlinend & Labelle.

thevaux, se soutenoient encore avec bravoure, en combattant à pied derriere les corps de leurs chevaux, dont ils s'étoient fait un rempart.

André Paléologue, Despote de la Morée, meurt à Rome, où il avoit fait un testament, par lequel il instituoit Ferdinand & Isabelle & leurs descendans, héritiers des droits qu'il prétendoit avoir sur l'Empire de Constantinople & du Péloponése. Les Rois Catholiques ne l'ongerent jamais à tirer avantage de cette dispofition.

## 1503.

L'Archiduchesse Jeanne accouche à Alcala de Henarez, le 8 Mars, de l'Infant D. Ferdinand, qui fut dans la suite Empereur suite Roi titupar l'abdication de son frere Char- laire de Navarles-Quint. On attribua aux suites re, & succéde cette couche l'affoiblissement da aux Etats d'esprit, dont cette Princesse com- de Foix & de mença à donner des marques par Béarn. m empressement excessif d'aller d'Albret & Ca-rejoindre son mari, jusqu'au point therine avoient qu'elle entreprit un jour de partir déja eu deux leule & à pied. L'Archiduc étoit fils, Jean & Analors à Lyon, où il signoit avec dré Phébus, qui pourrir

### NAVARRE.

## Jean d'Albres r Catherine.

# PORTUGAL

## Emmanuel I. surnommé leGrand.

où ses expéditions se bornérent à canonner la ville de Calicut, pour faire repentir le Zamorin ou Roi de cette contrée, des mauvais traitemens qu'il avoit faits jusqu'alors aux Portugais, par le conscil des Marchands Maures, qui craignoient de partager avec les Portugais les profits immenses qu'ils faisoient dans ce Royaume.

## 1503.

Naissance du Prince Henri, qui fut dans la Jean

# 1503.

La peste qui ravagea cette année le Portugal, étoit une suite d'une disette qui avoit rěgné l'année précédente, & qui ne fit qu'augmenter cette née, à causo des plaies cotinuelles qui firent

#### ESPAGNE.

Weidinand & Mabelle.

Louis XII. un accommodement, par lequel les deux Rois se désai-Essoient du royaume de Naples, en faveur de Charles de Luxembourg, fils aîné de l'Archiduc & de Claude de France, fille de Louis XII. dont on stipuloit le mariage par le même traité. Les Ecrivains Espagnols prétendent que l'Archiduc avoit excédé ses pouvoirs; mais Zurita, le plus exact d'entr'oux, convient que l'Abbé Boil, que Ferdinand avoit l envoyé vers l'Archiduc avec de l nouvelles in atuctions, figna luimême ce traité, qui fut conclu le a Mars; il est certain d'ailleurs que les François étoient dans une pleine fécurité, lorsque Ferdinand. envoya ordre au Grand Capitaine de recommencer les hostilités. Les Espagnols ayant reçu des renforts de toutes parts, ont des fucces rapides; d'Aubigni est batsu à Sominare, où il avoit vaincu les Espagnols huit ans auparavant; Louis d'Armagnac, Duc de Nemours, est défait & tué à Cérignole; enfin, une nouvelle armée que Louis XII avoit rasiemblée à Parme, est battue par le Grand Capitaine. Toutes ces défaites font, perdre à Louis XII. la possession du reyaume de Na; ples, aussi promptement qu'il l'af voit acquile. La guerre le failoit en même tems du côté du Roufallop, où les François furent oble

NAVARAEJ PORTUGAL.

Jean & Albret & Casberine.

moururent en bas âge. Leur mariage but li pouvant paffer fecond qu'ilseurent encore onseus mouturet | Gouverneurs pas les aoms. Parmi leurs fil-Catherine . Anne, Quiteric, Madeleine & Isabelle. Anne fut mariée au Comte de Candalle; Isabelle épousa le Comte de Rohan, en Bretagne. (Hift. de Navarre.)

Emmanuel I. farnonnid teGrand.

les femences. Emmannel ne en Afrique, comme il l'aze autres on-voit projetté, fant, dont plu- done ordre une jeunes & dont d'Azzyle & de on ac coanoit Tanger, de s'emsarerd'Alcacar-Quivir, d'où les les son nomme | Maures faisoiét des courfes continuelles contre les Chrétiens. Les Généraux Portugais n'ayat pas affez de troupes pour attaquer cette ville, tâcherent des'en saisir par surprise; mais lleur dessein fut éventé.

L'Infant Dom Jean of reconnu successeur de la Courenne, dans les Etats de Lisbonne. Naissance de l'Infance Isabel--le, qui épousa dans la sui-Il te l'Empereur id Charles-Quint.

# HISTOIRE D'ESPAGNE,

15

EVENEMENS REMARQUARLES.

Partinantabling to the training

## ESPAGNE.

## Ferdinand & Isabelle.

·les tombérent pendant les mois la parole que par un Prince de Novembre & de Décembre, & firent pourrir les grains nouvellement ensemencés; ce qui occasionna une famine l'année suivante.

Ferdinand conclud avec Louis XII. une tréve de trois ans, par laquelle il étoit stipulé que le commerce seroit rétabli entre les sujets des deux Rois, excepté dans le royaume de Naples, où les François ne pourroient entrer. Mais l'Archiduc Philippe, irrité de la perfidie de son beau-pere, fait avec Louis XII. un straité par lequel on renouvelloit la stipulation du mariage de Charles de Luxembourg avec Claude de France, en faveur desquels on · disposoit de nouveau du royaume de Naples. Frédéric, ci-devant Roi de Naples, privé de toute espérance de pouvoir jamais remonter sur ce Trône, meurt de chaggin à Tours.

Mort de la Reine Isabelle le 26 Novembre. Elle étoit attaquée, depuis long-tems, d'une maladie qui n'auroit peut-être pas été mortelle, sans les chagrins qui s'y joignirent. La mort de · son fils Jean, de sa fille Isabelle, · de Michel son petit-fils, l'aliénation d'esprit de l'Archiduchesse -avoient fait sur elle des impresfions profondes, qui se renouvellérent pendant sa maladie, &

#### NAVARRE.

#### Jean & Albres & Casberine.

Jean d'Albret avoit donnée de ne prendre aucunes liaisons avec la France.

#### PORTUGA L

### Emmenuel I. surnommé leGrand.

qui avoit reçu au baptême le nom d'Alphonse. Ce Prince avoit été sur le point de se voir enlever la Couronne par som frere Aquitime, attaché à l'ancien culte des Idoles, & qui avoit dans for parti la meilleure partie des Grands, les Prêtres & ce qui est bien plus fort encore, tous les vieux préjugés des Habitans.

Jean de Ménezès, Gouverneur d'Arzyle, a plutieurs avantages for les Maures d'Afrique, après avoir détruit tous les vaisseaux, qu'ils avoient dans le port de Larache, d'où ils croisoient sans cesse sur le détroit de Gibral.

### ESPAGNE.

Fordinand & Isabello.

la conduisirent peu à peu au tombeau. Cette Princesse étoit née avec une ame très-sensible quoique forte. Elle avoit une piété sincére, mais cette piété n'avoit rien que de grand & d'élevé; elle étoit même alliée à une certaine dureté de caractère, à laquelle on doit attribuer la part qu'Isabelle cut à l'expulsion des Maures & des Juis, & à l'établissement du zedoutable tribunal de l'Inquisition. Quoiqu'elle fût une des plus belles personnes de son tems, elle essuya, de la part de Ferdimand, des chagrins vifs, contre lesquels elle auroit du être prémunie à cause de la disproportion d'âge; mais elle sçut tirer de ces traverses mêmes un avantage considérable, puisqu'elle ne se vengea jamais des galanteries de son mari, qu'en soutenant contre lui son autorité, qu'il etoit toujours prêt d'envahir, & dont il auroit pu abuser après sa mort pour enlever la Castille à ses enfans, comme il le tenta en effet. Du moins plusieurs Auteurs écrivent que dans cette vûe il fit demander en mariage au Roi de Portugal cette même Jeanne, prétendue fille d'Henri IV. qu'il avoit fait exclure du Trône de Castille, lorsqu'il y étoit monté avec Isabelle. Au reste, il est certain que le jour même de la mort de cette Princesse il sit proclamer NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine. PORTUGAL.

Emmansel I. Strnommé léGrand.

Grandstremblemens de terre en Portugal.
La Reine accouche sur la fin de
l'année de l'Infante Dona Béatrix, qui sut mariée dans la suite à Charles;
Duc de Savoye.

# ESPAGNE.

Jeanne.

# NAVARRE

Jean d'Albem Emmanuel I.

Gratherine. Surnomme le Grand.

l'Archiduchesse Jeanne sa fille, or renonça au titre de Roi de Castille; mais il en reprit l'autorité quelques jours après avec celui de Régent, qui lui étoit déséré par le testament de la feue Reine, jusqu'à ce que le Prince Charles fils des Archiducs, est atteint s'âgé de vingt ans. On a soupçonné ce testament de saux, parcequ'il parbissoit assez peu vraisemblable qu'Isabelle est vou-lu confier une telle autorité à

Ferdinand au préjudice de ses en-

Ferdinand appelle Ximenès auprès de sa personne. Ce Prélat étoit alors dans son Diocèse, où il avoit été patser quelques mois avec la permission de la Reine, qu'il ne croyoit pas si proche de sa fin. Ximenès avoit employé ce séjour à réformer son Clerge, & 🖷 plusieurs emreprises magnisiques qui n'ont pas peu contribué à illustrer son nom; telles que le rétablissement & l'augmentation de l'Université d'Alcala, qui le regarde comme son Fondateur la fondation d'un Monastére & d'une Maison assez semblable à celle de Saint Cyr, pour les filles de qualité, l'édition de l'Office Mosarabe & ceile de la fameuse Polyglote comue sous le nom de Bible d'Alcula, parcequelle y fut imprimée aux dépens de Ximenès, qui contribua d'ailleurs à

#### NAVARR. ESPAGNE. PORTUGAL Jean & Albres. Emmanuel 1. Leonse. & Carberine. Structure LeGrand

la perfestion par ses travaux & par la connoissance qu'il avoit des langues originales de l'Ecrituse Sainte. Ferdinand n'aimoitpas Ximenès, mais il avoit besoin de lui, parcequ'il connoissoit son grand crédit, & qu'il étoit-Cailleurs un des exécuteurs du sessament de la feue Reine.

Isos.

Etats de Castille à Toro, où je Jean d'Albret Emmanuel obl'on public le Code des Loix que & Catherine en-tine une croi-Ferdinand & Isabelle avoient fait voyerens cotte lade pour pour la Castille, & qu'on a nom- année une nou- guerre sur les mé depuis ce tems Loix de Toro. velle Ambassa- cotes d'Astrique La Régence est déférée solemnel- de en Castille, où le Gouverde testament d'Isabelle. pour rompse le neue d'Arzyle mariage pro- ent quelques a-

L'Archiduc Philippe, & Jeanne jetté entre le vantages cette la femme, prennent en même Prince de Viane fannée teres, dans les Pays. Bas, les armes & Liabelle, per les Maures des & le titre de Rois de Castille. Fer- tite - fille du montagues de dipand alarmé a recours à la négo- Roi Catholi- Zara. Mais d'un ciation, & à la ruse; Conchillos que. Cette am-fautre côté les fl'unde les ambassadeurs profite de bassade avoit tablissemés que la faiblesse d'esprit de Jeanne aussi pour ob-les pous lui surprendre un écrit pas jet de solliciter sormoient aux lequel elle semettoit la Régenco l'élargissement Indes, étoient à Ferdinand; mais Philippe inter- du fameux Cé- menacés par cepte cette lettre, & fait met- far Borgia, Duc Campion, soutte Conchilles aux fers. L'Archi- de Valentinois, dan d'Egypte. due avoit encore un autre sujet beaufrere de mécontentement contre Fer- Roi Jean d'Al- toit excité sous dinand; il sçavoit qu'il songeoit bret, que Fer-main par les Vé-sérieusement à se remarier, pour dinad avoit sait mitiens, qui dele frustrer, s'il étoit possible, de arrêter en Ita- puis les naviga-la succession aux couronnes d'A- lie, & qu'il re- viens des Por-

ISOS.

Isos.

du i Ce Prince y é-

#### ESPAGNE.

Jeanne.

ragon & de Naples, & que dans tenoit cette vue il traitoit avec Louis XII. avec qui il conclut en effet un traité, par lequel ce Prince lui donnoit en mariage Germaine de Foix, sa nièce, & pour dot ses droits sur le Royaume de Naples, à condition cependant qu'ils reviendroient à la France, si Germaine mouroit sans enfans. Conchillos ne fut tiré de prison que lorsque l'Archiduc eut appris que les Ambassadeurs qu'il avoit auprès de Ferdinand, alloient subir le même traitement. On fit un accommodement, par lequel l'Archiduc consentoit que le nom de Ferdinand fût mis devant le sien & celui de l'Archiduchesse, dans toutes les expéditions qui concerneroient l'administration du Royaume de Castille.

Ferdinand, toujours inquiété par les soupçons qu'on lui avoit donnés contre le grand Gonsalve, rappelle une bonne partie des troupes que ce Viceroi avoit sous ses ordres dans le Royaume de Naples, & les envoye faire la conquête de Mazarquivir sur la eôte d'Afrique, par le conseil de Ximenès, qui avoit déja ses vues pour celle d'Oran, qu'il sit quelques années après.

La chancellerie de Ciudad-Réal est transferée à Grenade, & l'on assigne le Tage pour bornes

NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

tenoit prisonnier en Espagne. PORTUGAL

Emmanuel I. Incommé leGrand.

tugais, voyoiét diminuer considérablemet leur commerce des épiceries qu'ils alloiet chercher en Egypte pour distribuer les dans toute l'Europe. Campson se ligue avec le Roi de Calicut qui étoit devenul'ennemi des Portugais ausitôt qu'ils voiet paru dans ces. contrées. Lopez Suatez. l'un de leurs Amiraux qui croifoit alors fur ces côtes, y prend la Ville de Cangranor, dont il ne fit brûler qu'une partie à cause des Chrétiens qu'il y trouva. Ces Chrétiens. dont la doctrine & les usages différoiet assez colidérablemér de ceux del'Eglise Catholique, se faisoiet

## ESPAGNE.

#### Jeanne.

de la jurisdiction des deux chancelleries. Le but de cette translation étoit de contribuer à repeupler la ville de Grenade, qui déja ne paroissoit plus qu'un désert en comparaison de ce qu'elle avoit été du tems des Maures.

## 1506.

Philippe s'embarque pour la Castille; une tempête l'oblige de relâcher en Angletetre, où il est retenu pendant trois mois par le Roi Henri VII. qui profita de cette occasion pour l'obliger à remettre entre ses mains Edouard Paulus, Duc de Suffolk, qui s'étoit refugié en Flandre, & qui restoit seul alors de tous les prétendans à la couronne d'Angleterre. Ainsi Ferdinand eut tout le tems de fortifier son parti en Castille; mais celui de son gendie prévalut par les soins de Jean Manuel, qui étoit devenu le fa- dre la vie & les vori de Philippe, depuis qu'il avoit si heureusement négocié voir eu l'audace à la Cour de l'Empereur le ma- de faire charger fut excité par le riage de l'Infant d'Espagne. Pres- de coups un Of- fanatisme de que tous les Grands se rendirent ficier qui étoit deux Religieux auprès de Philippe dès qu'il fut venu de la part Dominicains, attrivé en Castille, & dans cet du Roi lui înti- qui voulurent

## NAVARRE.

## Jean & Albret & Catherine.

#### PORTUGAL

Emmenuel I. surnommi leGrand.

appellez Chritiens de saint-Thomas; parcequ'ils disoient tenir lear Religion de cet Apôtre, dont on prétend que le corps fut trouvé quelques années après dans la ville de Méliapour.

# 1506.

Le Duc de Valentinois s'échappe de sa prison, & se rend dans la Navarre, où le Roi Jean d'Albret, son beaufrere, le charge de réduire le l ConétableLouis de Beaumont. Le Connétable venoit d'être codamné à perbiens, pour a-l

## 1506.

Une peste violente oblige la Cour de se retirer à Abrantés, où la Reine accouche de l'Infant D. Louis.

Grande émeute à Lisbonne, contre les Juiss nouveaux convertis qui y furent massacrés par le peuple, au nombre de plus de deux mille. Cet horrible désordre

#### ESPAGNE.

Teanne.

abandon général, Ferdinand se mer un ordre ceut heureux de pouvoir obtenir de se rendre à les Juiss l'imnne entrevue avec son gendre, qui se fit beaucoup prier pour l'ac-le Connétable corder. Il étoit très-irrité du mariage que Ferdinand venoit de concluse avec Germaine de Foix, & d'ailleurs il se méfioit tellement de lui, qu'il ne voulut consentir à l'entrevue qu'à condition qu'il pourroit s'y rendre bien accompagné de troupes, au lieu que Ferdinand n'y pourroit ve-nir qu'avec une escorte de deux cent Gentilshommes désarmés. Tout cela s'exécuta; c'étoit beaucoup d'humiliation pour Ferdimand; mais ce ruse politique étoit dans l'ulage de s'inquiéter fort peu des moyens, pourvu qu'ils le conduisssent à fon but. Il comptoit obtenit de Philippe tout ce qu'il voudroit, s'il pouvoit avoir avec lui une conférence séosesse. Ceste entrevue se fit dans une petite chapelle, où les deux Rois entrerent suivis seulement de Ximenès & de Jean Manuel. L'habile Archevêque, qui scavoit les intentions de Ferdinand, sortit presque aussitôt, en tirent Manuel par le bras, & en lui disant que les Princes s'accommoderoient bien sans eux; mais Ferdinand n'obtint rien, parcequ'on avoit prévenu Philippe que pour ne lui xien accorder de trop il falloit

#### NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

la Cour. Mais étoit si puissant, qu'il fallut une guerre dans les formes pour se mettre à portée d'exécuter la sentence.

## PORTUGAL

Emmanuel I. imonui leGrand.

venger für toms prudence qu'un d'eux avoit eue de s'élever contre un prétendu miracle, qui. disoit on, s'opéroit tous jours dans l'eglise de saint Dominique. Tout le miracle conlistoit en un cristal placé sur un Cruciax, qui réfléchissoit par ce moyen les rayons du folcil. Mais le peuple irrité de qu'un luif avoit osé le détronper fur un objet qui pattoit sa superstition, kni at payer sette témérité de la vie. Les deux Religieux prosterent de cet instant de futent dont exciter la populace à étendre la vengeance fur tous les autres Inifes & le massacre

# EST'AGRE

#### Jiane.

in refiser tout. Les deux Rois ont the seconde a Ferdinand l'admil'on accorde à Ferdinand l'admiliferation des trois GrandesMattrifes; & la jouissance des
péristons qui sui étoient léguées
par le téliament d'Isabelle. Ce
l'ince se tetite dans ses Etats
l'Aragon après avoir renoncé publiquement à la Régence de la
Cattille, et avoir protesté en setret contre la violence qu'il prétendoit avoit sousserce en cette
oucasion.

Etats de Valladolid, où Philippe & jeuine sont reconnus souversins, & Charles, leur fils aizié; héritier des Royaumes de Caftille & de Léon. Comme la maladie de la Reine augmentoit. de jour en jout, Philippe sonda l'affemblée ties Etats sur le des-Tein qu'il avoit de la faire enfermer; mais dette propolition fut it jettée, parcequ'on sçavoit due le détailgement d'esprit de Jeanne Venoit principalement de Mousie & des chagrins que lui tatiloient les galanteries de son mari, quielle simoit avec une Brite de Rufeut, & qui en effet Etoird'une figure si aimable qu'on lui à donné le nom de Philippe le Beagi

On se flattoit que le tems pourroit rémédier aux peines & à la maladie de la Reine; mais la mort imprévue du Roi ren-

## NAVARRE.

## Jean d'Albres & Casherine.

## PORTUGAL.

Emmanuel I. Sutnommė leGrand.

dura pendant trois jours enmess. Le Roi envoya à Lisbōne deak Commiffairce dut fireat punir da dernier steppkice les deux Reli-Eleax avecleurs principaux complices; & pour rendre la punition aussi étendué que l'avoit été le crime, la ville entiere fat dégradée de fes principaux priviléges.

Emmanuelfalt confirmite sut la côte d'Aftique, Caftillo-Réal pour sot-vir d'azyle aux vaisseaux Pottugais.

François d'Almelda, qui étoit parti des
l'année précédente pour les
Indes avec la
qualité de Viceroi, y fait plusieurs établissemens dans les

## ESPAGNE.

Jeanne.

versa toutes ces espérances. Ce Prince mourut d'une pleurésse le 25 Septembre, âgé de vingt-huit ans; & Jeanne, son épouse, en perdit si absolument l'usage de la raison, qu'elle ne le recouvra plus pendant les cinquante années qu'elle lui survécut. Les Grands s'assemblent & déférent le Gouvernement à Ximenès & à six autres Seigneurs, en attendant l'assemblee des Etats où l'on devoit nommer un Regent.

Mort de Christophe Colomb. Sa gloire paroît avoir été éclip-Sée pendant quelque tems par Americ Vespucci, qui eut le bonheur de donner son nom au nou-**Vea**u continent découvert par Colomb. L'ancien & le nouveau monde autoient d'éternelles obligations à ce dernier, s'ils avoient tiré quelque bien réel de la communication qu'il établit entr'eux; mais, helas! les Européens ne passerent en Amérique que pour y semer l'épouvante, le carnage & la destruction; & le nouveau monde semble s'être vengé de l'ancien en lui communiquant une maladie qui y fait d'horribles ravages depuis cette funeste époque.

## NAVARRE.

Jean d'Albres & Casberine.

## PORTUGAL.

Emmannel I. Jurnommé leGrand.

Royaumes de Quiloa, de Cananor, de Nassingue & de Cochim. La plûpart de ces établissemens couterent des combats qui furent autant de victoires auxquelles Laurent d'Almeida, son fils, eut beaucoup de part, fur-tout contre les Calicutiens. anciens ennemis des Portugais. Ce dernier prend possession des Isles Maldives & de Ceilan.

François
Gnaïe, qui étoit
aussi parti l'année précédente
pour reconnoître les côtes
Orientales de
l'Afrique, bâtit une forteresse à Sofala, qui,
suivat quelques
auteurs, est l'ancienne Ophir,
d'où Salomon &

#### ESPAGNE.

Jeanne.

## NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

# PORTUGAL.

Emmanuel I. surnomine le Grand.

les autres Rois de la Judée tiroient tant de richesses par le commerce. Cet établissement donna oceasion aux Portugais de trafiquer dans le Monomotapa, riche Royaume; dont celui de Sofala n'etoit qu'une dépendance.

1507.

La Reine Dona Jeanne accouche à Torquemada de l'Infante Dona Catherine, qui fut dans la suite Reine de Portugal. La folie de cette Princesse étoit parvenue an point qu'elle ne vouloit plus marcher que de nuit, avec tout stille, parcequ'il le lugubre appareil des funérailles, & suivie du cercueil de son mari, qu'une longue suite de gens à pied accompagnoient avec des sambeaux. Les horreurs de la te de Narbonne gociation ne réjalousse la poursuivoient encore; pour lui enlever elle étoit dans des inquiétudes la Couronne. Il D. Emmanuel continuelles pendant ces marches rechercha l'alnosturnes, & elle se retournoit liance de l'Em-souvent pour voir si quelque pereur Maximisemme ne s'approchoit point du lien, & lui of. Indes, où le roi corps de son époux. Malgré cet- frit un passage de Cananor vete trifte fituation elle s'occupoit par ses Etats, s'il noit de mourir.

I 507.

D. Jean, Roi de Navarre, é. toit très-empressé à écarter Ferdinand de la Régence de Cacraignoit que ce Prince ne s'unit & avec le Com1507.

Le Roi de Portugal voye des Ambassadeurs à Rome, pour engager le Pape à former une ligue contre les Tures & contre avec la France le Soudan d'E. gypte. Cette né. ussit point,

ne s'occuppa dès-lors qu'à la conquête

#### ESPAGNE.

Leanne.

elle étoit si jalouse qu'elle s'op. posoit souvent aux opérations du Conscil de Régence. La Castille étoit menacée des plus grands troubles si Ferdinand n'y revenoit bientôt. Il étoit alors à Naples, où il s'étoit transporté pour Le faise couronner, & encore plus pour ôter la Viceroyauté au grand Gonsalve dont il avoit en effet quelque sujet de se plaindre, parcequ'il avoit éludé de se rendre en Espagne, malgré les ordres qu'il lui en avoit donnés. Ferdinand hata son départ, dès qu'il eut appris, que les Etats de Castille lui avoient déféré une seconde fois la Régence, par les soins de Ximenès. A son arrivée en Castille tout rentra dans l'ordre; les Grands qui songeoient à remuer se soumirent, les révoltes s'appaiserent, & les Castillans eurent tout lieu d'éprouver que la fermeté est la meilleure qualité d'un Prince. Philippe avoit fait naître l'orage par sa foiblesse; la seule présence de Ferdinand le dissipa.

Ximenès reçoit le chapeau de Cardinal que Ferdinand avoit demandé pour lui, & qu'il porta avec le titre de Cardinal d'Espagne: peu de tems après il fut ! fait Grand-Inquisiteur de Castille. Ferdinand ne l'avoit jamais . aimé ; mais il l'estimoit tellement qu'il l'avoit donné pour premier 1 Joan d'Albret & Catherine.

guerre Castille. En même tems il arma pour reprendre les forteresses qui étoient entre les mains du Comte de Lerins, tourebelle. Le fameux Cefar Borgia, Duc de Valentinois, poursuit les rétué dans le comtille, où il selfois recopnu

ce séditieux en l

PORTUGAL. Emmanuel 1. surnommé leGrand.

inutile. ment de se soustraire à la domination des Portugais. Emmanuel tenta aussi de nouvelles coquêtes en Afrique. Il chargea ]ean de Menezez d'assiéger la ville d'Azamor lituée dans le Royaume de voltés, & est Maroc. Ce Portugais étoit acbat. Le Comte compagné dans de Lerins hors son expédition d'état de pou- d'un Maure que voir résister, se les Mequipois refugie en Cal- avoient autreligue axoc le pour leur Rai, Comte de Na- & qu'ils avoient jera & plusieurs, ensuite déposé. autres leigneurs Mais la place pour saire des oppose sant de courses dans la resistance qu'il Navarre Le Roi fallut en aban-D. Jean, punit donner le siège.

Alpholed Alle privant de buquerque qui tous les domai- venoit d'êtte nommé Viceroi des Indes Orientales, fongeoit à faire quelque expédition d'é-

#### ESTAGNE.

#### Jeanne.

Ministre à son gendre, & il lui avoit

Icon d'Albret & Catherine.

PORTUGAL.

Emmanuel 1. surnommé leGrand.

clat pour inspirer la terreut Barbares. aux Dans cette vue il attaqua l'Isle d'Ormuz, skuée l'entree du Golfe Persique. Il surprit & conquit l'Isle & la Ville avant d'arriver au lieu de sa résidence; le port d'Ormuz etoit un des plus importans l'Orient.

La Reine accouche de l'Infant D. Ferdinand.

des obligations si essentielles, qu'il crut que les plus grandes récompenses pourroient à peine l'acquiter envers lui. Depuis ce moment Ximenès marcha presque l'égal des Rois, pour l'autorité & pour la puissance. On s'attendoit qu'il resteroit à la Cour, où il paroissoit qu'il pouvoit espérer un rôle très-important; mais il la quitta au bout de quelques! mois, prévoyant bien, sans doute, que l'exacte probite dont il faisoit profession, ne pourroit ja-: mais compâtir avec le caractere double & intéressé de Ferdinand. L'Alcayde des Damoiseaux, Gouverneur de Mazarquivir en Afrique, se met à la tête de deux cent cavaliers & de trois mille fantassins, avec lesquels il

pénétre dans les terres du côté d'Oran, pillant & massacrant tout ce qui étoit sur son passage. Cette petite armée revenoit chargée de dépouilles; mais le Roi de Trémecen assembla à la hâte une multitude de Maures, & se jetta sur les Espagnols, dont la plus grande partie fut écrasée par le nombre. L'Alcayde environné de toutes parts, & prêt à tomber entre les mains des ennemis, forme un escadron de soixantedix braves, & l'épée à la main, il enfonce les Maures, & tentre dans Mazarquivir. Ferdinand al-

## ESPAGNE.

#### Jeanue.

#### NAVARRE.

#### Jean d'Albret b Catherine.

# PORTUGAL'

Emmenuel I. surconné leGrand.

larmé de cette défaite, envoye des troupes & des vaisseaux au secours de cette place.

L'espérance d'une fortune brillante & rapide fait passer beaucoup d'Espagnols à Saint Do-

mingue.

La France contracta une al-Liance avec Ferdinand, & rompit le traité de Blois si favorable à la maison d'Autriche, L'Empereur Maximilien inquiet de cette union', cherche à la détruire, & fait proposer à Ferdinand le titre d'Empereur d'Italie, avec une armée pour le réaliser; mais ces promesses insidieuses furent rejettées comme elles le méritoient.

## 1508.

La Reine de Castille & d'Aragon fixent leur sejour à Arcos, & D. Ferdinand à Burgos. Ce Roi demandoit que le Prince D. Carlos vint en Espagne pour y gagner par sa présence l'affection des Peuples, & y érudier les mœurs & le génie des Espagnols qu'il devoit un jour gouverner; mais l'Empereur refusa constamment d'envoyer son petit-fils; il prétendoit toujours avoir part au gouvernement & aux revenus de la Castille, & dans cette pensée il rechercha l'alliance de l'Angleterre. Plusieurs Seigneurs d'Andalousie formerent une nou- re du Roi, Ar- par cette pre-

1508.

Après la mort du Cardinal D. Antoine, Evêque de Pampelune, le Pape, ma pour lui fucceder D. Facio, Cardinal de fainte Sabine. Cependant le cha-l ne avoit déja envoyer promu à cette flotte &

1508.

Zejam , Prince Maure, Seigneur de Méquinez, vint en Portugal pour Jules II. nom- offrir au Roi, D. Emmanuel, de lui livrer la ville d'Azamor, qu'il occupoit dans le Royaupitre de l'Egli- me deM aroc, se de Pampelu- si on vouloit y des dignité le fre- troupes. Séduit

#### ESPAGNE.

Ferdinand, functioné le Catholique.

velle faction en saveur de Maximilien. D. Alphonse Manrique, Evêque de Badajoz, le plus animé des Séditieux, sut mis en prison. D. Ferdinand prétexta une expédition contre les Mahométans de Barbarie; il leva des troupes, il écarta les Seigneurs les plus turbulens, & se mit ainsi en état de résister aux desseins de l'Empereur & de contenir les sactieux.

Il fit plus encore; il peupla de Chrétiens surs les places frontieres de Grenade; il fit retirer plus avant dans le pays les Maurisques, qui cherchoient à exciter des troubles, en attirant des corsires sur les côtes de ce Royaume. Les Béréberes, pirates de Barbarie, étoient sur-tout ceux qui montroient le plus d'acharnement. Une flotte partie de Malaga sous les ordres du Comte Pierre Navarro, leur fit la chasle, coula à fonds plusieurs de leurs suftes, en prit quelques-unes & Poursuivit les autres jusqu'à l'Isse de Velez de Gomere. Les Mautes craignant une descente se retirerent avec precipitation en terte serme, ensorte que le Comte de Navarro s'empara sans peine de la forteresse de Velez, & y mit une bonne garnison.

Emeute considérable à Cordoue. D. Pedre Fernandez, Marquis de Priego, Seigneur distin-

Tome II.

#### NAVARRE. 1

Jean d'Albres & Casberine.

mand d'Albret, Cardinal du titre de S. Nicolas in carcere Tulliano. Le Pape soutint sa nomination; & sur le refus qu'on fit de la reconnoître, il mit tout le Royaume de Navarre en interdit, qui ne fut levé que lorsque le Cardinal Facio fut teconnu par le Chapitre. Sa mort arriva peu de tems après; & le Cardinal d'Albret ayant été nommé une seconde fois, jouit pailiblement de l'Eyê. ché.

# PORTUGAL.

Emmanuel 1. Surnomme leGrand.

messe, le Roi charges D. Jean Ménezez de d'aller s'emparer de cette place. Mais c'étoit un piége que le perfide Zejam tendoit à la crédulité des Portugais. Ce Maure avoit mis une forte garnison dans Azamor, & il se rendit à la rête forte armee aux environs. Menezez outre d'une telle ttahison marcha avec fa petite troupe contre ces Barbarcs, & leuz tua treize cents hommes. Mais come les Maures survenoient de toutes parts, & qu'il etoit prêt d'être accablé par le nombre, il se retira sur ses vaisseaux avec peu de perte des siens; il se posta proche le Détroit de Gibrale

## ESPAGNE.

Ferdinand, furnommi le Catholique.

gué par ses services & par le crédit de sa maison, eut l'imprudence de faire atrêter le Commissaire envoyé par Ferdinand pour punir les rebelles. Il s'attiral'indignation du Roi; & malgré l'éclat de son nom & de sa puissance, il fut obligé de livrer toutes ses forteresses & de s'exiler de Cordoue. Un acte de rigueur étoit nécessaire pour mettre un frein à l'audace & à la licence. On fit le procès des principaux séditieux; plusieurs Gentilshommes de la ville furent condamnés à mort; on livra plusieurs gens du peuple à des supplices ignominieux.

Le Roi transfere sa Cour à Séville avec la Reine Germaine, & avec la Reine Dona Jeanne, accompagnée de son fils l'Infant D. Ferdinand. Un des principaux motifs qui portoient le Roi à passer en Andalousie, étoit de réprimer l'ambition de la maison de Medina-Sidonia, qui formoit des prétentions sur Gibraltar. D. Ferdinand avoit aussi dessein de marier le jeune Duc de Medina avec Dona Jeanne, sa petite fille, & fille de l'Archevêque de Toléde. Mais D. Pedre Giron, tuteur & beaufrere du Duc, lui fit épouser Dona Marie, sa sœur. Le Roi en témoigne son mécontentement en ordonnant à D. Pedre de sortir de Séville. Ce Seigneur se sau-

## NAVARRE.

Jean d'Albres & Casberine.

## PORTUGAL

Emmanuel I. Jurnommé leGrand.

tar à la vue des places que les Portugais possédoient en Afri-

que.

Le toi de Fez. à la têted'une armée de plus de cent mille hommes, assiége la ville d'Arzyle . où les Portugais n'avoient qu'une foible garnifon fous les ordres de Vasquez Contigno, comte de Borba.Les Portugais après une vigourcuse résistance, furêt forcés d'abandonner la ville aux ennemis & de se renfermer dans le château. Emmanuel, à cette nouvelle. se mit en marche avec une atmée nobreuse. Mais il n'étoit encore qu'à Tavira, lorsqu'il apprit que les flottes Espagnole & Portugaile avoient est

## ESPAGNE.

Fordinand, Juramus le Catholique.

ve en Portugal, où il entraîne Medina-Sidonia, son pupille. D. Ferdinand punit leur fuite par la confiscation de leurs domaines.

D. Pedre de Guevara s'étoit mis au service de l'Empereur. Ce Çastillan vint sous divers déguisemens pour soulever les principales familles de l'Espagne, mais il fut reconnu & arrêté; on le livra à la question, dans laquelle il déclara les liaisons que le Grand-Capitaine, le Duc de Najera & le Comte d'Uruena entretenoient avec l'Empereur. La conduite rigoureuse du Roi D. Ferdinand, fit éclater encore bien des mécontens. Le Marquis de Villena, les Ducs d'Albe, de l'Infantado, de Medina-Celi & d'Albuquerque menaçoient de prendre les armes. Le Cardinal, Archevêque, de Toléde, tâchoit de prévenir les malheurs de la sédition en s'efforçant de se rendre médiateur' entre le Roi & ces Seigneurs. D. Ferdinand averti de ces mouvemens de rebellion se rendit en Castille, au milieu de l'hiver. Le calme parut se rétablit par sa préf sence. Il scut aussi détourner la vengeance que l'Empereur me naçoit de prendre sur les marchands Espagnols, à cause du mauvais traitement fait à D. Pedie de Guevara!

D'autres soins attirerent l'attention de Ferdinand. Son Amball

## NAVARRE.

Jean d'Albret & Catherina.

# PORTUGAL

Emmanuel I. Suruganné leGranda

avec tant d'in\_ telligence & de succès qu'elles avoient forcé ics Maures d'é. vacuer la ville. & de se rotiter avec précipitation.Emmanuel offrit des sommes considérables à Pietre Na. verro & à Remi. re de Guzman, Espagnols, qui avoient agi si heuteulemét en cette occasion par les ordres de leur Roi D. Perdinand. Lis les refuserent 🕽 en disant qu'ils étoient assez récompensés par la gloire que les armes de leur Prince avoient acquise.

Les Portugais faisoient toujours de nouvelles tétatives
pour étendre
leur commerce
dans les IndesMaîtres d'Ormuz, ils voultes

## BSPAGNE.

Ferdinand, furnommé le Catholique.

adeur conclut dans la ville de Cambrai, avec ceux du Pape, de l'Empereur & de la France, une quadruple alliance pour faire la guerre aux Vénitiens, qui s'étoient alors rendus redoutables à ces puissances par leurs conquêtes.

Rodrigue de Luzero, Inquifiteur de Cordone, se servoit depuis long-tems du voile de la Religion pour couvrir ses injustices & ses cruautés; il fut arrêté, & son procès sut instruit. Toute l'autorité de l'Inquisition étoit entre les mains du Cardinal Ximénès, l'homme le plus integre de son tems; mais ce tribunal & les abus qu'il entrasnoit n'en étoient pas moins un sujet de frayeur pour toute l'Espagne.

#### NAVARRE.

Jean d'Albret & Catherine.

#### PORTUGAL

Emmanuel I. fursomme leGrand.

rent chcore s'emparer de Malaca, Islesituée vis-à-vis de Sumatra, que quelques - uns croyent être la Chersonése des ancies. Jacques Siqueiva fut chargé de cette expeditio; mais elle ne put réustir alors, parceque le Roi de cette Ille prévenu des defi seins des Portugais qui venoiét à lui sous dehors d'alliés & d'amis, les força de le retirer. Vers le même tems le Roide Calicut. de Cambaye, & le Soudan d'Egypte mirēt enmerune flotte pour combattre leurs ennemis communs. Laurent Almeida, fils unique du dernier Viceroi, remporta d'abord quet-

## ESPAGNE.

Ferdmand, fanami le Catholique.

## NAVARRE.

Jean d'Albres & Gasberine.

## PORTUGAL.

Emmannel 1. Sernommei leGrand.

que avantage, & fut tué ensuite dans un combat où les Portugais fort inférieurs nombre furent défaits. Le pere vengea la mort de son fils & relevala gloire des armes Portugailes par deux victoires consecutives. II s'empara de Dabul, ville siche & puissante sur la côte de Malabar; il la pilla, la réduisit en cendres, & en fit égorger les habitans. Pice de ses succès, il vint triomphant à Cochin, capitale du Royaume de ce nom dans l'Asse, où étoit Aibuquerque qui venoit de lui succéder dans la Viceroyanté, & il le fit arzeter. Cette violence qui annonçoit

#### ESPAGNE.

## Fordinand, sumomme le Catholique.

## NAVARRE.

## Jean d'Albret & Catherine.

#### PORTUGAL.

Emmannel I. surnommé leGrand.

séditieux & un usurpateur, pouvoit avoit des suites sacheuses: heureusement Ferdinand Contigno, envoyé par le Roi, accommoda cette affaire & détermina Almei- . da à se rendre en Portugal.

1509.

La Reine Mamont, Seigneur | rie accouche à Navarrois, ex- Evora d'un Inpatrié par les fant nommé Alles phonse, qui fut du depuis Cardi-

Albuquerque Vé- tugaises, atta-Vénitiens. sité la ville de Dom mede ce nom,

1509.

La ligue de Cambrai est publiée à Valladolid & ratifiée par Dom Ferdinand pour lui & pour la Reine, sa fille, en presence des Ambassadeurs de Rome, de l'Empire & de France. L'affaire de la Régence de la Castille fut enfin terminée entre D. Alphanse & Maximilien par la médiation de Louis XII. ami commun du Roi & de l'Empereur. La Régence fut confirmée à Ferdinand jusqu'à ce que le Prince D. Carlos cût atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le Roi s'engageoit à donner, suivant le compromis, cinquante mille ducats à l'Empereur & autant au jeune Prince.

Célébre conquête d'Oran, en Afrique. Le Cardinal Ximénes, animé' d'un zele patriotique & Ferdinand, par sur la côte de religieux, avoit excité le Roi D. la sœur de ce Malabar, en A-Ferdinand à cette entreprise, of- Roi, laquelle sie, qu'ils se

1509.

Louis de Beaufautes & malheurs Comte de Le- nal. rins, son pere, Connétable de nouveau Vice-Navatre, s'étoit roi des Indes, engagéau servi- & Contigno, ce de la France, Commandant & fut chargé de des troupes Pordéfendre rone pour les querent François contre | tant d'impétuoles Louis de Beau- | Calicut, capitamont étoit ne-le du Royauveu de

### ESPAGNE.

Fordinand, surname le Catholique.

stant de faire les avances néces-Lires, & de les perdre si le succès ne répondoit pas à ses espérances. Mais en cas de réussite, il demandoit que la ville d'Oran relevât de l'Archevêché de Toléde, jusqu'à ce que les frais de cette expédition eussent été remboursés à lui ou à son Eglise. Le Cardinal se rendit lui-même sur la flotte Espagnole commandée par le Comte Pierre Navarro. Les Chrétiens, au nombre de quatorze mille, remporterent sur les Maures, aux environs de Mazarquivir, une victoire qui fut suivie de la prise d'Oran. Le Cardinal, comme un autre Moise, étoit en prieres durant le combat; il se transporta dans la ville après la défaite des Infidéles, & il confacra la grande Mosquée sous l'invocation de Sainte Marie de la Victoire. Ferdinand fut étonné du succès de cette expédition qu'il avoit toujours regardée comme chimérique. Ce Prince dissimulén'avoit consenti au projet du roient D. Fer-Cardinal que dans le dessein de dinand de rien l'éloigner & de le perdre. Il écrivoit à Pierre Navarro, dans une la force. lettre qui tomba entre les mains | de Ximénes: Empêchez le bon-hom- de me de repasser sitôt en Espagne; il faut lui laisser user, autant qu'il tion sur les fronse pourra, sa personne & son ar- tieres d'Aragon, gent. Navarro laissa une garnison prétendant réu- sé. pour la défense de la place, & se mir à leux do-

#### NAVARRE.

Jean d'Albret & Catherine.

vivoit encore. Ferdinand follicita avec instance le Roi de Navarre, d'oublier les torts du Cōnétable & de rétablir le filsdans ses biens & ses dignités. Ce seigneur recommandable Dar la valeur & ses autres grandes qualités, méritoit d'autant plus de rentrer en grace qu'il n'avoit point eu part à la révolte de son pere. Le Roi de Navarre demeura inflexible. prévoyoit que l les guerres d'Italie empêcheentreprédie pat

Les habitans Sanguessa font une irrup-

### PORTUGAL

Emmanuel I. smenommé leGrand.

rendirent maltres de la place & du Château. Ils égorgetent un grand nombre d'habitans. pénétrerent jusqu'au palais, où ils trouveret richesses que les Portugais pillerent avec le désordre qui naît de l'avidité. Les Maures d'abord effravés & disper lés eurent le tems de se railier.&vinrēt fondre sur leurs ennemis qui étoiet sans armes & chargés de dépouilles. Cette attaque imprévue fut fatale aux Portugais. Contigno, leux Commandant . fut tué avec les principaux Of-Albuficiers. querque leur Viceroi fut dangereusement bles-

Almeida, an-

'D iv

#### ESPAGNE.

Fordinand, furnomme le Catholique.

retira par ordre du Roi, aux Isles de Majorque. Le Cardinal se rendit à Alcala, en Espagne, où il fonda une Université pour former des sujets propres aux sonc-

tions ecclésiastiques.

Les Princes confedérés contre les Vénitiens, agissoient vivement. Le Roi de France remporta en personne une victoire complette, qui le rendit, en peu de jours, maître des places dépendantes du Duché de Milan, dont l'Empereur lui donna l'investiture. Le Pape reprit tout ce qui appartenoit au patrimoine de l'Eglise Les troupes Impériales se disposoient à entrer en Italie, & le f Roi Ferdinand avoit équipé une flotte afin de recouvrer ce que les Vénitiens avoient usurpé dans le Royaume de Naples. La République hors d'état de rélisser, prévint les malheurs de la guerre en restituant au Roi tout ce qu'il pouvoit prétendre. Le Pape fit retirer dans le même tems ses troupes de concert avec Ferdinand Ils ne vouloient pas anéantir cette République dont ils avoient d'ailleurs tiré la satisfaction qu'ils pouvoient desirer.

Henri VIII. Roi d'Angleterre, épouse l'Infante Dona Catherine d'Aragon, fille du Roi D. Ferdinand. Ce Prince témoigna beaucoup de joie de cette union, mais elle ne sur pas heureuse. Henri

## NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

maine les petites villes d'Ul & de Filera qui en avoient été démembrées. Les Aragonois conduits par la vengeance, viennent à leur tour jusqu'aux portes de Sangues-(a) ravageant tous les lieux de leur passage. On croyait que c'étoit le signal d'une supture; mais les deux Rois rétabliret le calme & détournerent la guer-

#### PORTUGAL

Emmanuel I. Surnommé leGrando

cien Viceroi le plus grand, home de guerre du Portugal , le Conquérant de l'Afrique & des Indes, retournoit couvert de gloire à Lisbonne, pour y jouir de la considération & des honneurs dûs à son nom fameux, à les longs & importás services. à ses victoires sans nombre; prêt à doubler le Cap de Bonne-Esperance, il ordone à une partie de son équipage de débarquer pour aller chercher des rafraichissemens. Les Cafres habitans de la côte, prennét querelle avec les Portugais; Almeida descend pour foutenir les gens, & il est aussitôt atteint d'un coup de sièche qui lui

#### ESPAGNE.

Ferlinand, remmi le Catholique.

VIII. répudia sa femme, & se sépara de l'Eglise Romaine.

Diegue, fils de Christophe Colomb, cut l'honneur d'epouser une parente de son Roi; il fut nommé Amiral des Indes & Gouverneur de Saint-Domingue.

La Castille d'or, la nouvelle Andalousie & le Darien, pays fertiles de l'Amérique Méridionale, à l'Orient de l'Orenoque, sont decouverts par le Capitaine Ojeda, Espagnol, & réduits sous la domination de l'Espagne. Les Indiens du Continent effrayés de l'intrepidité & de la cruauté des Espagnols, les regarderent pendant quelque tems comme des êtres malfaisans & immortels.

1510.

Le Roi, D. Ferdinand, excité par les derniers succès de ses sujets en Afrique, entreprit d'y continuer ses conquêtes. Il envoya au Comte Pierre Navarro un renfort de troupes & de vaiskaux, & lui donna ordre de faire | quelque nouvelle entreprise. Ce Général habile tourna ses forces contre Bugie, ville opulente, la capitale d'un pays très-peuplé, an Royaume d'Alger. Abdurramel, Roi de cette comrée, rafsembla ses troupes & n'omit rien autres places. Il de cette Isle. pour repousser les Espagnols; demandoit en- Les Portugais mais ses efforts furent inutiles core d'entrer à étoiet toujours sontre leur valeur, leur expérien- titre d'héritier occupés à é-

NAVARRE. PORTUGAL

Jean d'Albres & Carberine.

Emmanuel. 1. fornommé leGrand.

donne la mort. Plusieurs Officiers de distinction périsset auf si dans cette funeste rencôtio.

Ifio.

Le Roi, D. re, envoye des Ambassadeurs à l Dom Ferdinand pour lui deman- Malaca, der la restitu- l'équateur. tion qui avoit fait

1510.

Jacques Si-Jean de Navar- gueira se rend à Sumatra, Isle considérable, à l'opposite de alliance été ordonnée en pour le Roi de sa faveur par la Portugal avec feue Reine Isa- plusieurs Prinbelle, des villes ces dont les Ede Sos, Arcos, tats étoient si-Saint - Vincent | tués dans la par-& de plusieurs tie Occidentale

## ESPAGNE.

Ferdinand, Surnoumé le Catholique.

ce & le bonheur de leurs armes. Ils se rendirent maîtres de la place en peu de tems; ils défirent un grand nombre de Maures, & bâtirent des forts pour assurer leur conquête. La rapidité de cette expédition répandit la terreur des armes Espagnoles sur les côtes d'Afrique; Alger, Tendoles, Guijar, places situées sur la côte, renvoyerent sans rançons tous les esclaves Chrétiens, & s'empresserent de se rendre tributaires de la couronne d'Espagne; les Rois de Tunis & de Trémecen imiterent leur exemple. Cependant Abdurramel tenoit encore la campagne & formoit une armée: mais Pierre | Navarro ne voulant pas lui laisser le tems de se fortifier, marche en diligence, le surprend, le défait & remporte un butin | considérable. Peu de tems après il s'empara de Tripoli. Navarro hâtoit d'autant plus ses expéditions, qu'il avoit appris que Dom Garcie de Toléde venoit partager avec lui le commandement à la tête d'une nouvelle flotte. Ces l deux Généraux agirent de concert pour tenter la conquête de l'Isle des Gerbes, située dans la Méditerranée au Royaume de Tunis. Les Insulaires offrirent de se rendre tributaires; mais les Es- ses promesses. obligé de marpagnols débarquerent & tombe- | Ce Prince avoit | cher une seconrent dans une embuscade où ils dessein de faire de fois contre le

#### NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

dans la possession des Duchés quêtes dans les de Gandie, de Indes. Monblanc, de Pagnafiel, de la ville de Haro, & de beaucoup de terres. Enfin il répétoit côme un bien de succession, une some de plus de quatre cent vingt mille florins d'or que le Roi Charles III. de Navarre avoit donnés autrefois pour le mariage du Roi D. Jean d'Aragon, son gendre. Ces objets étoient de trop grande importance pour que Ferdinand s'en desfaisit aifément; il promit beaucoup, & fit voir par ses ses sujets se soulenteurs qu'il ne | leverent & chascherchoit qu'à des trouver moyes d'éluder

## PORTUGAL

Emmassuel 1: surnommo leGrand.

tédre leurs con-Albuquerque avoit à réparer la honte de sa derniere expédition; il tourna ses atmes contre l'Ifle & la ville de Goa; tandis que les Naturels du pays étoient occupés à guerre contre le Roi de Nariingue. Les habitans de Goa surpris par les Portugais, leur ouvrirent les portes de la ville; mais ces derniers n'en farét pas longtems en possession. Hidalcan, Souverain de Goa. s'étant présenté avec ses troupes, serent les Portugais; mais Hidalcan ayant été

#### ESPAGNE.

Ferdinand, surnomme le Catholique.

perdirent beaucoup du monde. D. Garcie de Tolede sut massacré avec toute la noblesse qui l'accompagnoit. La flotte Espagnole eut beaucoup à souffrir de la tempête & retourna à Tripoli.

Ferdinand confie [le gouvernement de la Castille au Cardinal Ximenès, & passe dans le Royaume d'Aragon, accompagné du Connétable, Comte d'Uruena, du Duc de Medina-Sidonia & de D. Pédre Giron, qui étoient rentrés en faveur. Il allista à Monçon à l'assemblée des Etats, & demanda des secours d'argent qui lui furent accordés. On fit la même chose dans les Etats de Castille qu'il Vint ensuite tenir à Madrid.

Des Commissaires nommés par les Rois de Castille & de France, réglent les différends survenus entre les habitans de Fontarable & d'Andaye, au sujet des bornes | de la riviere de Bidassoa. Ils déciderent que le fleuve seroit commun d'un rivage à l'autre, mais qu'on n'y laisseroit entrer aucun grand bâtiment.

Les Vénitiens ayant satisfait le Pape, l'engagerent à se liguer avec eux contre les autres Princes confédérés, principalement contre la France qui cherchoit à se rendre l'arbitre de la liberté de l'Italie. Le Pape sout en même tems mettre le Roi Ferdinand se déclarer pour querque avec dans ses intérêts, en lui donnant Louis XII. Roi cinq

#### NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

marcher une armée dans la Guienne en fa. veut des Anglois; il demanda au roi de Navarre un passage pour ses troupes, & il exigeoit pour leur sureté que plusieurs places fortes de ce royaume lui fussent remises entre les ? mains. C'étoit à ces conditions promettoit de lui rendre justice au sujet de ses prétentions. Le roi de Navarre en étoit réduit à cette extrémité, ou de déplaire à la Castille & à la France en même tems, en demeurat neutre, ou de devenir! l'ennemi de la puissance contre laquelle il se l déclareroit. II prit le parti de

## PORTUGAL

Emmanuel I. sumomme leGrand.

Roi de Narsingue, Albuquerque se présenta de nouveau devant Goa à la tête d'une bonne flotte & emporta cette place d'emblée. Il fit passer au fil de l'épée partie des citoyens, & imprima tant de terreur par la cruauté, que tons Insulaires les vinrent en foule demander grace & se soumettre. Hidalcan après avoir perdu une partie de troupespour défendre son pays, se vit obligé de céder aux Portugais les Isles de Goa, Choran, Divar & le territoire de Salléte.

Jacques Mendez de Vasconcellos vint se joindre à Albu-

#### ESPAGNE.

Fordinand, furnommé le Catholique.

l'investiture du Royaume de Naples pour lui & pour ses descendans, à condition seulement qu'il enverroit tous les ans au faint Siége, par forme d'hommage, une haquenée blanche. Le tribut de huit mille onces d'or auquel Charles Roi de Naples s'étoit obligé, fut aboli; mais depuis il a été rétabli & fixé à sept mille ducats. Le Pape jules II. sûr de l'appui des Espagnols, excommunia les Généraux François, & se prépara à leur faire la guerre en personne.

On voulut établir à Naples un tribunal d'Inquisition, ce qui excita une telle révolte qu'il fallut abandonner l'entreprise. On se contenta de chasser de la ville & du Royaume, tous les Juifs

qui s'y trouverent.

Les Espagnols formerent des établissemens dans les Isles de Cuba & de la Jamaïque, & fonderent plusieurs Evêchés à Saint-Domingue. Par une contradiction inexpliquable, ils annonçoient à suffissant, tout inces peuples une religion de dou- juste qu'il étoit. ceur & de paix, & ils leur don- Il destina pour noient en même tems des exem- l'usurpation de ples d'une cruauté & d'une bar-lia Navarre, les barie dont on n'avoit pas même troupes qu'il ad'idée dans ces climats sauvages. voit levées pour Une politique cruelle leur con- la Guienne. Le seilloit d'exterminer la plus gran- danger de partie de ces malheureux In- noit pressant. Le nuel, avoit fait il: faisoient brûler viss Roi D. Jean en- beaucoup de

NAVARRE.

Ican d'Albret & Casberine.

de France, espérant d'avoir ion appui contre les entreprises des Espagnols. On prétend que ce fut alors que le Pape Jules II. ennemi du Monarque François & allié de D. Ferdinand, lança les foudres de l'excommunication sur le Royaume de Navarre, expermit au Régent de Castille de s'emparer de cet Etat. Ferdinand demandoit ne qu'un prétexte; le droit que le Pape lui donnoit lui parut deve-

PORTUGAL.

Emmentel I. *Surnommé leGranda* 

nouvellemet arrivés de Portugal Ce renfort mit le Viceroi en état de faire respecter ses ordres par les Officiers dont plusieurs se mutinoient, & de rétablir la discipliparmi ses troupes. Ce Viceroi retourna Cananor, d'où il repartit bientôt avec sa flotte pour faire redouter les atmes Portugailes le long des côtes des Royaumes de Cochin & de Calicut, où il s'empara de plusieurs postes considérables.

Fernandez d'Altayde, hōme célébre par sa naissance & per son coursge, Gouverneur de Safi pour le Roi D. Emma-

### RSPAGNE.

Perdinand, structure le Catholique.

leurs prisonniers; & leurs Missionmires les exhortoient à souffrir la mort patiemment pour gagner le Paradis. On sçait la réponse que leur fit le Cacique Hatucy: Se ne veux point de votre Paradis s'il y a des Espagnols,.

ISII.

Ferdinand se rend à Séville & y ordonne de grands préparatifs. Il vouloit aller commander luimême en Afrique, y étendre sa & montroit le ses & fait de domination, & signaler en per- plus d'animosi- nouvelles consonne ses armes contre les Mau- té contre le Roi quêtes. Il déres. Ce projet alarma les Espa- de Navarre, gnols; ils firent prier le Roi de dont il n'avoit le de Malaca,

Ican & Albret & Catherine.

velle ambassade des environs. pour faire en-contraindre de tendre ses plain-reconnoître la projet de conquête.

PORTUGAL

Emmanuel I.

voya une nou- i mal aux Maures Ferdinand, en voulant les tes: mais il dominatio Portrouva ce Prin- tugaise. Les Ace déterminé à fricains d'Azapoursuivre son mor, d'Aimédine & d'autres endroits, firent une ligue pour reprendre Safi. Fernandez recut du secours & attendit avec intrépidité l'armée des Barba. res, qui, beancoup supérieurs en nobte, mais moins aguerris & moins disciplinés, furent repoussés & obligés de se retirer avec précipitation.

ISII.

Louis de Beaumont étoit à la tente de nou-Courde Castille | velles entrepri-

ISII.

Albuquerque barque dans l'IC

#### ESPAGNE.

Ferdinand, furnomme le Catholique.

ne point s'exposer ainsi, loin de son pays, dans des contrées barbares. Malgré ces remontrances, l'ambition & l'amour de la gloire · lui persuadoient de suivre ses entreprises, mais il se trouva arrêté par une autre considération. Il se crut obligé de secourir le Pape que les Impériaux & les François poursuivoient avec vivacité; ils vouloient même le faire déposer & le dépouiller de ses Etats par la force des armes & par l'autorité d'un Concile. Ferdinand parvint à détacher l'Empereur du parti du Roi de France; il fit pas-l ser des troppes en Italie, & il persuada au Roid'Angleterre son gendre, de faire une diversion en portant la guerre en France. Les Vénitiens se liguérent on même tems avec le Pape & Ferdinand. Le Pape opposa la convocation d'un Concile général à celui que Louis XII. faisoit tenir à Pise. Plusieurs places, appartenantes au Duc de Ferrare, un des plus zélés partisans des François, furent prises par l'armée. des confédérés.

En Afrique, le Comte Navarro d'Albret 30sté- & présomp- doit en Francé. Motte pour reconnoître les côtes, fit débarques de nuit quatre cens hommes dans l'Isle de Querque- changer de ré- des ennemis, & nès; mais les Habitans étoient solution; il re- solution; il

### NAVARRE.

Jean d'Albres & Catherine.

pu recouvier les bonnes graces depuis la révolte de son pere. Il entretenoit dans sa patrie une faction puifsante, qui facilitoit encore l'exécution des desseins ambitieux de Ferdinand. Ce Prince somma de nouveau le Roi de Navarre de lui remettre les châteaux qu'il avoit déja demandés pour la sureté, protestant, en cas de refus, d'exécuter la sentence du Pape, & de s'emparer nonseulement de la Navarre, mais encore de tout ce que Jean d'Albret possédoit en France. Ces menaces ne

## PORTUGAL.

Emmanuel I. Jurnommė leGrand.

défait les Habitans, & les oblige de se ranger lous la domination Portugaise. Cette expédition aussi gloricuse que rapide, fit trembler les Rois de l'O. rient. Ceux de Siam, de Sumatra, s'empressérent d'envoyer feliciter le Viceroi sur le bonheur de ses armes & de lui demander sa protection. Hidalcan profita de l'éloignemet d'Albuquerque, pour tâcher de chasser les Portugais de Goa. Rebel, Gouverneur de cette ville, jeune home imprudent & · présomp\_ tueux, s'alla jetter de lui-même

#### ESPAGNE.

Ferdinand, furnommé le Catholique.

zent échapper aucun. Cet échec fut réparé par le tribut auquel le Roi de Trémecen & les Maures de Mortagan & de plusieurs autres places de la Barbarie, se sonmirent d'eux-mêmes, en se reconnoissant vassaux de la Couronne d'Espagne, & offrant de rendre sans rançon tous les captifs Chretiens qui étoient en leur puissance. Ces peuples vouloient détourner par leur soumission les manx dont ils se croyolent menacés par l'armement de Ferdimand. Ce Prince unit la ville de Tripoli au gouvernement de Sicile, auquel il nomma Jacques de Requésens.

Une escadre Espagnole, commandée par Bérenger d'Olms & par Rodrigue Bazan, donne la chasse aux Corsaires d'Afrique qui infestoient les côtes de Grenade. Le Roi de Fez assiégeoit alors Tanger, ville occupee par les Portugais; les Espagnols allérent au secours de cette place & forcérent le Roi de Fez de se retirer.

### NAVARRE.

Jean d'Albret & Casberine.

ner passage aux troupes Espagnoles. Il n'imaginoit point que Ferdinand, qu'il n'avoit jamais offense, voulst le pourfuivre avec tant de violence & d'injustice; mais il devoit sçavoir que la force est souvent le droit des Souverains. Ferdinand ordonna au Duc d'Albe, Commandant de son armée. d'entrer dans le royaume de Navarre & de l'envahir. Jean d'Albret se réfugia en France, à l'approche des ennemis, sans oser leur faire la moindre résis. tance; il n'ignoroit point que Louis de Beaumõt avoit beaucoup de partisans secrets, & il craignoit de tomber entre

### PORTUGAL.

Emmannel I. Jurnommé leGrand.

vint au secours de Goa: sa prudence & son activité la désendirent; mais ce Capitaine habifut fur le point de succomber par les embuches d'un traître. RosaL cam, Officier au Service des Portugais, demanda des troupes pour chasfer les ennemis: il les combattit en effet, &-en triompha; mais il tourna aussitôt ses armes contre Goa. voulant exterminer les Portugais qui étoient hors d'état de luiréfister. Heureusement il arriva un secours inattendu, qui fit échouer le projet du perfide Rosalcam.

fans secrets, & Uteti-Mutéil craignoit de raya, Négociant tomber entre de Malaca, forleurs mains. La ma une conspi-

### ISPAGNE.

Fordinand . firmemme le Catholique.

### NAVARRE.

Jean d'Albret & Catherine.

Reine Dona Catherine n'ayant pu retenir le l Pampelune, le Prince Henrison fils & trois Princesses filles.

### PORTUGAL

Emmanuel I. surnomme leGrand.

ration contre les Portugais, fut découvert & eut Roi son mari à latète tranchee. Patécatir, autre suivit avec le Marchand eres riche, braloit d'amour pour la filled Uteti-Mutéraya; il voulut , à **sa persua**sion, titer vengeance d'Albuquerque, & fut lui-même ar rêté prilonnier.

### 1512.

Le Pape Jules II. cherchoit de tous côtés des ennemis à la France. Il envoya le Cardinal de Sion en qualité de Légat vers les Suifses & les engagea à porter leurs armes en Italie contre les François. Les Suisses avoient à se plaindre de la France, ils saiûrent cette occasion de vengeance, & vinrent en Italie au nombre de vingt-quatre mille hommes. Cette armée force les François d'évacuet Verone & plusieurs autres places.

D. Raymond de Cardone, Général Espagnol, attaque la ville de Boulogne, occupée par les François, & se voit obligé de lever le siège à cause de la rigueur de la Reine sa fuir avec toute de la saison & du renfort que fille. Ainsi le la famille dans

ISI2.

Les Habitans de Pampelune | traitent avec le Duc d'Albe, suireçu du Roi de l me Leurs an larmes. ciens droits, la de Ferdinand & le forcent

I \$ 12.

Albuquerque se rend à Cochin, où il téprime la licence vant le conseil dans laquelle viqu'ils en avoiet voiet les Portugais, enivrés de Navarre lui-mê. | la gloire de leurs

Patécatir, épriviléges & im- chappé de fa munités, leur prison, vient à furent conser-bout de former vés, & ils se une faction puis rangerent à ces sante; mais les conditions sous Portugais ayant domination pris les armes,

### ESPAGNE.

For dinand, Murnomme le Catholique.

l'ennemi jetta dans la place. Bresse est mise à seu & à sang par l'ar-

mée Françoise.

Les Espagnols, les Vénitiens & les troupes du Pape, réunis en un corps, résolurent d'accepter la bataille que Gaston de Foix se disposoit à leur livrer. Ce Généxal vint se porter proche de Ravenne, & le jour de Pâques les deux armées en vinrent aux mains. Le premier choc de la cavalerie Françoise renversa celle des allies. D. Raymond de Cardone & le Duc d'Urbin neveu du Pape, prirent la fuite & entraîmétent avec eux la plus grande partie de leurs troupes. Gaston de Foix, à la tête de la cavalerie victorieuse, se porta avec sureur sur une partie de l'infanterie Espagnole, qui faisoit encore résistance & formoit un bataillon serré & hérissé de piques. Gaston, emporté par son courage, se précipita avec une imprudence qui lui coûta la vie, ainsi qu'à plutieurs de ses plus braves Officiers qui voulurent le secourir. Ce Seigneur qui avoit de ja donné tant de preuves de son habileté dans l'att de la guerre, & qui s'étoit signalé par beaucoup d'exploits fameux, n'avoit que vingt-trois ans. Les Alliés perdirent beaucoup d'illustres Capitaines, & plusieurs autres furent prisonniers. Du nombre de ces derniers étoient le Car-l bret, obtint un le de ce pays.

NAVARRE.

Jean d'Albres & Carberine.

royaume de Navarre fut réuni le 25 Juillet à la Couronne de Castille, 468 ans aptès qu'il en avoit éte, séparé à la mort du Roi D. Sanche le Grand. Toutes les autres places de la Navarre suivitent l'exemple de la ville de Pampelune & ne firent pas plus de résistance. Ferdinand vint luimême pout s'assurer de la soumission des Navarrois, & resta quelque tems à Logrogno. L¢ Duc d'Angoulême, qui sut depuis Roi de France, s'avancoit alors avec une armée par la Guiëne, pour s'opposer aux Espagnols &

PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnomme leGrand.

l'Isle de Java.

Hidalcan fit de nouveaux efforts dans l'isle de Goa, & il éprouva encore la supériorité des Portugais dans un combat où Albuquerque remporta la victoire. Ce Viceroi s'empara de Benastarin, fortetesse où le traître Rosalcam s'étoit renfermé. Il y avoit dans le château cinquante Portugais qui s'étoient rendus Mahométans; le Vainqueur fit horriblemet mutiler, d'inspirer la terreur à ceux pour qui les loix de la religion & de l'honneur, n'étoient pas un freip suffisant. Il fait bâtir une aux Anglois. Le forteresse à Ca-Roi de Navarre licut, avec la per-D. Jean d'Al-Imission du Prin-

### ESPAGNE

Ferdinand, surnemme le Catholique.

dinal Jean de Médicis, Fabrice Colonne, D. Ferdinand d'Avalos, le Comte Pierre Navarro Les François soumirent Rayenne &

pillérent cette place.

Une flotte Angloife, sous les ordres du Duc d'Orset, vient en Biscaye pour faire une invasion dans la Guienne; mais Ferdinand ayant voulu employer les trouies Angloifes à la conquête de la Navarre, elles le refuserent & se l zetirerent sans avoir rien entrepris.

Le Duc d'Albe, Général de Ferdinand, se rend maître du royaume de Navarre, qui est des lors réuni à la Couronne de Castille, dont il avoit été autrefois

démembré.

On découvre les intelligences que D. Ferdinand d'Aragon, Duc de Calabre, entretenoit avec le Roi de France & le Duc de Fer-l rare. Il est arrêté & retenu pri-**Connier lorsqu'il étoit sur le point** -de passer en France, pour aller ensuite à Naples avec des troupes que Louis XII. devoit lui fournir! afin de faire soulever les Napolitains.

D. Raymond de Cardone, Vice-roi de Naples, combat les Flo- gée d'abandonsentins par ordre de Ferdinand, ner la plus gran-& les force d'entrer dans la ligue de partie de son de l'Eglise. Il reprend Bresse sur artillerie, qui ·les François, & il rend à Maxi- fut transportée milien Sforce le Milanois, après à Pampelune.

NAVARRE.

Jean d'Albret & Catherine.

corps de fix mil-t le fantassins & Portugais ne dans ses Etats. Il ques avantages contre les Espagnols; il reprit partisans. quelques places, mais il vint échouer contre Lisbonne du la ville de Pam-I pelune. Ferdi-l nand envoya contre lui Dom Pédre Manriqués, Duc de Nagera. Jean d'Albret leva le siège à l'approche de cette armée, & s'enfuit traversant les monts Pyré. nées, où l'arrière - garde de l'armée Francoile fut assaillie par les Montagnards & obli-

PORTUGAL.

Emmanuel I. furnamené leGrand.

Les armes des de mille cava- prosperoiet pas liers, & entre-[moins en Afriprit de rentrer que. lis y rempostérent remporta quel-lieurs àvantages contre le Roi de Fez & fes

> La Reine Marie accouche 🛳 Prince Henri qui fut dans la fuite Cardinal, & Roi de Pos-

tugal.

### ESPA GNE

Fordinand, summe le Catholique.

en avoir dépouillé la France.

Découverte de la Eloride dans lest nommé Vi-PAmérique septentrionale, par ceroi du royau-Jean Ponce de Léon. On prétend me de Navarque cet Espagnol fit la découver-fre qu'il venoit te de ce Royaume en cherchant de conquérir. la fontaine de Jouvance, qu'une tradition ridicule & populaire Plaçoit dans une des Isles Lu- prendra la Movarre Cayes.

Edit qui permet de faire es- en faisant desormair claves les Américains qui seront son dependence, convaincus de manger de la chair oque des Rois sun-humaine. Ce fut souvent un pré-laires de Neverte. terre pour tourmenter ces mal-

heureux habitans. Perdinand reçoit des Ambasfadeurs des Rois de Trémecen & d'Aiger. Il fait passer à Oran. fix cents familles Espagnoles, entre lesquelles furent partagées les maisons de cette ville & les

campagnes voifines.

Louis XII. met sur pied une nouvelle armée, avec laquelle Jean d'Albret eut l'espérance de tentrer dans ses Etats; mais l'activité & l'intelligence du Duc d'Albe lui firent lever le siège de Pampelune, & l'obligerent encore de retourner en France. Dom Ferdinand ordonna des fortifications, & distribua des garmisons dans les forteresses, pour d'assurer la possession de sa conquête.

#### NAVARRE.

Seen d'Albert & Catherine. PORTUGAL

Mandel I. surnomme leGrand.

Le Duc d'Albe

Nota. On comdans. PHistoire de l'Aspagne, comme quoiqu'il y air en an

#### RYENEMENS REMARQUABLES.

### ESPAGNE.

Ferdinand, fornommé le Catholique.

### 1513.

L'Espagne & la France convinrent d'une trève d'un an. D. Betnardin de Carvajal, Cardinal de Sainte Croix, en fut le médiateur, voulant faciliter au Roi de France les moyens de réduire le Milanois, & à celui d'Espagne, le tems de s'affermit dans la possession de la Navarre. L'Empereur & le Roi d'Angleterre se plaignirent de cette tréve; le premier, à cause de ses prétentions en Italie; le second ayant des desseins contre la France Venise se ligue en mê me tems avec les François. Le Pape Jules II mourut alors, & eut pour successeur le Cardinal Jean de Médicis, fous le nom de Léon X. qui ne fut pas moins ennemi de la France.

La mort de D. Henri de Guzman, Duc de Medina-Sidonia, causa des troubles en Andalousie à l'occasion de sa succession. Les Prétendans armérent de part & d'autre, & menacérent d'une guerre intestine. Pour la prévenir, le Roi adjugea le Duché à D. Alphonse,

frere consanguin du feu Duc.

D. Ferdinand se rendit dans un châseau de plaisance avec la Reine son épouse, qui lui sit préparer, par un cuisinier François, des mets actifs & volte fut presqu'aussitôt échauffans pour ranimer ses forces languissantes & lui faire avoir des enfans, auxquels il vouloit laisser le royaume reux. Il s'éleva encore d'Espagne, au préjudice de l'Empereur dans Almédine une fac-& de D. Carlos son petit-sils, dont il tion en faveur du Roi de avoit des sujets de mécontentement. Ces Fez. L'Alçaide de Safi mets altérerent davantage son tempé- reçut alors un renfort de

### PORTUGAL.

Emmanuel I. surnôme le Grand.

Ι 5 Ι 3.

Le Roi de Fez mit sur pied une nouvelle armée. sous les ordres d'Ali-Barax & d'Almandarin. Ces troupes ravagerent terres de ceux qui étoient du parti des Portugais. & vinrent ensuite camper près de Tanger. Edouard de Ménesces. Gouverneur de cette place, marcha contre les rebelles: & quoiqu'inférieur en nombre, son détachement foutint leur attaque avec tant de valeur qu'il les mit en déroute. leur tua six cents hommes, & fit trois cents prisonniers.

Plusieurs des Maures, vassaux & tributaires du Roi de Portugal, ne pouvant supporter le joug accablant sous lequel les Gouverneurs les faisoient gémir, tenterent de s'en délivrer; mais leur réréprimée; ils n'en devinrent que plus malheu-

### ESPAGNE.

Fordinand, formounné le Catholique.

rament, & il tomba daus une langueur | Portugal, & entreprit de qui donna lieu de craindre pour sa vie.

Quatre mille Gascons firent une irruption dans la Catalogue, où ils brûlerent & pillerent plusieurs petites villes. Ils retournerent ensuite charges de déponilles, par le port de Brest, dans le Comté de Foix

Le Duc de Cardone, l'Evêque d'Urgel & plusieurs autres Seigneurs Espagnois, rassemblerent des troupes pour aller à la poursuite de ces coureurs; mais ils avoient déja passé les Pyrénées. Ces Généraux se présenterent devant le château de Castelbon, c'étoit une place qui pouvoit nuire beaucoup à la ville d'Urgel à cause de sa proximité. Le Roi Catholique ordonna la demolition du château, en payant au Gouverneur les

dépenses qu'il y avoit faites.

Les Comtes de Ribagorce & d'Aranda exciterent dans l'Aragon des troubles publics pour satisfaire leurs haines particulieres. Les Seigneurs d'Aragon, de Catalogne & de Valence, armoient en faveur de l'un ou de l'autre parti. Cette guerre domestique menaçoit tout l'Etat. L'Archevêque de Saragosse de concert avec la députation du Royaume, enjoignit une tréve à ces seditieux: mais sans y avoir égard, le Comte de Ribagorce & ses partisans continuerent coup de lance; le soit leur désordre. Le Roi envoya des troupes pour contenir les rebelles, il exila alors douteux. Les Barbade l'Aragon le Comte de Ribagorce, res ayant perdu leur chef, & le condamna à payer tous les dom- se laisserent vaincre par la mages dont il étoit le premier auteur. frayeur, prirent la fuite & · Jean d'Albret leve dans ses domai- n'osetent. même résister

· FORTUGAL.

Emmanael I. furnimi le Grand.

soutenir le parti du Roi D. Emmanuel. Les Maures envoyerent contre les Portugais un détachemet de fix cents Cavaliers & de mille Fantassins qui les força de reculer.

L'armée du roi de Maroc s'avança en même tems vers Safi. Le Gouverneux de cette place fit une sortie dans inquelle il tua plusieurs des ennemis, & leur fit beaucoup de prisonniers. Les Porsugais, encouragés par ce succès, fe rassemblerent & s'avancerent en bon ordre: l'action fut vive. Les Maures, supérieurs en nombre, pénétrerent jusqu'au centre des ennemis, & étoient prêts de triompher, brique Barriga, Général Portugais, s'élance vera Jahomazende, Général des Maures, l'ame de tous leurs mouvemens, l'attaque, le combat & le renverse d'un de la bataille ne fut plus

### EST AGNE.

### PORTUGAL.

Fordinated elichamme de Catholique.

Emmanuel is sheduitle Grand.

ntes de Béann& de Poix, quelques trouv zux Pertugais qui les pes, avec losquelles il ait de nouvelles pour fuivoient. Les Mententanivés pour contrer dans souropasse les demanderent es inbmie de Navanne.

Uniparti de ces Béantois attaque la tion qu'ils rentrescient someiolle de Gnicéca; mais il y trouva sons de joug, & que ils tent de résistance qu'il en abandonna payeroient tribut au Roi bientôt le siège. Trop foible pour faire de Portugal. sine vonquête, cette pétite affhée entra . Numino Femandend'A. mar la valide de Baftan; de avec le secours / Zayde , Général Borenalu Gouverneur du château de Maya; gais, surprio aux environs elle répardit la terreur, le défordre 80 de San l'asmée du Roi le carnige dans plusieurs placés de la de Maror; il entevantes tallée. Le Viccioi de Navarre sit assée: Gasdes avancées, Se ré--ger ce fost qui servoit d'aspie aux enne pandit la terrour. Le Bioi unis. On hégolioit alurs une tréve entre de Maroc se retira a soc la France & l'Espagne: c'estpourquoi de sprécipitation, abandon-Lautsec, Gouverneur de Bayonne, me mant son bagage, Etilaisvoulut point pennettre à John d'Albret Plant beaucoup de quissude lever quelques compagnies pour les saiers, sparmi lesquels se -envoyes au fecours des affiègés. Le mouva une des princichâteau de Mayaine put tenir long-tems. pales femmes de ce Roi.
Après la réduficon de cette place, le Les Borragais finent du Viceroi fit fignifier à soutes des villes dégat aux environs de de certe comitée, & aux Soigneurs qui Listime, & versus mont étoient du régaume de Mavarre, de soiles ; ils atunquerent venir sondre l'obédiance au Rioi Cau Tanlé, place située dans -tholique, comme souverain de re royant ple serritoire de Riasime.
-me ; co qui sur exocute.

Les habitans userent de

La Erance sait passer une aomée en faratageme pour leur dé-L'ombardie, sons le commandement de sense; ils porterent une ·la Tremoille. Cette asmée fut à prince grande quantité de su-contrée dans le Milanois que les princi-pohes à miel sus sempales villes lui mivrirent leurs portes, pares; ils y mirene le feu; à l'exception de Conco & de Novates auditor des essains sans Le Duc Maximilien fortit de Milan / & nombre de moushes fe feretira à viovane avec cinq uville suisses. Perterent fur les Bestu-Les troupes de d'Empereur vincont le gais, de les philiperent

..... ; einrent la paix , à comdi-

# ESPAGNI.

Ferdinand, furnoumé le Catholique.

joindre, & se disposerent à marcher contre les Vénitions, qui méditoient le

liége de Vérone.

Les François se présenterent devant, Novece, & voulurent l'emporter de force; mais apprenant qu'il arrivoit un renfort de troupes Suisses au secours de cette place, la Trémoille & Trivulce prent regirer leur armée. Cependant les habitans de Novare & les Smiffes Escut une sortie; ils attaquerent les Prançais le 6 Juin ; l'action fus trèsvive pendant plus de doux heures; la Cavalerie Erançoise fut mise en déroute, & l'Infanterie taillée en piéces. Cette Victoire respir le Duché de Milan sous L'obsidance du Duc Maximilien.

Los Véniciens, allies des Prançais, appronant leur défaite : le retirerent à Padoue; leur Général Albiano attaqua Legnano, de s'empara sans peine de cette Pico, qui n'avoit que deux cents hommes de gamison. Les ennemis empêcherent la jonction des François be des 1 17 :5 . Vétatiens.

La journée de Novare donna aussi ance Sénois l'espérance de possoir secouer le joug de la France. Ostavien Erégose vist trouver en son nour, & de la part du Sénat & du péuple, de Viceroi de Naples Domi Raymond de campèrent devant Aza-Cardone; pour lui proposer de remettre la Réphiblique sous la protection du Roi. D. Resdinand lui offrit de sesourir le bitanshousidétat de se dé-Rai Carbolique des troupes de la flotte fendre, sorritent de la Génoise, pourvu que de Prince leus place pendant la nuit; il payat la folde accontumente Viceroi n'y est que les Juiss qui de Napies: accepta pour la: Oour d'El en donnerent avis aux al

PORTUGAL

Emmanuel I. furnămi le Grand.

de s'éloigner. Dans le même tems Barriga fut atteint & blesté d'un coup de firche. La place étoit de trop peu d'impostance pour qu'ils s'obstinasseme à la prendre; ils en leverent le fiége. Il y cut encore quelques combats sanglans, mais qui n'apporterent ancun changes ment.

Le Roi de Portugal équipa une flotte, fur laquelle il si embarques seize mille famasins & plus de tleux mille chevaux, avec de l'artillerie, des municions & tous ce qui écoit nécessaire; il en comba le commandement au Duc de Bragance son nevou, & ini donna des ordres pour ensmeroles mouvemens séditieux des Mahométans de Fes & de Maróc. Les Portuguis débarquerent à Mazagan; ils s'avancerent en ordre de bataille, & mor; ils en:presserent le fiégeaver vigueur: Les ha-

### ESPAGNE.

Ferdinand, sirneuné le Catholique.

pagne des propositions si avantageuses. Il envoya à Gènes le Marquis de Pesquaire avec trois mille fantassins pour consommer le Traité. Octavien Frenose trent tributaires. Le Roi sut établi Doge de Gènes; les Espagnols d'Espagne & le Roi de

lui laisserent pour sa sureté & celle de Portugal, son gendre, &la ville, une Garde de six cents fantas- rent alors un accommofins & de deux cents cavaliers, auxquels dement entr'eux, & un le Doge ajouta quatre mille hommes.

Cependant les Vénitiens pressoient le prétentions sur les consiège de Vérone; le Viceroi vint au quêtes d'Afrique. Les secours de cette ville, & s'empara dans Portugais se prévaloient sa marche de plusieurs châteaux. Les d'une certaine concession Vénitiens n'attendirent point son arri- des Papes, & prétenvée; ils leverent le siège, & se jettetent doient avoir seuls le droit dans Padoue. Le Viceroi voulut en faire de conquérir le Royaume le siège; mais la difficulté de l'entre- de Fez. Le Roi de Portu-prise l'obligea bientôt d'y renoncer; il gal avoit envoyé en 15 1 r continua sa route, faisant beaucoup de sun Ambassadeur à Aldégâts sur le territoire de Venise, il livra phonse, Roi de Congo, au pillage Babolenta, ville fort riche; pour l'exhorter à être siil prit d'assaut Mestré, château sort à dele à l'alliance qu'ils
cinq mille de Venise; il sit brûles plusieurs maisons de Plaisance, & il établit
sur un lieu élevé une batterie de dix nir la Religion Chrétiencanons, qui endommagea beaucoup la ne dans ses Etats. Alville. Le Général Albiano, à la tête des phonse envoya à son tour troupes Vénitiennes, marcha contre le jun Ambassadeur en Por-Viceroi; il laissa échapper l'armée en tugal avec le Prince Hennemie, qui étoit sur les bords de la ri- ri, son fils, & plusieurs viere de Brenta, & se se retira aux envi- jeunes Gentilshommes rons de Vérone. Le Viceroi alla s'éta- qu'il sit instruire de la blir sur queloues collines, où le Général langue latine & de la Por-Albiano vint l'attaquer, malgré l'avan- tugaise. Il remercia Dossi tage du poste & du nombre des troupes. Emmanuel de ses témos. Le combat sut très-vis; il se donna le gnages d'amitié les rendie 13 Octobre. Les Vénitiens firent beau- un Edit pour manifestes coup de résistance, mais enfin ils fucent les grandes : obligations

### PORTUGAL

Emmanuel I. jurnămi le Grand.

siègeans. Le butin fut immense. Les villes d'Almédine & de Lita se rendipartage au fujos de leurs

#### ESPAGNE.

Ferdinand, furnoumé le Catholique.

Vaincus; ils laisserent sur le champ de j bataille plus de cinq mille hommes, parmi lesquels étoient les principaux sade pour porter ses hom-Officiers, outre un grand nombre de prisonniers. Beaucoup périrent encore dans leur fuite, soit par les ennemis, soit par les eaux. Les vainqueurs perdirent peu de monde. Ils vinrent camper aux environs de Vicence. Matthieu de Grenade attaque le château de Bergame, & est tué d'un coup de seu. Sa mort rend le soldat furieux; il emporte Cassaut cette sorteresse, & massacre la garnison.

Découverte de la mer du Sud par Nugues de Balboa. Cet Espagnol en prit possession avec à peu près les mêmes cérémonies qu'observe le Doge de Venise, lorsqu'il épouse la mer Adriatique. Cette découverte ouvrit dans la suite un passage au Pérou, au Chili, au Paraguai, à l'Amérique méridionale... Balboa excita la jalonsse de Pédrarias, Gouverneur du Darien, & cut la tête tranchée. La mort de cet illustre navigateur resta sans vengeance.

· Pédrarias ne se zendit que trop fameux par ses erunnies. Il cut l'art effroyable d'extermiser, en moins de ax années, les nations Indiennes de son gouvernement, dans l'étendue de plus de cinq cents lieues. Ce fut lui qui fonda fur la mer du Sud cette ville de Panama, si célébre par son commerce & ses richesses, & qu'il peupla de la colonie di Darien.

PORTUGAL

Emm*ensel I. Jurn*ómé le Grand.

qu'il lui avoit. Ce Prince fit aussi partir une Ambasmages au Pape.

### ESPAGNE

Fordinand, surnomme la Catholique.

### 1514.

La trève entre l'Espagne & la France est prolongée d'un an. Le Pere Mela, lavec une suite nombreus Evêque de Tripoli, vient en France de la part de la Reine Germaine, semme du Roi D. Ferdinand, pour faire des mages du Roi de Portucomplimens de condoléance au Roi Louis XII. sur la mort de la Reine Anne. Il étoit chargé de demander en l même tems les domaines que Gaston son frere, Duc de Nemours, possédoit les & en Actique. Cet Amdans ce royaume. Mesa avoir aussi un l ordre secret du Roi d'Espagne de tâcher de convertir la tréve en une main stable. L Il propose, pour la rendre plus durable, le mariage de D. Ferdinand, Infant de grand éléphant. Le Pane Castille, avec Renée, fille cadette de l Louis XII. & un autre entre le Roi de le Roi de Portugal le France & l'Infante Dona Eléonore, sœur's tiers & le fixième des de l'Infant D. Ferdinand.

Ambassade en Italie, où Ramire de ses ét de tous les Monas. Guzman renouvelle l'alliance de l'Efpagne avec le Doge de Génes: St. la. Ré- pour sont : le tems qu'il

publique.

Henri, Roi d'Angleteire, presse la nes; main D. Emmanuel. conclusion du mariage projetté entre secontentadiaccepter en-Marie sa sœur & le Prince D. Carlos; Viron un milion payable mais leur trop grande jeunesse fut un en trois ans prétexte dont Ferdinand se servit pour éloigner cette union. Le Roi d'Angle- by fins, invoya en Porenterre en témoigna son mécontentements gal un Amhissadeur avec il se plaignit davantage, lossqu'il sut un morceau de la vrais informé de la prolongation de la trève; Crois, 280 sidona à exam il disoit que le Roi d'Espagne le laissoit minersa profession de fois seul aux prises avec la France, après craignant d'être involone l'avoir entraîné dans cette guerre. Ce- tairement dans l'erreur. pendant le Duc de Longueville, qui Nunno Fernandez d'A-

PORTUGAL.

namel I. Isražené le Grand.

1514.

D. Tsiftan d'Acunha de Gentilshommes porter au Pape les home gal & lui rendre compre des progrès de la Religion & des conquêtes des Postugais dans lexindes orienballadour offre de magni. fiques présens, parmi les quels étalens une panahere apprivoilée & un très. en seconnoillance, accorrevenus de toutes los Egliteres de los Royaume fergit is guerre aux Man-

Helene & Reine des Are

### ESPAGNE.

Pediame Surmount to Catholique.

### PORTUGAL.

Emmanuel I. Sarvine le Grand.

était prisonnier en Angleterre, propula tayde, Gouvernant de Sa-un accommodement entre la France & fi, & D. Jean de Mene-l'Angleterre; le maniage de Marie, rès, Gouverneur d'Aza-feux d'Henri, avec Louis XII. devist mor, célébres Généraux, le scesu de l'alliance de de l'union des font des ineursions sur les deux Comonnes.

sein de rétablir Jean d'Albeet dans son de Bonneasiz; il pille se sosseme de Mavages; il fait sallembler uillage, et y fait mottre des troupes; le Dauphin même se rend le seu, après avoir em-à Bordesux pour on prendre le come mené cent quatre - vingt mandement; mais la mort de la Reine pailonniers. Dans le mô-Anne de France, qui survient alors, me tems, D. Bernard atrête ces préparacifs. Quinsanz, Se. Emmanuel se jetta sur coctaire de Bom Fordinand, étoit à Tafuz; mais à la noula Cour de Brange; il profite de ces velle de l'arrivée des Por-circonfiances; de fair prolonger la tré- tugais, les Maures s'éve encore pour un aneaure les deux taient sauvés de l'autre Consonnes. Le Seigneur de Luse, à la côté de la riviere qui tratete d'un parti de mécantens, Bisoit verse ce lieu, & s'étoient des constes dans la balle Mayarre, Le réunis en corps d'armée. Marquis de Compaces mit ses pied des D. Bernard marche à eux, mospes pour obliges ce Seigneur des fait beaucoup de prison-congédier des faidurs qu'il avoit à su niers, & distipe le reste folde, oc de menim rendre l'homonage de ces Barbares. Il revient qu'il devait au Bioù:Dic Ferdinand. Il le chans Tafuz où il trouve futtuit aux conditions qui lui furent une grande quantité de imposées; il s'engageasse ne point por munitions de bouche, ter les annes contre l'Espagne, de donta beaucop de troupeaux, fen fils en ôtage : Louisarquis de Coma de chevaux, & de chaser le démblie de formetélle de Garriz, amesux. Numo Fernandez sandister un affic aux sédicieux de ces désens de médite de sur-tamons. Les habitans suscent ordre des premire le Chérifdans son préter le sermens de subhité au Roi d'Es-, Palais, à Tedness, ville peu-Pagne controlles Brançois que son-i plée, & dans une fituatte les Béarmois, tour augmenta les gartion agréable. Il ressem-nions de Saint-Jean de Pied-de-Port & bie secrettement des troude la fontemelle de staya. Ainsi on ar-s pet, de se met en mar-

Le Roi de France e toujours le des-zès surprend les habitans

### ESPAGNE.

Perdinand, surnoumé le Catholique.

zêta, & on prévint les mouvemens de la Sedition.

Le Royaume de Navarre avoit été fort agité par les factions des Beaumont & des Agramont; ce fut pour y rétablir la tranquillité que le Roi D. Ferdinand établit à Pampelune une Chancellerie, afin d'administrer la justice, & de terminer les différends qui surve-moient. Il composa ce Tribunal de trois juges de la faction des Beaumont & de trois autres de la faction des Agramont, auxquels il joignit des Castillans, afin de maintenir l'ordre & l'équilibre de la justice.

Les Corsaires Béréberes infestoient les côtes de Valence: le Roi D. Ferdi sand arme contre eux une flotte de vingt vaisseaux & onze galeres. Il fait bâtir des forteresses à Oran & sur le zocher d'Alger, pour la suseré de ces deux places. Le Roi d'Espagne fait solliciter par ses Ministres en Italie, un accommodement qui pût mettre fin à la guerre entre l'Empereur & les Vénitiens. Le Pape est choisi pour arbitre par les deux Puissances. Le Souverain Pontife adjuge Verone & Vicence à l'Empereur, avec leurs territoires; & Bergame & Bresse aux Vénitiens. Il condamne encore ces derniers à donner deux cent mille ducats à l'Empereur, en un seul payement, & trente mille tous les ans. Mais les Vénitiens ne veulent point déférer à un jugement qui leur paroît dicté par la partialité.

Il se répandit alors un bruit qui épou- eut un plus grand nomvanta la Chrétienté. Selim-, Empereur bre blessés ou faits prison-

### PORTUGAL.

Emmanael I. Surnômé le Grassil

che par des chemins détournés. Mais le Chérif averti, a le tems de se fauver. Les Portugais-tuerent un grand nombre des gens de sa suite; ils entrerent dans Tednest qui n'osarésister, & en remporterent un butin considérable.

Ces courfes fréquentes des Portugais, determinent les Rois de Mequinez & de Fez à venir les attaquer dans Azamor. D. Jean de Menezes, Numo Fernandez d'Atayde & Javentafuz se réunissent pour combattre ensemble les Maures : ils étoient bien infesieurs en mombre, mais ils avoient pour eux la confiance de lour fortune, & leur expérience. Les Portugais s'avancent en bon ordre contre les Barbares qui ésoient campés en rase campagne. Cette attaque imprévue les étonne, les épouvante; ils fuvent. Ceux qui osent réfiser sont taillés en piéces. Deux mille-fept cent Maures restent sur le champ de bataille. Il y en cut an plus grand nom-

### ESPAGNE.

Ferdinand , farmement le Catholique.

des Turcs, n'étant plus en guerre avec le Sophi de Perse, meditoit de porter ses armes en Italie. Le Pape demanda des secours aux Princes Chrétiens, engageant ceux qui avoient entr'eux des querelles particulieres, de concourir pour la defense de la cause commune. Le Pape, l'Empereur, le Roi d'Espagne surent les premiers à former une ligue, laissant aux autres Princes la liberte d'y entrer, s'ils le vouloient.

Les Vénitiens & l'Empereur continue-

sent la guerre.

Barthelemi d'Albiano, Général de la République, surprend l'armée Allemande, la met en déroute, & fait beaucoup

de prisonniers.

Les Espagnols prennent le parti de l'Empereur. D. Raymond de Cardone, Viceroi de Naples, rassemble ses troupes, & va camper entre Vicence & Pa- il leur seroit avantageux done. Le Marquis de Pescaire le précéde avec un détachement; & sans attendre le gros de l'armée, il se présente devant Citadela dont il fait le siège. La place, malgré ses fortifications & la Les Maures se rangent vigourense désense des assiégés, est prise, & livrée au pillage. Le Comte de Bernaldino, neveu du Général Vénitien, avec un corps de Cavalerie qui étoit che de Taxarote. Ils l'atvenu au secours de la ville, tomberent | taquent, ils mettent son entre les mains des Espagnols. On convient d'une tréve de quelques jours afin | même est obligé de fuir, que les places de part & d'autre puissent laissant beaucoup faire tranquillement leurs vendanges.

La trève étant à peine expirée, le avec des troupeaux nom-Général Albiano va fondre sur Rovigo, & s'empare de la ville. La gamipouilles.

### PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnômé le Grand.

niers. Le butin fut considérable. Les Généraux Chrétiens le cédérent à laventafuz & à ses gens. Le Roi de Mequinez rassemble de nouvelles troupes, & veutassiéger Azamor. Javentafuz se retire à Safi, & a la précaution de faite tarir les puits à trois lieues à la ronde. Ce fut ce qui obligea le Roi de Mequinez de sortir de ces lieux qui manquoient d'eau. Cependant Javentafuz va trouver les principaux Maures de Xerquie, il leur représente la mauvaife foi du Roi de Mequinez, & combien de mériter par quelque action éclatante l'amitié des Portugais. Ses discours font impression. fous les drapeaux; Javentafuz les mene contre le Roi de Mequinez, proarmée en déroute; & luimorts & de prisonniers,

#### REMARQUABLES. EVENBMBNS

### ESPAGNE.

Fordinand, surround to Catholique.

son surprise & hors d'état de résister. se rend prisonniere.

-Après cette expédition, Aibiano apprit que les Bspagnols l'artendoient a son passage, & qu'ils s'étoient divisés en deux armées pour l'envelopper entre deux feux; mais il fe sauva de leurs embuches en condustant ses troupes à Argine par de petits chemins détournés Ce Général Vénitien trouva le moyen de lier quelque întrigue secrette avec des habitans de Verone qui s'engagerent de lui livrer la ville. La trahison fut découverte, & fon projet manqua. Le Viceroi envoya des troupes pour contenit les séditieux. D. Ferdinand d'Alarcon, à la tête de deux mille fantassins Espagnols, parvint par stratagême à teconnoître les partisans des Vénitiens en faisant crier le foit par quelques cavaliers; S. Marc, S. Marc, & il artêta prisonniets ceux qui accoututent à ce eri. Il les envoya à l'Empereur, le priant de leur faite grace de la vie.

Les habitans de Bergame, ayant à se plaindre de la garnison Espagnole & Allemande, firent avertir le général Albiano de s'avancer près de la ville avec fon armée, & ils lui ouvritent leurs portes. Ce Général y établit une bonne garde sous les ordres de Reaco. A cette nouvelle, le Viceroi D. Raymond de Cardone & Prosper Colonne s'avancerent avec leurs troupes, & sommerent le Gouverneur de se roudee; il n'osa faire aucune réfissance; il ob-là cet affront, fait drestint seulement la liberté de se tetiter! set un échishut qu'il erne

PORTUGAL.

Emmyel I. Surdingle Grand.

Le Compe d'Alcoutin, Gouverneur de Ceuta, fit ausli quelques irruptions fur les terres Maures.

D. Jean de Menezes, célébre Général Postagais, meurt le 15 Mai, dans Azamor dome il étoir Gonvernent.

Ce Génétal emporta avec lui dans le tombeau l'estime de son Roi, des Maures & des Portugais. Il allimit la douceur au courage, l'enjouement de l'esprit au valeur des affaires.:Il cultivoit l'étude des feiences & des ares. Il étoit patifian de l'Astrologie judiciaire, défaut ordinaire de son fiécle. Il s'adonnoit à la poche, mais lans paflion, & il aimoit les femmes sans leur sacrifiet ses de. voirs.

George d'Albuquerque fut nommé Gouverneur de Maleca; fon premier acte d'autorité fur de donner au Rei de Campar une place éminente qui étolt bien templie par Ninacheruen. Ce malheureux vicillard fensible

#### ESPAGNE.

Ferdinand, Surnemed le Catholique.

où il voudroit avec la Garnison. Les Ber-l

gamois furent punis.

Le Viceroi fait affiéger Sancta-Seve-l'bois odoriférant; & après rina, dans la Calabre, qui, à l'exemple de plusieurs autres places de cette sur l'injustice des Portecontrée, avoit levé l'étendard de la tévolce. Cette ville fut empostée d'assaut; on les sammes. Les Echevins & les principaux fauteurs de la sédition. Les murailles & les tours furent rasees. Policastre, Maturano & les autres villes furent pareillement réduites par la valeur & la prudence de D. Pédie de Cafiro.

Le Roi d'Espagne donne des téglemens qui favorisent le mariage des Espagnols avec les Indiennes, afin de réparer la destruction affreuse que les Vainqueurs avoient faite dans les pays de leurs conquêtes. Deux siécles d'une policique plus humaine ne suffitent pas pour réparer les tavages de l'avarice, de la defiance & de la cruanté des Espagnols. Un jeune Licencié en drolt, nommé Barthelemi de las Casas, depuis Evêque de Chiapa, eut le courage d'élever la voix contre l'abominable despotisme qui écrasoit les Indiens. Il mérita le tirre de leur protesteur, mais il me put retirer de dessous le glaive plus de cent millions de ces victimes malheureuses qui furent encore immolées par ses barbares compatriotes, malgré ses représentations & ses écrits pleins -de sentiment, de taison & de grandeur danc.

### PORTUGAL.

Branaugel I. Jurašné le Grand.

de fleurs & de parfums; il allume un bucher de avoir harangué le peuple gais, il se précipite dats

### ESPAGNE.

Ferdinand, surnommé le Catholique.

### 1515.

Louis XII. Roi de France, meurt le 1 Janvier. Le Duc d'Angoulême lui succede sous le nom de François I. L'Espagne a la précaution d'envoyer des tronpes dans le Royaume de Navarre pour mettre sa conquête à couvert des entreprises du nouveau Roi. François 1. promet au Prince Charles d'Autriche, la Princesse Renée, seconde fille de Louis XII. mariage qui n'eut pas lieu. Le Prince Charles s'engagea alors de se porter médiateur entre D. Ferdinand Roi d'Efpagne, son ayeul, & Jean d'Albret, offrant de rétablir ce Prince dans son Royaume. François I. fait alliance avec le Prince Charles, & l'assure de l'aider de troupes & de vaisseaux pour le mettre en possession du Trone d'Espagne après le décès de D. Ferdinand qui étoit dangereusement malade.

François I. en faifant part au Roi d'Espagne de son avenément à la Couronne de France, lui demande la prolongation de la tréve. Mais D. Ferdinand la refuse à moins que l'Italie n'y soit comprise. Ce n'étoit point l'intention de François I. qui vouloit continuer la guerre du Milanez. Ferdinand ne néglige rien pour se mettre en état de défense; il allemble les Etats du Royaume,& il obtient un secours d'hommes & d'argent: on renouvelle la confedération entre le Pape, l'Empereur, le Roi d'Espagne & les Suisses, afin de main tenir Maximilien Sforce dans le Mila-DCZ.

PORTUGAL.

Emmensel I. surnome le Grand.

### ISIS.

Les Portugais remportent encore differens avantages contre les Maures. Javentafuz, le plus mortel ennemi des Maures les compatriotes, étoit l'ame de cette expédition, Il apprend que pluueurs familles s'étoient rassemblées au pied des montagnes nommées Claros; il demande des troupes aux Généraux Portugais. Loup Barriga & D. Alphonie, frere du Comte Mira, se joignent à luis ils vont attaquer les ennemis, les défont, massacrent tout ce qui ose résister, emmenent beaucoup de prisonniers avec un butin considérable & beaucoup de troupeaux.

D Jean Coutinha, fils du Comte de Borba, sort d'Arzyle à la tête d'un détachement pour réprimer les Maures, habitans des Montagnes de Farraleo, qui commettoient de fréquentes hostilités dans les possessions des Portugais. Il rencontre les Alcaydes de Laroz & de Moley, ayant des troupesprès dequatre sois

### ESPAGNE.

erastuna , furnomine le Catholique.

Ce Prince ayant recouvré une lueur de fanté, affembla les Etats de Castille, dont il éprouva le zéle & l'attachement par le secours d'argent qu'ils s'empresserent de lui accorder pour soutenir la guerre d'Italie. D. Perdinand, en reconnoissance de seur bonne volonté, réunit par un acte solemnel le Royaume de Navarre à ceux de Castille & de Léon.

Le Roi sentant approcher sa fin, fait un testament, & laisse sa Couronne à l'Infant D. Ferdinand pour lequel il avoit une prédilection particuliere, parceque ce jeune Prince étoit né en Espagne, & avoit été élevé dans sa Cour & dans les mœurs de la nation. Il avoit, au contraire, toujours hai l'Archiduc Philippe, son gendie, & sa haine s'étendoit sur le Duc Charles de Luxembourg, élevé parmi les Flamands. Cependant ce Prince Pyant atteint l'âge de majorité, fut déclaré à Bruxelles, Souverain des Etats de Flandre. Il fit alliance avec la France: François I. qui venoit de monter sur le Trône de France, voulut la cimenter & lui promit en mariage la Princesse Renée, seconde fille du feu Roi, âgée! pour lors de 7 ans.

La Reine Germaine tient à Calatayud foible garde. Il envoie les Etats d'Aragon. L'Archevêque de Saragosse, sils du Roi, leur demande un surprendre; mais le Chédon gratuit que le corps de la Noblesse rif instruit de sa marche refuse, à moins que le Roi n'abolisse les appels des sujets vassaux des Seigneurs gais un corps de troupes : à sa personne. C'étoit un moyen d'impunité que les Grands vouloient avoir dans leurs exactions contre les soibles. a le tems de se sauver

PORTUGAL.

Emmanuel I. farnome le Grand.

supérieures en nombre; cependant il ose les combattre, seur tue deux cens hommes, & seur enleve quatre-vingt dix chevaux.

Les Maures confédérés avec les Portugais, étoient beaucoup inquiétés par le Chérif. Ils demandent d'être protégés par le Gouverneur de Safi qui leut envoye Loup Barriga avec des troupes. Défaite de l'armée du Chérif. Il est obligé de fuir après avoit laisse beaucoup de monde sur le champ de bataille.

Nunno d'Atayde, Gouverneur de Safi, médite la conquête de Maroc. Il fait avertir les Maures confédérés de se tenit prêts pour une expédition qui leur fera également glorieuse & ntile. Cependant il reçoit avis que le Cherif est dans le château d'Amagor, avecune foible garde. Il envoie un détachement pour l'y surprendre; mais le Chérif instruit de sa marche envoie contre les Portu-

### ESPAGNE.

Ferdinand, surnomme le Catholique.

La Cour ne voulut pas leur accorder un privilége si dangereux: il y eut à cette occasion beaucoup de troubles dans les Etats; le Roi y vint en personne, & y essuya les mêmes refus. Le Grand Bailli & le Chancelier d'Aragon furent arrêtés comme les principaux fauteurs de la désobéissance des

Le Roi D. Ferdinand envoie un Ambassadeur en Angleterre, chargé de riches presens, & renouvelle avec son gendre la confirmation des anciens traités d'union entre les deux Couronnes.

D. Louis de Requésens, Viceroi de Sicile, ayant mis à la voile par ordre de D. Ferdinand, pour aller visiter les places d'Afrique, fut arrêté par un vent violent & contraire qui le fit retourner en Sicile. Il découvrit plusieurs bâtimens d'un Corsaire Turc; il l'attaqua, & après un combat de deux heures, très-vif, dans lequel ce Pirate fut tué, le Viceroi s'empara de six de ces bâtimens, & en coula trois à fond. Il st neuf cens Mahométans esclaves, & reprit un vaisseau appartenant au Pape, qu'il lui fit remettre avec les pavillons du Corsaire.

La Ville de Bugie, dans l'Afrique, près d'Alger, est attaquée par Horuc Barberousse, fameux Corsaire Turc, qui devint dans la suite Roi d'Alger; il s'empare du château, égorge la garnison, & presse vivement la place; mais les assiégés recurent un renfort qui les mit en état de défense; le Corsaire sut obligé de se droit où la riviere de zetirer. D. Ferdinand fit bâtir une for- Mamora se décharge dans

### PORTUGAL.

Emmanuel 1. surnămi le Grand.

avec l'élite de ses gens. La place est emportée d'asfant. Les vainqueurs y font un carnage terrible; plus de mille femmes & enfans sont passés au fil de l'épée. On emmene une multitude de prisonniers, les autres habitans s'étant sauvés dans les rochers & les bois. Le butin est immense bestiaux de toute espece, & en toutes sortes de provisions de bouche. Portugais ne garderent que les captifs, & abandonnerent les dépouilles aux Maures confédérés. Nunno d'Atayde poursuivant son projet, assemble une armée, & entreprend d'attaquer Maroc, mais il fut bientôt obligé d'abandonner ce dessein. Les Maures firent une fortie. Combat fanglant dont l'avantage fut égal de part & d'autre. Les Portugais & leurs alliés se retirerent.

Le Roi D. Emmanuel voulant étendre sa domination dans l'Afrique, ofdonne la construction d'une forteresse dans l'en-

### ESPAGNE.

Fordinand, surnommé le Catholique.

teresse dans une petite Isle près d'Al-

Le Prince Charles envoie en Espagne Adrien d'Utrecht, Doyen de Louvain, son Précepteur, qu'il chargea de lui donner des nouvelles des affaires & de la santé du Roi, avec des pouvoits secrets de prendre en son nom, possession de la Monarchie, aussitôt après la mort de D. Ferdinand. Le Roi pénétra l'objet de sa députation, & dissimula son mécontentement; il prit seulement un prétexte pour l'éloigner de la Cour. Il Penvoya à Guadaloupe où il le fit garder à vile.

D. Ferdinand Gonçalez de Cordone meurt à Grenade. Il s'étoit acquis un grand nom par l'éclat de ses actions, par son expérience dans la guerre, par sa valeur & la sagesse de sa conduite.

Cependant François I. Roi de France, poursuit ses desseins contre l'Italie. De la Palice & Trivulce, ses Généraux, étoient avec ses troupes dans le Dauphiné, & François I. s'étoit rendu à Lion. Les Suisses ligués avec le Duc de Milan, gardoient le passage des Alpes; les armées du Pape & du Roi d'Espagne, étoient sur les territoires de Plaisance & de Parme. Le Viceroi de Naples avoit lui envoyent en téponenvoyé à Villefranche Prosper Colonne, avec un détachement pour empêcher le passage des François.

La Palice se rendit par des chemins à ses demandes. Albudétournés, près de Villefranche; il lia querque remet à un audes intelligences secrettes avec plusieurs tre tems la décisson de principaux habitans, & se conduisit avec cette affaire. Il étoit tout tant d'adresse & d'activité, qu'il surprit occupé de l'expédition

### PORTUGAL.

Emmanuel I. surnômé le Grand.

la mer; il fait équiper une flotte nombreuse, & la remplit d'Ingénieurs, d'ouvriers & de troupes. Les Rois de Fez & de Méquinez ne vitent point sans inquiétude ces travaux; ils les troublerent. Les Portugais accablés par le nombre, furent défaits dans plusieurs attaques; enfin manquant de provisions, de secours, & hors d'état de resister, ils furent contraints de retourner à Lisbonne.

. Dans les Indes, les Portugais poursuivent leurs conquêtes. Albuquerque arme une flotte pour aller soumettre Terunca, Roi d'Ormuz, & fait demander à Idalcan, Souverain de Goa, & au Roi de Narsingue, une place forte dans leurs Etats pour y mettre garnison Portugaile; ces Princes le de magnifiques présens, & leurs excuses de ne pouvoir satisfaire

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

### ESPAGNE.

Ferdinand , surnomme le Catholique.

Prosper Colonne, & le fir prisonnier

avec ceux de son parti.

A cette nouvelle, François I. arrive 1 Turin, y réunit ses troupes, & oblige les Suisses de se retirer à Novare, & ensuite à Milan. Le Roi de France assiége Novare & s'en rend maître en peu de tems, ainsi que du château & de la forteresse. Il fut beaucoup secondé dans cette entreprise par Pierre Navarro, Comte d'Oliveto, qui étant prisonnier en France, & se voyant négligé par le Roi d'Espagne, s'attacha au service de François I. dont il avoit déja éprouvé les bontés & reçu des témoignages d'estime; ce qui l'engagea même à renoncer solemnellement à l'Espagne.

Les Suisses reçoivent à Milan un renfort de dix mille hommes. Impatiens de de se signaler par quelque action d'éclat, ils marchent en ordre de bataille contre l'armée Françoise. Ils l'attaquent, le combat est long & sanglant; la présence du Roi François I. augmentoit l'ardeur de ses troupes; les Suisses sont repoussés, & reviennent à la charge; alors Albiano, Général Vénitien, envoie à l'armée Françoise, un détachement de Cavalerie; ce renfort ne laisse plus la victoire indécise; les Suisses se retirent avec précipitation à Milan, & ne tardent pas à

retourner dans leur patrie.

Milan ouvre ses portes aux François victorieux. Le Duc Sforce se renferme dans la forteresse. Il y est attaqué, & bientôt obligé de se rendre. Le Roi François I. l'envoie prisonnier en France. Le Pape fait un accommodement les services important le

PORTUGAL.

Èmmanuel I. Juribini le Grand.

d'Ormuz. Il fait dire ad Roi Terunca, qu'outre le tribut auquel il étoit affujetti envers le Portugal, il vouloit encore s'affurer de sa fidélité en faisant bâtir dans la ville une citadelle avec des maisons pour les marchands Portugais. Hamed, favori de ce Prince, & l'appui de sa Couronne, voulut empêcher cette entreprise; mais Albuquerque le fit enlever, & le condamna à avoir la tête tranchée. Sa mort rétablit la soumission & le calme. Terunca fournit sans murmurer tous les matériaux néces saires à la construction de la forteresse où l'oh mit une bonne garnison, & toute l'artillerie qui étoit dans la ville. Albuquerque fit conduire à Goa trente Princes de la race Royale. Ce Viceroi reçoit à Ormuz une Ambassade du Sophi de Perse, pour le féliciter de les conquêtes.

Le Roi de Campar qui étoit à Malaca, est convaincu de trahison, & condamné à mort.

Albuquerque, maigré

ESPAGNE.

Farfigand, furnomme le Catholique.

avec le Roi. Le Viceroi, D. Raymond sans nombre qu'il avoit de Cardope, se retire avec ses troupes rendus à la Cour de Portugal, ne put échapper

PORTUGAL.

Emmanuel I. surnomé le Grand.

rendus à la Cour de Portugal, ne put échapper aux soupçons. D. Emmanuel fait partir une flotte de reize vaisse aux, commandée par Lopès Suarès d'Alvarenge, qui vient pour remplacer Albuquerque dans la place de Viceroi des Indes. 11 étoit alors malade à Goa; cette nouvelle lui donna le coup de la mort. Cet homme celebre avoit l'ame grande, le genie péné. trant, l'esprit vif, le carac... tère doux & bienfaisant. Il étoit habile Général & politique adroit; la justice. le mérite, les vertus trouvoient en lui un protecteur assuré; le crime, le parjure le redoutoient comme un implacable vengeur. Sa mort excita les regrets des Portugais & desIndiens, D. Emmanuel fut obligé lui-même de rendre justice à son zéle. à sa fidélité, à spn attachement pour son service. Il combla son fils naturel de ses bienfaits, 🔉 lui fit prendre le nomd'Alphonse que portoit fon pere.

### ESPAGNE.

Charles 1. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

1516.

Ferdinand traînoit depuis quelque tems une vie languissante; il tâchoit de se dissiper par les voyages & par l'exercice de la chasse. On lui avoit tité son horoscope, & on lui faisoit appréhender un lieu nommé Madrigal ; il evitoit avec foin la ville de ce nom; mais le hazard voulut que la maladie l'arrêtat à Madrigalejo, misérable village, près de Truxillo. Zapata, Garvajal & Vargas, Ministres en qui il avoit une juste confiance, viennent le trouver. Il les confulte sur le bien de ses Etats; il change par leurs conseils, les dispositions du testament qu'il avoit fair; il laisse la Monarchie entiere à Charles de Luxembourg qu'il n'aimoit pas; il réduit l'Infant Ferdinand qu'il avoit d'abord nommé Régent d'Espagne, à une pension de cinquante mille écus sur le Royaume de Naples; il assigne la même pension à la Reine Germaine. Ce Prince sacrisie en ce moment, son inclination à l'avantage de fes sujets. Il croyoit à la Monarchie universelle; & il vouloit dans les derniers momens de sa vie, favoriser l'exécution de ce vaste projet. Il nomme le Cardinal Ximenez Régent de la Castille, en attendant l'arrivée de l'Archiduc; & il appelle à la Régence du Royaume d'Aragon, l'Archevêque de Saragosse, son fils naturel; il compose le Conseil de retire avec précipitation. ce jeune Prince, de la Duchesse de Car- laissant une partie de son done, du Duc d'Albe, de D. Raymond | bagage.

#### PORTUGAL.

Emmanuel I. surnomé le Grand.

réjouissances au sujet de la naissance de l'Infant D. Edouard.

1516.

François I. envoie une Ambassade en Portugal, voulant engager D. Emmanuel dans une confédération contre leurs ennemis communs; mais ce Prince ayant les forces divisées, & craignane d'offenser le nouveau Souverain d'Espagne, refuse de se liguer avec la France.

En Afrique, les Portugais font une guerre continuelle aux Maures. Le Roi de Fez incommodé sur-tout par les Chrétiens habitans d'Arzyle, forme le projet de s'emparer de cette place. Il assemble une nombreuse armée avec laquelle il en fait le siège. Jean Coutigno, Commandant de la garnison, soutient l'attaque, & donne le tems au Roi de Portugal de lui envoyer un renfort de troupes. A la nouvelle de leur arrivée, le Roi de Fez, qui avoit déja perdu beaucoup de monde, se

#### ESPAGNE.

Charles 1. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

de Cardone, du Pere Thomas Matienço, Dominicain, son Confesseur, & de Michel Velasquez Clement, Protonotaire. Après ces arrangemens, Ferdinand se fait revêtir de l'habit de S. Dominique, & reçoit les secours de la Religion. La Reine se rend auprès de lui en diligence; elle le voit expirer le 23 Janvier entre deux & trois heures du matin. Ferdinand est le premier qu'on puisse, à juste titre, nommer Roi d'Espagne. Il est le premier en effet qui réunit toutes les parties de cette Monarchie; l'Aragon par lui-même, la Castillé par Isabelle, le Royaume de Grenade & celui de Navarre par ses conquêtes. Ce Prince avoit conçu le projet de la Monarchie universelle, & il faut avouer qu'il est été capable de le faire réussir, si un plan si vaste pouvoit avoir quelque réalité. Jamais Souverain ne posséda à un dégré plus éminent toutes les qualités & tous les talens d'un grand Roi. Il avoit l'ame élevée, le génie profond, l'esprit vif, un coup d'œil perçant; il dévoiloit les talens & les caractères des hommes; il assignoit à chacun son rang; il formoit des Généraux & des Ministres. Il étoit l'oracle de son Conseil; impénétrable dans les desseins, il développoit tout ce qu'on vouloit lui cacher. Il avoit sur les autres Souverains, & sur les Grands de ses Etats, cet ascendant que donne la supériorité des connoissances, l'élévation du cœur & la célébrité des actions. La prospérité & l'adversité ne changerent point ses résolutions. Il agis- I chemins détournés dans

### PORTUGAL

Emmenuel I. furnămi le Grand.

Révolte des Maures du territoire de Vleidambran ils attaquent ceux d'Oleydemeta, alliés du Portugal. Ces derniers demandent du secours. Alvarez d'Atayde qui avoit succédé dans le gouvernement de Safi après la mort de Nuno Fernandez son parent, va , à la tête d'un parti, combattre les rebelles qui s'étoient réfugiés dans les montagnes, appellées Montes Claros. Ils n'attendent point son arrivée; Rah-Beuxamut, leur chef, les entraîne avec lui dans sa fuite. Les Portugais se saisissent de ce qui est dans l'habitation des ennemis & emménent plusieurs prisonniers, parmi lesquels on distinguoit Hoté, femme du chef des léditieux, & remarquable par l'éclat de sa beauté.

Atayde triomphant marche sans défiance; la chaleur l'oblige de faire halte avec les troupes aux environs d'Alguz. Cependant Rah-Beuxamut, animé par le désespoir de voir. sa femme entre les mains de ses ennemis, rallie les Maures, & arrive par des

### espagne.

Charles I. depuit Empereur four le nom de Charles-Quins.

soit d'après lui-même; il forçoit la fortune de concoutir à ses entreptiles. Vif, prudent, juste, sévère, libéral, économe, laborioux, luctant avec courage contre les obliacles, attendant avec patience la maturité de l'occasion, ne s'étonnant de rien, ayant tout vu, tout prévu, il se mettoit au dossus des évesiemens, il lour commandoit en quelque sorte. La découverte de l'Amérique, la conquête de Grenado, de Naples, de la Navarre, d'Oran, des côtes de l'Afrique appartiennent à son rogne.

L'Espagne lui doit son éclat, son re--pos & ses richesses. Il falloit Ferdinand pour l'affranchir de la titannie de la l haute Noblesse; il donna à ses peuples. de bonnes Loix dont il maintint l'exécution; il punit & arrêta toute sorte de prévarications; il réforma le Glergé, A diminua les impôts, il soulagea ses susiots, il les rendit heureux; il fut enfin un Roi. On lui reproche d'avoir porté le rafinement de la politique jusqu'à la sourbotie, d'avoir été jasoux de tops des grands hommes, parcequ'il vouloit, être le seul, d'avoir été ingrat, sonpçon--neux, superstitieux, ambitieux; il paya -par ces défauts son tribut à l'humanité. Ce Prince fonda beaucoup d'Eglises & zie Monasteres. Son zéle pour la Reli--gion sut quelquesois outré. On ne peut -pas dire si le terrible Tribunal de l'Inquisition, dont il fut le fondateur ou du moins le protecteur, a été aussi utile à la pureté de la Foi, qu'il a été effrayant pour la Nation, & contraire au proegrès du commerce, des sciences & des tugais, suivent les éten-

### PORTUGAL

Empereul I. Surpôné le Grand.

l'endroit où les Passergais étoient arrêtés. Il se précipite contr'eux à la tôte de les gens, déterminés comme lui, à vaincre ou à montir. Il profite de leur surprise & de leux désordre, il les enfonce; il parle auslitôt en vainqueur aux Xerquiens qui étoient des Maures confédérés avec les Portugais; il les engage parl'honneur, par Mahomet,, par leur religion. à abandonner le parti des Chrétiens. Les Mantes se laissent persuader. Les Portugais voulent encore faire des efforts de courage. Atayde leur donne l'exemple & les enflamme. Mais il est atteins d'une fiéche qui le tue. Sa mort est suivie de celle des autres Généraux qui veulent le venger. Ce n'est plus qu'un carnage affreux. Peu de Portugais échappent de cette déroute. Beaucoup sont prisonniers. Rah - Beuxamut doit à l'amour sa victoire. Il délivre sa femme pour laquelle if avoit combattu. Il emporte un butin considérable. Les Maures, alliés des Por-



### ESPAG NE

Charles 1. · dep nie Empereur fous le nom de Charles-Quint.

Ms. Ferdinand transmit aux Rois d'Espagne, les successeurs, le titre de Cathelique. Son corps fut transporté & inhumé à Grenade.

Le Cardinal Ximenez, Archevêque de Tolede, nommé à la Régence du Royaume de Castille par le testament du teu Roi, vient prendre à Guadaloupe, les rênes du Gouvernement; il étoit pour lors agé de près de quatre-vingts ans-Le Doyen de Louvain prétend aussi que la Régence lui appartient en vertu des pouvoirs du Prince Charles. Ces deux Ministres conviennent par amour pour la paix & pour le bien du Royaume, de gouverner conjointement.

Les Régens & le Conseil se transportent à Madrid, & y fixent le siège du Gouvernement.

La mort de Ferdinand engage Jean d'Albret à faire des nouvelles tentatives pour recouvrer son Royaume de Navarre. Les circonstances étoient en apparence favorables. Le Viceroi, D. Frederic d'Acugna, n'avoit ni les talens guerriers ni les forces nécessaires pour conserver un pays nouvellement conquis. Le Gouvernement de Castille,: auquel ce Royaume avoit été réuni, n'étoit pas encore bien affermi. La succession au trône pouvoit causer des royaume de Sus il y a troubles en Espagne, & la mésintelli- une vallée de quinze lieues gence 'divisoit l'autorité des Régens; en quarré, d'une situation mais le Cardinal Ximenez étoit à la tête agréable, dont la terre des affaires de Castille: ce grand hom-pfertile étoit le repaire d'ame vit le danger qui menaçoit la Ma- nimaux féroces. Îls les envarre; il y pourvut en faisant nommer gagent à défricher ce lieu, Vicetoi de cet état, & Capitaine géné, à y jetter les sondemens

PGRITUGAL.

Emmanuel I. surnomé le Grand.

dards du Vainqueur.

Le Roi D. Emmanuel fut tenté, en apprenaut cette trifte nouvelle, d'abandonner la guerre d'Afrique, si dangereuse par l'inconstance naturelle & la perfidie des Maures, & qui d'ailleurs épuisoit le Portugal .d'hommes d'argent. Il considéroie qu'une seule journée malheureuse détruisoit l'ouvrage & les succès d'une longue suite de travaux. Mais Javentafuz, ce Maure si dévoué aux Portagais, détourna le Roi de son dessein; il lui promet de rétablir l'alliance des Maures rebelles; enfin, à la persuasion, ce Monarque se détermine à continuer la guesse d'Afrique; il nomme Général, à la place d'Atayde, Nuno Malcarenhas.

Les Chérifs assemblent les Maures, & leur font observer que dans le

### ESPAGNE.

Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

ral, le Duc de Najera, qui avoit de vastes Domaines dans cette contrée, dont il pouvoit titet des secours prompts & considérables, & qui avoit, outre cela, toute la valeur & les vertus propres à défendre & à maintenir la domination de l'Espagne. Cependant D. Jean d'Albret s'avance à la tête d'une armée & se présente devant S. Jean de Pied-deport. La vigoureuse résistance du Gouverneur de cette place l'arrête. Ce Roi apprend en même tems que le Maréchal de Navarre qui avoit franchi les Pyrénées malgré les neiges, & qui avoit pénétré jusqu'à Valderroncal & Isana, venoit de se laisser surprendre au passage de Roncevaux par les Espagnols sous les ordres du Colonel Vilsalva; que le Maréchal avoit été fait prisonnier avec les principaux Officiers, & que la plus grande partie de ses troupes avoit été taillée en pièces. Cette nouvelle lui ôte encore une fois l'espérance. Il se retire renonçant à tout projet de conquête. Ce fut alors que Catherine de Foix son épouso lui dit: Si vous sussiez né Cathevine & moi D. Jean, nous n'aurions jamais perdu la Navarre. Le Cardinal fait démanteler les places fortes de la Navarre à l'exception de Pampelune, afin d'ôter aux Habitans les moyens de se révolter, ou de soutenir les entreprises de leurs anciens Maîtres.

Le Roi D. Jean d'Albret & la Reine Dona Catherine ne purent survivre à la perte de leur couronne; ils se laisserent accabler sous le poids de leurs malheurs; ils moururent l'un & l'autre cette

### PORTUGAL.

Emmanuel I. surubmé le Grand.

d'une ville, & à y confetruire plusieurs autres habitations. Leur projet est approuvé. Les Maures commencent à bâtir la ville de Tarudant.

### ESPAGNE.

Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Emmanuel I. furnômé le Grand.

année. Le Roi décéda à Pau dans le Béarn au mois d'Avril, & la Reine, vers le mois de Septembre.

Henri d'Albret leur fils, succéda dans leurs droits sur la Navarre, dont les Espagnols demeurerent en possession.

Troubles dans la Castille, causés par D. Pédre Giron, fils du Comte d'Uruena, qui veut s'emparer du Duché de Medina-Sidonia, sur lequel il réclame des droits du chef de sa femme. Le Conseil envoye des troupes pour arrêter ces mouvemens; mais ils cessent sans qu'on soit obligé d'employer la force.

D. Pédre Porto-Carréro, Comte de Médellin, excita pareillement une sédition à Lléréna, dans le dessein de se faire donner la grande Maîtrise de Saint Jacques. La sagesse du gouvernement réprime encore ce désordre dans son principe.

Le grand Bailli d'Aragon, Jean-Baptiste Lanuza, fait valoir les droits de sa charge & resuse de reconnoître l'Archevêque de Saragosse comme Régent du Royaume, malgré la nomination du seu Roi & le consentement des Députés des Etats. L'Archevêque est obligé de prendre la qualité de Curateur de la Reine Dona Jeanne sa sœur, souveraine propriétaire de cette Couronne, & d'accepter le titre de Lieutenant dans ce Royaume, du Prince Charles son neveu.

Le Prince Charles est déclaré solemnellement successeur aux royaumes de Castille & d'Aragon; il prend le titre

### ESPAGNE

Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Emmanuel I. furnămi le Grand.

de Roi en écrivant à la Reine Donairiere Germaine, à l'Infant Dom Ferdinand son frere, au Cardinal Ximénez & au Conseil: titre qu'il avoit déja reçu de l'Empereur Maximilien, de plusieurs autres Souverains & de la Cour. de Rome. Cependant on fut surpris qu'il prît cette qualité du vivant de la Reine. Dona Jeanne sa mere, à qui appartenoit de droit toute la Monarchie d'Espagne; mais malgré l'opposition des Grands, tant en Castille qu'en Aragon, Ximénez fait proclamer d'autorité Charles, Roi d'Espagne, dans le tems qu'on délibéroit encore sur le titre qui lui appartenoit.

Les Grands du Royaume se liguent contre le Cardinal Ximénez qui les retenoit dans la dépendance. De quel droit, lui demandent plusieurs d'entreux, gonvernez-vous? Par le pouvoir que m'a donné le testament du seu Roi. Mais, ajoutent ils, Ferdinand n'étant, qu'Administrateur du Royaume pour la Reine, n'a pu vous nommer Régent? Ximénez les mene alors sur un balcon, & fait faire, en leur présence, une terrible décharge d'une batterie de canons qui étoit vis-à-vis. Eh bien! voilà, leur répondit ce grand homme, voilà mes droits; osez-vous les contester?

Les Nobles portent leurs plaintes au Roi; mais le Cardinal lui demande & en obtient des pouvoirs sans bornes. Il gouverne avec encore plus de sierté & de sévérité.

Ce Régent, pour humilier la Noblesse, permet à la Bourgeoisie de por-

#### ESPAGNE

Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

ter les armes, de former des compagnies, de s'exercer à l'Art militaire, & milita

Traité signé à Noyon, entre Charles & François I. Il est arrêté que Charles épouseroit Louise, sille aînée du Roi de France, âgée pour lors d'environ un an; Charles s'engage encore de restituer la Navarre à Henri d'Albret, & de donner à la France cent mille écus pour ses prétentions au royaume de Naples. L'Empereur Maximilien accéde à ce traité. Il rend Vérone aux Vénitiens.

Une escadre de Barbarie est prise & coulée à fond par les Espagnols sur les côtes de Valence.

Les Génois osent poursuivre un vaisseau Espagnol dans le Port de Carthagene; le Régent fait aussi-tôt confisquer les biens des Génois qui sont en Espagne; la République est obligée de faire satisfaction au Roi.

Horuc Barberousse, fameux Corsaire, est appellé par le Roi d'Alger pour
lui donner des secours contre les Espagnols, & pour l'affranchir du tribut qu'il
leur payoit. Ce Pirate étrangle le Monarque Algérien, prend sa Couronne,
force le château, occupé par les Espagnols, défait l'armée que Diegue de Vela menoir contre lui, tue plus de quatre

#### PORTUGAL

Emmanuel I. surnome le Grand.

#### REMARQUABLES. EVE NE ME NS

#### ESPAGNE.

### Charles I. Espuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

mille hommes dans cette action, & monte par le meurtre sur un Trône bien digne d'être occupé par un tel homme. Diegue de Vera est blâmé à son retour en Espagne, & mis en pri-

La Sicile se révolte contre D. Hugues de Moncada, Viceroi de cette Isle; homme juste, mais d'une sévérité qui avoit indisposé la Noblesse contre lui-Le Roi le cite à sa Cour, & nomme D. Jean de Lune pour être Président de ce Royaume; la tranquillité est aussitôt rétablie.

Le Cardinal Ximénez fait publier des Réglemens en faveur des Indiens opprimés. Mais l'avarice des Colons Espagnols plus forte que les loix, n'en fut pas moins meurtriere contre les naturels de cette contrée, jusqu'à l'anéantissement presqu'entier des Indiens.

### 1517.

L'Empereur Maximilien craignoit que l'affection des Espagnols pour l'Infant D. Ferdinand, ne nuisst à l'élévation de Charles, son petit-fils; c'est pourquoi il passa lui-même en Flandre pour hâter le départ de ce jeune Roi; il régla en même tems que la Princesse Marguerite, sa fille, auroit le Gouvernement des Etats de Flandre.

Le Cardinal Ximenez gouvernoit les Princes Chrétiens à moins en Ministre qu'en Souverain. Le sformer une ligue contre Roi envoya un Gouverneur en Castille, les Turcs, dont la puismais sans pouvoir diminuer l'ascendant sance devenoit de plus que le Cardinal avoit pris dans l'admi- en plus formidable. nistration. On avoit de grands sujets de

### PORTUGAL.

Emmanuel I. furnăme le Grand.

1517.

La Reine Dona Marie meurt le 7 Mars à Lisbonne, agée de 35 ans. Ses vertus, son cœut bienfailant, sa piété, la firent regretter du Roi & de tout le Royaume.

D. Emmanuel fait folliciter le Pape d'engager

La guerre d'Afrique

### ESPAGNE.

Charles I. deputs Empereur fous le nom de Charles-Quint.

plainte contre De Chievres & Salvago, Favoris & Ministres du Roi, qui rendoient toutes les places vénales. On s'apperçut bientôt dans le Royaume des

mauvais effets de cette exaction.

Il s'éleva des contestations fort vives entre les Maisons du Duc de Bejar & du Duc d'Albe qui réclamoient le Prieuré de S. Jean, ayant été mis en possession, le premier par la Cour de Rome, le second par le Grand-Maître de S. Jean.

L'Andalousse fut encore troublée par les excès de D. Pedre Giron, qui poursuivoit toujous ses prétentions sur le

Duché de Medina Sidonia.

D. Rodrigue, un autre des fils du Comte d'Uruena, voulut faire révoquer par la force un Jugement de la Chancellerie de Valladolid, qui luiétoit défavorable , touchant la Seigneurie de l Villarde Frades; Antoine de Roxas, Archevêque de Grenade, Président de Valladolid, se mit à la tête d'un corps de troupes, & se rendit à Uruena pour punir l'audace & la révolte. Le Connétable de Castille le supplia de ne point porter plus loin sa vengeance; D. Rodrigue fut obligé de se soumettre. L'Archevêque de Grenade calma sa colere; mais voulant donner un exemple de tugal. fermeté, il fit mettre le feu à quelques maisons des plus zélés partisans zyle & de Tanger réunisde D. Rodrigue.

La Reine Douairiere, Germaine, jettent sur la campagne prend possession d'Arevalo, de Madrigal d'Alexarife, proche Al-& d'Olvedo que Charles lui avoit don- caçat-Quivir; ils surprennés pour apanages. Il fallut employer nent les Maures, en mas-

### PORTUGAL

Emmenuel I. furnămi le Grand.

se poursuit; le Roi ordonne l'armement de soizante vaisseaux, & chatge Diegue Lopez de Sequeyra d'aller attaquer la ville de Targa, à dix lieues de Ceuta. Les Gouverneurs d'Arzyle, de Tanger & de Ceuta, devoient lui fournir des troupes pour cette expédition. La méfintelligence des Généraux empêcha la réussite du proiet. D. Pedre de Mênézez, Comte d'Alcontin, Gouverneur de Ceuta, ne voulut point servir en sous-ordre, & retourna avec son armée dans son Gouvernement. Sequeyra mal secondé, n'entreprit point le siège ; il se rendit à Arzyle d'où il fit des incursions fur les terres des ennemis ; il s'empara du village nommé Aryana; il fit quelques prisonniers, enleva du bétail & retourna en Por-

Les Gouverneurs d'Arsent leurs forces; ils se

#### REMARQUABLES. EPENEMENS

### ESPAGNE.

Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

la force contre Jean Velasquez qui s'obstinoit à vouloir garder le Gouvernement des villes d'Arevalo & de Madrigal.

Adrien de Florence, Doyen de Louvain, est élevé à la dignité de Cardi-

nei.

Le Pape engageoit les Princes Chrétiens à se liguer contre la Turquie, & il destinoit le dixiéme des revenus des Bénéfices d'Espagne à cette guerre; mais le Clergé s'assembla, & refusa la demande de la Cour de Rome.

Le Roi Charles aborde avec une flotte nombreuse à Villa-Viciosa, dans le Royaume des Asturies. Il s'arrête quelque rems pour recevoir l'hommage

de ses suiers.

A la nouvelle de son arrivée, l'Infant D. Ferdinand & le Cardinal Ximénez s'empressent d'aller au devant de lui. Le Roi avoit conçu de la jalousie de l'Infant; il sit retirer d'auprès de la personne de ce Prince, D. Pedre Nunez de Gusman, son Gouverneur, & l'Evêque d'Astorga, son Précepteur, qui lui étoient dévoués, & qui avoient, dit-on, le dessein de l'élever sur le trône d'Espagne.

Le Cardinal n'eut pas la satisfaction de voir son Souverain. On pretend qu'il fut empoisonné par les Ministres Flamands jaloux de son pouvoir; d'autres disent qu'une lettre que Charles lui écrivit pour le remercier de les services, fut la cause de sa mort. Il mou-jrut disgracié après avoir rendu tant de duade avoit abordé à la services à sa patrie, à l'âge de so ans, Chine

### PORTUGAL.

Emmanuel I. survome le Grand.

facrent pluficuts, en font d'autres prisonniers, & emmenent une grande quantité de tronpeaux. L'Alcayde d'Alcaçar pourfuir les Portugais; mais leur bonne contenance l'oblige de se retirer.

Javentafuz, ce Mauré si attaché aux intérêts du Roi de Portugal, va en Afrique & emploie tous les moyens pour faire rentrer dans l'obéiffance les Maure ui s'étoient separés. Il trouve beaucoup d'obstacles par la révolte des habitans de Dacilda. Nunno Mascarenhas, Gouverneur de Safi, envoie D. Pédre, for frere, à la tête d'un détachement qui les oblige de recevoir le joug.

Le Roi de Fez conduir une armée nombreuse contre la ville de Safi. Le Gouverneur de cette place demande à la Cour de Portugal un renfort de troupes avec des munitions. Ces secours étant arrivés heureusement, firent changer de résolu-

tion les ennemis.

Ferdinand Perez Auavec huit vaif-

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

### RSPAGNE

Charles I. depair Empereur sous le nom de Charles-Quint.

dans la ville de Roa; le 8 Novembre. L'Espagne le compte au nombre de ses plus grands hommes. Il s'étoit élevé par son mérite de l'état de simple Religieux à l'Episcopat & à la Régence du Royaume. Il fut dans tous ces états, exact à remplir ses devoirs, & scrupuleux observateur de la regle & de sa justice. Son génie étoit fait pour dominer; il avoit l'ame grande & fière. Il étoit le plus grand politique de son siècle, le plus habile Ministre, le meilleur citoyen, le sujet le plus fidéle. L'équité, la probité, la noblesse des sentimens le guiderent toujours dans toutes ses actions. Il étoit magnifique, libéral, défenseur de l'innocence, protecteur des talens & des vertus. il étoit | attentif aux besoins du peuple, & prompt à secourir les malheureux. L'Es. pagne lui doit la conquête d'Oran. Il fonda la célébre Université d'Alcala, où is naturalisa les sciences utiles, & les arts qui ornent l'esprit & polissent les cœurs. Il fonda dans la ville de Toléde un asyle pour retirer les filles de condition. C'est lui qui fit imprimer à grands frais la fameule Bible Polyglote de Complut, qui a servi de modéle à celles qui ont été faites depuis.

De Chievres, Ministre du Roi, & qui avoit un grand crédit sur son esprit, obtint l'Archeveché de Toléde pour Guillaume de Croy, ion neveu, Evê-

que de Cambray.

L'Archevêque de Saragosse vint aussi ignorant ce qui s'étoit à la rencontre du Roi, son frere; mais passé depuis. Il fut invesil ne put avoir la permission de le voir. Lti par la stotte des Chi-

PORTUGAL.

Emmonuel I. furnămé le Grand.

seaux; il lui fut permis d'entrer dans le port de Canton avec, deux vaisseaux seulement; il laissa le reste de sa flotte dans l'Isle de Talucou. Thomas Perez alla trouver l'Empereur, à titre d'Ambassadeur du Roi de Postugal. Il y cut une alliance & un traité de commerce entre les Chinois & les Portugais. Après le départ de Ferdinand, Simon, son frece, aborda à Canton; il detruisit bientôt à la Chine la bonne opinion que Ferdinand y avoit laissée des Portugais. Ceux qui l'accompagnoient se conduisirent avec tant de violence & de fierté, que les Chinois les poursuivirent comme des pirates. Thomas Perez revint alors à Canton; il fut arrêté comme un ennemi avec toute sa suite; l'Empereur les condamna à périr dans les prisons.

Alphonse Martin de Melo se présenta aussi à la Chine, trompé par la foi du premier traité, &

# EVENEMBNS SEMLAGOUABLES.

### REPAGNE.

Charles 1. depuis Empereur sous le nom de Churito Quint.

Les Ministres Flamands éloignoient tous weur qui leur faisoient ombrage.

La France envoya M. de la Roche le sauva for fon vailleau: west le caractère d'Ambassaieur, afin mais les autres qui l'acde complimenter D. Carlos for fon compagnoient, furent elévation au trône d'Espagne. il le fit pris. Les Porrugais capun même tems souvenir de l'engage- tiss surent massacrés par ment qu'il avoit contracté l'année pré- les vainqueurs. Il fallut cédente, de restituer le Royaume de du tems aux Portuguis Mavante à Menri d'Albret, fils & fuccef Weur du fou Roi Jean d'Albret. Mais ce que Simon Auduade Charles no répondit à cette proposition seur avoit fait perdre; que par des termes vagues qui mar- tant est important le -quoient assez l'éloignement où il étoit choix de ceux qui doidefaire le secrifice qu'en lui demandoit. vent représenter une Na-

Henri d'Albret prenoit toujours le tion. Enfin les Chinois titre de Roi de Navarre; mais les Etats Abrent assemblés à Pampelune, & le Viceroi d'Espagne seur sit prêter serment de demeurer fidélement attachés | cao, à vingt lieues de à Charles & à la Reine Dona Jeanne, fa mere. Des Gouverneurs Espagnols Autont établis dans les principales plawee, au lieu des Navarrois. Le Cardisial d'Albret, Evêque de Pampelune, me fut pas même souffert dans son Evê-

En Italie, les Espagnols avoient évawe Breffe & Verone conformément au Bairé de puix de Noyon. Ils furent attirés par François Moria, Duc d'Urbin, qui vouloit recouvrer son Duché dontde Pape l'avoit dépouillé pour en reveix Laurent de Medicis, son neveu. Le Souverain Fontife s'en plaignit au Roi, & ce Monarque fit retirer ces Broupes.

Conspiration à Palerme, en Sieile, f

### PORTUGAL

Emmanuel I. SavySinsi & Cinc.(.

nois, & accablé par le nombre. Cependant Melo pour regagner la confianpermirent aux Portugais de commercer avec eux, & de bâtir une ville à Ma-Canton, où un Gouvetneur Portugals & un Chinois Mandatin devoient faire observer une exacte police.

D. Jean Sylveira renouvelle un traité d'alliance entre le Roi de Portigal & ceini de Cambrye.

#### ESPAGNE

Charles I. Jennis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

contre Hector Pignatelli, Comte de Montéléon, qui venoit d'être nommé Viceroide cette Isle. Les Vêpres étoient le signal qui devoit armer les conjurés contre le Viceroi & les Seigneurs de son Conseil. Le Viceroi est averti, & s'enferme dans son palais. Cependant les séditieux égorgent plusieurs des principaux de la ville. Ils assiégent le Palais, le saisssent de Pignatelli & l'emmenent prisonnier. Guillaume de Vintimille, Seigneur de Cimina, respecté & estimé du peuple, est invité par le Viceroi d'arrêter ces désordres & de punir les rebelles. Vintimille accepte cette propofition, toute dangereuse qu'elle est; il forme une ligue avec plusieurs autres Seigneurs dévoués aux intérêts du Souverain. Ils se donnent repdez-vous à la Messe dans l'Eglise de sainte Cité pour le 8 de Septembre. Pignatellisse fauve de Palerme & se réfugie à Messine. Les Ligueurs suivent leur dessein; ils se trouvent armés au rendez vous, & lorsque le Preme eut commençé la Messe, ils tombent, le poignard à la main, sur les seditieux, & massacrent tous les Auteurs du trouble. Cet acte doutigneur dissipe le reste des révoltés, & le calme est rétabli.

L'hérésie de Martin Luther, Religieux Augustin, commence à infester l'Allemagne & les pays limit tophes.

Nouvelles découvertes dans le continent de l'Amérique septentrionale. Hernandez de Cordone pénétre dans l'Yucaun. Jean Grijalva, par le secours de Velasquez, Gonverneur de Cuba, dé

#### PORTUGAL

Emigraph 1. Arrive to Capad.

#### ESPAGNE.

# Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

couvre le Mexique, & nomme ce pays, la Nouvelle Espagne. Velasquez punit Grijalva de n'avoir pas tenté de faire un établissement dans cette contrée fertile, & charge de cette commission Fernand Cortez, que l'on peut regarder comme le plus grand Conquérant du nouveau Monde.

Il est à remarquer que toutes ces sameuses expéditions qui ont acquis à
l'Espagne deux Empires & trente Provinces en Amérique, n'ont rien costé
au Gouvernement Espagnol; des particuliers tentoient l'entreprise, & s'ils
réussissionent, l'Etat profitoit de leurs
succès; s'ils succomboient, on ne leur
en tenoit aucun compte. Il saut avouer
qu'ils eussent été des héros s'ils avoient
entrepris de si grandes choses par amour
de la patrie & de la gloire; mais l'intérêt qui les guidoit n'en sit jamais que
des partisans.

## 1518.

Les Etats de Castille s'assemblent à Valladolid. Ils jurent serment de sidélité au Roi Charles. Ils demandent en même tems la consirmation de leurs priviléges. Les principaux étoient, que les honneurs, places & dignités de ce Royaume, ne pourroient être donnés qu'à des naturels du pays, & que l'argent ne sortiroit point de cet Etat pour en enrichir un autre. On accorde au Roi un don gratuit de six cents mille Ducats payables en trois années.

L'Empereur Maximilien convoque à trames secrettes que le Ausbourg une diéte pour l'élection d'un Prince D. Jean formoir

#### PORTUGAL.

Emmenuel I. furnămi le Grand.

i518.

D. Emmanuel, Roi de Portugal, avoit formé le dessein d'abdiquer la Conronne, & de se metirer dans l'Algarve avec les revenus de cette Province, & ceux de la Grande-Maîtrise de Christ, qu'il réservoit pour continuer la guerre d'Afrique; mais il changes de résolution, apprenant les trames secrettes que le Prince D. Jean sormoit

#### ESPAGNE,

Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Roi des Romains. François I. Roi de France, étoit sur les rangs; il avoit pour lui les suffrages du Pape & de plusieurs Electeurs. D. Ferdinand, frere de Charles, avoit les vœux de la nazion Espagnole & même de l'Empereur son ayeul. Charles avoit contre lui la qualité de Roi de Naples & des deux Siciles; & comme Feudataire du S. Siége, il lui étoit défendu par le Souverain Pontife, d'accepter une dignité qui lui donnoit droit à l'Empire. Cependant ce sut lui qui fut élu Roi des Romains.

Ce Prince établit un Conseil dans la Castille, pour y maintenir l'ordre & la tranquillité. Il engage le Prince D. Ferdinand de se retirer en Flandre, asin de le soustraire aux yeux de la nation qui lui étoit dévouée.

Le Roi de France envoye le Collier de S. Michel à D. Carlos, & il en reçoit la Toison d'or; gages de l'union de ces deux Souverains.

Les Etats du Royaume d'Aragon s'assemblent à Saragosse. Il sut agité s'il convenoit de donner à Charles le nom de Roi, du vivant de la Reine Dona Jeanne sa mere, à qui la Couropne d'Aragon appartenoit. Cette question retarde beaucoup la proclamation du Roi, qui se fait ensin par l'accord unanime de tous les Ordres.

On accorde un don gratuit de deux cens mille écus. Le Roi donne à l'Archevique de Saragosse, son oncle, le titre de Viceroi & de Député d'Aragon.

La Reine Douairiere Germaine pré- Lieutenant , n'est

#### PORTUGAL

Emmanuel I. furusmi le Grand.

contre son service: il résolut même de se remarier; il sit demander
& obtint l'Infante Dona
Eléonore sœur du Roi
d'Espagne. L'Archevêque
de Lisbonne done la bénédistion aux deux Epoux.

En Afrique, les Chérifs faisoient tous leurs efforts pour enlever aux Portugais, les Maures qui leur étoient attachés. Boagaz, un de ces chefs, allié du Roi de Portugal, fut surpris par un parei des ennemis; ses villages furent saccagés: Tuc tomba au pouvoir des vainqueurs.

Les Portugais voulant tenter une nouvelle expédition contre les Maures; donnerent dans une embuscade proche d'Accalayde & y pérdirent beaucoup de monde.

D. Alvar Noronha, envoyé à Azamor en qualité de Gouverneur, apprend qu'un camp des Barbares n'est pas loin de lui; il fond sur eux à la pointe du jour, en fait un grand carnage & emmene beaucoup de prisonniers.

Vasco Fernandez, Sous-Lieutenant, n'est pag

#### BSPAGNE

#### Charles I. While Employed four to don to Charles Quinc.

tensoit avoit des droits au royaume de moins heureux contre unté Navarre ; comme représentant Jean de autre garde de Muranes Foix son pete, Vicotate de Narbonne, campés à trois liseuses qui avoit disputé le royanne de Navarre Le Azamor. Cés avarrognes de tous les Domaines de la maison de tengagene plusieurs Foix à Cotherine de Foix sa cousine, phodés à se merere sous la qui tégna cependant en Navarre avec protection des Portuguis. Jean d'Albret son mati, jusqu'à la conquête de ce Royaume par le Roi Domi lurent figurier leur zelle Ferdinand le Catholique. Germaine avoit été déclarée nonrecevable dans lemmemis du Poitugal, & sa demande par le Parlement de Paris; démanderent des secours où l'affgire étoit pendame, pat Atrêt du que leier donne le Sout-7 Octobre 1517; mais elle ne croyoit pas apparemment dévoit s'arrêter à ce l ingement. Elle voulut, par reconnoissance des bons procédés qu'elle recevoit de Charles, lui donner de notveaux droits à la Navatre, ou confirmer ceux qu'il avoit déja, en lui cédant les fiens. ( d'Hermilly sur Ferretas. )

L'Archevêché de Toléde, occupé pat un Flamand, les exactions des Miniftres Flamands, l'abus de leur crédit, tous ces motifs engagerent les principales villes de Castille à s'émenter & à se liguet, pour porter ensemble leurs plaintes & leurs temonttances au pled du Trône. Ce fut là l'origine de l'affociation des Communautés de Castille.

En Afrique, Barberousse s'empare de Trémecen. Muley Aben-Chemi, Roi de cette ville, vient à Oran avec un grand nombre d'Officiers pout demander du secours, & donne en ôtage beaucoup d'enfans des principaux de la ville. Le Marquis de Comares fournit à ce Souvetain détrôné; tidis cens Espa-

#### PORTUGAL.

Elimentiel I. Surnomé le Grand.

Ces Mautes attiés voucontre ceux d'Euxovie, verneur d'Azamor ; les emenis étoiene en plus stand mombre qu'on ne le croyoit; les Manses ne voulurent point les actuquer & se reviterente; les Portugais ; quolque beaus comp infériturs, oferent rélistet : ils forcerenc les Barbares de se retirer. mais ils pérdirent, chans cette action langlante. plusieurs de leurs Offis ciers & leurs plus braves foldats.

#### ESPAGNE,

Gbarles 1. depuis Empereur fous le nom de Charles-Quist.

PORTYGAL.

Zumannel I. farnöme la Grapa.

gnois, qui, se joignant à ses traupes, lui firent recouvrer plusiques places &c affiéger la capitale. Barberque roçot un renfort de troupes de Queredin son frere. Il y eut plusieurs combats dans lesquels les ennemis & les Espagnols eurent alternativement de la perse de de l'avantage. Enfin, Argote, brave Espagnol, unissant ses troupes à celles des Africains, presse le siège de Trémecen avec tant de vigueur, que Barberousse esfrayé prend la fuite, emportant avec lui les richesses de la ville; Argote le poussuit à la tête d'un détachement; il l'atteint dans Zara à trente lieues de Trémecen. Les Barbares se retranchent derriere les masures d'une ancienne sorteresse, & se désendent avec valeur. Cependant l'Enseigne Garcie de Tineo lance contre Barberousse une pierre qui le renverse par terre; il se jette audi-tôt fur lui & lui coupe la tête. Sa petite troupe est pareillement massacrée. Telle fut la fin de ce fameux Corsaire qui avoit fait tant de ravages sur les côtes de la Méditerranée. Queredin, frere & digne successeur de Harberousse, l'imita par ses pirateries, & s'empara, comme lui, du Trône d'Alger.

Le Roi fait partir une flotte Espagnole contre Alger; Dom Mugues des Cordoue qui la commande, dissère pendant huit jours le débatquement. It s'élève une horrible tempête qui dissipo & fracasse les vaisseaux à la vite même de la ville. Plus de quatre mille hommes périssent dans le naufrage. D. Mugues

#### ESPAGNE.

dépuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL

Emmanuel I. surnămé le Grand-

Les troubles de la Sicile continuoient. Le Roi envoye des troupes dans les plus fortes villes; il fait arrêter les principaux Chefs des rebelles, les punit de mort, & fait détruire leurs maisons. Ces exemples de sévérité, donnés dans Messine, à Randace, à Catane, à Palerme, esfrayent les autres villes: elles demandent grace & offrent des contributions. Le calme est entierement rétabli dans l'Isle. Le Comte de Monteléon en est nommé Viceroi.

Fernand Cortez part pour la grande expédition du Mexique, avec dix vais-seaux & six à sept cens Espagnols. Il n'y a point d'exemple dans l'Histoire d'une si vaste entreprise formée avec si peu de ressources. Fernand fait de ses soldats autant de héros, dévoués à triompher ou à mourir avec lui. Ce ne suit point les Mexicains, mais les Espagnols mêmes, établis dans les Indes, qui apporterent le plus d'obstacles aux Espagnols.

Velasquez ne tarda point à connostre le mérite de son Lieutenant; il sut jaloux de la gloire & des richesses qu'il alloit acquérir. Cependant cette discorde intestine qui armoit les vainqueurs les uns contre les autres, & qui devoit venger les sindes dont ils se disputoient les tresors, ne retarderent pas le cours de leurs conquêtes. Les Espagnols se réunissoient & agissoient d'intelligence pour détruire les Mexicains; ils n'étoient divisés entr'eux que lorsqu'il

### espagne.

Charles I. depuis Empereur sous le nom de Charles-Quint.

falloit partager les dépouilles de ces peuples malheureux.

### 1519.

Charles se rend à Barcelone pour semir les Etats de Catalogne. On eléve dans la place de S. François un Théâtre magnifiquement orné, où le Roi jure de maintenir les loix & les priviléges de la Catalogne & des Isles voisines qui en dépendent.

François I. fait demander par son Ministre à la Cour d'Espagne, l'exécution du Traité de Noyon, & en conséquence le rétablissement d'Henri d'Albret dans le royaume de Navarre. Charles remet la discussion de cette assaire au Congrès de Montpellier; & nomme pour ses Plénipotentiaires, De Chievies son Ministre, le grand Commandeur de Castille, l'Evêque de Badajoz, le Prieur de S. Jean & le Docteur Carvajal.

Le Roi de France envoye de son côté | pour ses Plénipotentiaires, Artus Gouffiet, Seigneur de Boisi & Grand Maitre de France, l'Evêque de Paris & Robest, Secrétaire d'Etat. Les Ministres du Roi d'Espagne prétendent que ce Monarque a sur la Navarre des titres & des droits qui 1ui sont mal à propos contestés par les François. Cependant ces derniers ménagent dans la Navarre quelques intrigues ky excitent des troubles. Le Roi d'Espagne retenoit prisonnier D. Pédre, Marechal de Navarre; il le fait venir à Barcelone, & lui offre il fut dégradé de noblesse la liberté, des honneurs & de grandes & de son état, & envoyé sichesses, s'il veut le reconnoître pour prisonnier en Portugal.

#### PORTUGAL.

Emmannel I. Jurnômé le Grand.

### 1519.

.Les Portugais continuent leurs expéditions en Afrique. D. Alyar de Noronha, Gouverneur d'Azamor, fait une nouvelle incursion contre les Maures d'Euxovie, les surprend, en massacre un grand nombre, emmene beaucoup de prisonniers, & leur enleve quantité de tronpeaux avec un butin. confiderable.

Parmi les Captifs, étoiet plusieurs femmes de considération, dont la garde fut confiée à Antoine Léytan , Gentilhomme Portugais, qui eut la cruauté de couper les mains & les pieds à une de ces femmes, pour lui atracher des bracelets & des cercles d'argent qu'elle portoit, comme. des ornemens de son rang. Une avarice si horrible ne demeura point impunie. Le coupable n'obtint la vie qu'à h sollicitation des autres Gentilshomes;

## EVENEMENS, ZEMAZQUABLES.

#### ESPAGNE.

Charles 1. depnis Empereur fous le nom de Charles-Quitt.

Roi de Navarre, son témoignage devant beaucoup influer sur les sentimens du peuple; mais ce Maréchal, attaché à ses anciens Souverains, refuse constamment de trahir ses sentimens; il présère la prison, il est enfermé au château de Simanças. Artus, Grand Maîtte de France, un des Pléniposentiaires, meurt à Montpeilier. Le Congrès est rompu.

L'Emperens Maximilies meurt à Lintz le 12 de Janvier. Charles, son petit-fils, ordonne des Obléques en l'honneur de ce Souverain dans l'Eglise de Barcelone. Il tient, après cette cérémonie lugubre, un Chapitre de l'Or. dre de la Toison d'or, & il receit luimême plusieurs Chevaliers, entr'autres le Connétable de Castille & les Ducs d'Albe-, de Cardone, de Bejar, de Naicta.

On négocie le mariage de la Reine Douairière Germaine avec le frere du Marquis de Brandebourg. Les Aragonois & les Catalans regardant cette alliance comme au-dessous de celle qu'ume Princesse, veuve du Roi Ferdinand, pouvoit prétendre, voulurent cesser de lui donner le titre d'Altesse. Mais le Roi ordonna qu'il lui fût rendu.

Le Roi de Tunis qui avoit été détrôné par Queredin Barberousse, vint à la Cour d'Espagne pour demander du secours contre Usurpateur, & il reçut l'espérance de pouvoir remonter sur le leur chef, sorme une nou-Trône.

D. Alphonie de Grenade y Venegas, Commandant des Galeres, est chargé de queurs dans leur retraite, donner la chaûc à des Piraces Africains | un cavalier Maure se pré-

PORTUGAL.

Emmanuel I. fornămi le Grand.

D.Alrac de Noronha fortific son pastida celui des Maures alliés, auxquels il abandonne le pillage de la ville de Siner dont il se rend maître. Il faifoit conduire à Azamor les Captifs & les troupeaux, lorfque les Maures le rafiem. bient & viennent attaquer les Portugais dans leux marche, mais cos derniers faifant bonne contenance, obligerent les ennemis de le retirer.

Valco Fernandez fait ausse de nouvelles incursions contre les Maures d'Euxovie. D. Alvar force d'assant la ville d'Um. bié, fait un grand carnage des Mahométans, livrecette place au pillage, & emmene beaucoup de prisonniers sans avgir perdu dans cette action un icul Portugais.

D. Aiver pourfuit wa détachement de Manses qui cournient la campagne aux environs d'Azamor, il les surprend & les taille en pièces. Balzoba velle troups avec laquelle il vient attaquer les vain-

## Evenemens zemazguables.

#### BSEAGNE.

Charles I. Bud by Mir field be done in Charles-Quint.

qui s'avançoient jusques sur les côtes de seipite sur D. Alvar & le Valence où ils commettoient beaucoup | renverle par terre sans send'hostilités, & faiseient un grand nom- timent. Les Portugais vobre de captifs. D. Alphonse attaque une lient au secours de seut Cagaliote de Raguse fort redoutée; il y met le feu, & tout l'équipage pétit, n'ayant jamais voulu se rendte.

La Diéte de l'Empire s'assemble à Franciore. Charles, Roid'Espagne, est élu Empéreux le 28 de Juin sous le nom de Charles V. Ou Churies-Quint. L'Archevêque de Mayence publie l'Election dans le grande Eglite de S. Basthélemy le 15 de Juillet; les Légats du Pape l'approuvent, elle est consismée pat une lettre de la Sainecté.

Les Ambassadeurs de Chatles acceptent en fon nem les conditions auxquelles les Electeurs l'avoient admis su Trône Impérial. Casimir, Marquis de Brandebourg, est nommé Régent de l'Empire en attendant l'arrivée du nouvel Empereur. Les Elécteurs lui députent, en qualité de leux Ambassadeut, le Duc de Buviere. Comte Palatin.

Charles voulut faire lever fur les revenus des Eglises de Castille, la dixtre que le Pape ini avoit accordée, asin de le mettre en écut d'acuser une florre contre les Turcs. Mais le Clergé de Caf-l tille refuse toute contribution, prétendant être hors d'état de la payer. Le Pape voulut l'y forcer par les censures, en susminant sur la Castille un interdic l pour faire cesser l'Ossice divin; mais poq d'Eglises y curent égard, jugeant captifs à Ceuta. qu'il devoit cere sans esfet, n'ayant point la justice pour bule. Le Roi engagea le jautre action par un soldat Pape de lever cet interdit.

#### PORTUGAL.

el I. Jurnômi le Grand.

pieaine, écartent les emnomis & les diffipent maigré-la supériorité de leut nombre. Philicars hordes de Mauses, étonnés de tant de courage & de fuccès, vintent le metere fous la protection & l'alliance des Portugais.

D. Ican de Constinho, Gouverneur d'Arzyle s'empare de la ville de Negros, où il fait un siche butin & quelques prifonniers. Les Officiers Portugais étoient animés de la même émulation; ils ambitionnoient tous l'honeur de fignaier leurs armes contre les Maures. D. Emmanuel de Mascarenhas qui étoit à Ceuta, extreprend d'atrêter un Maure célébre, appellé Arode, qui commettois beausoup d'hostilités. Il marche contre lui avec une troupe de Portugais d'élite, il défait son parti & emmene un butin considérable avec plusieurs

Aroaz fut tué dans une

#### ESPAGNE.

Charin I.
Empereur fous le nom de Charles-Quint.

On arme une flotte considérable dont le Comte de Cabra a le commandement. D. Hugues de Moncada reçoit des otdres pour entreprendre avec une partie de cet armement, le rétablissement du Roi de Tunis. Il attaque, à la vste de Trapani, neuf Galeres Turques. Le combat est vif. Moncada est blessé au vilage d'un coup de fléche, mais fans danger. Invasion des Espagnols dans l'Isse des Gerbes. Ils trouvent une vive zélistance de la part des Insulaires; cependant ils les forcent, en font un grand carnage & entrent dans l'Isle: ils exigent dés Habitans de reconnoître le Roi d'Efpagne pour leur Souverain, & de lui payer un tribut de treize mille pistoles par an.

Le Grand Turc, par une lettre qu'il écrit à D. Charles, consent à tout ce qui lui avoit éré demandé à l'égard des Temples & lieux Saints de Jérusalem & du passage des Pélerins. Il demande en même tems, pour ses sujets, la liberté de commercer dans la Pouille & sur les côtes du royaume de Naples.

Le Duc de Baviere, Comte Palatin du Rhin, se rend à la Cour d'Espagne, avec le caractère d'Ambassadeur, au nom des Electeurs de l'Empire, & engage le Roi à venir prendre possession du Trône Impérial. Cet Ambassadeur reçoit beaucoup d'honneurs & de présens; il retourne en Allemagne où il annonce l'arrivée du nouvel Empereur

Charles réunissant de Souveraine les Isles Lucopines, où tés, se voyant le plus grand Potentat de ce vaisseau se brisa conl'Europe, & le Prince le plus riche & tre un rocher. Serran &

#### PORTUGAL.

Emmanuel I , surnomo le Grand\_

Portugais. Les Maures de Garabie se soulevent comtre le Roi de Portugal leux allié. Nunno Maicarenhas fait assaffiner l'Officier din Roi de Fez qui avoit porte les Maures à la révolte, il marche contr'eux, en tue un grand nombre. détruit leurs habitations, & force enfin ces Barbares de revenir eux-mêmes demander grace & rentrer dans le parti des Portugais, après avoir exigé des ôtages pour sureté de leur fidelite.

Après la conquête du Royaume de Malaca, dans les Indes, par les Portugais, sous le commandement du célebre: Albuquerque, un Capitaine, nommé Abreu, alla avec quelques vaisseaux à la découverte des Isles Moluques. Il aborda, après quelque tems denavigation, dans l'Isle de Java, 'enfuite dans l''Isle. de Banda. Une tempête dispersa sa petite stotte, & jetta un de ses vaisleaux, commandé par le Capitaine Serran, dans les Isles Lucopines, où

## evenemens remarquables.

#### ESPAGNE

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint:

k plus puissant, trut aussi qu'il devoit avoir une qualification au-dessus de celles qu'on donnoit aux autres Souverains. C'est pourquoi il ordonna que dans les actes publics on lui donnât le titre de l Majesté, titre que les autres Souverains couronnés prirent dans la suite à son imitation.

Les habitans de Valence appréhendant une invasion des Maures d'Alger, formerent des compagnies de milices, pour repousser l'ennemi. Ce ne fut point le fléau de la guerre, mais celui de la peste qui affligea la ville de Valence. Un Prédicateur eut alors l'im-Psudence de dire en chaire que c'étoit une punition de Dieu qui demandoit vengeance du erime de Sodomie dont plusieurs citoyens étoient coupables. Le peuple entre aussitôt en fureur; il enleve quatre hommes qu'il soupçonnoit; & après qu'on leur est arraché dans pour s'emparer de leurs les tourmens l'aveu de leur infamie, le Jage criminel les condamna au feu. Un autre citoyen qui avoit été tonsuré, est austi accusé & livré à la Justice; mais comme son crime n'est pas avéré, il est seulement condamné à une prison. La populace mécontente de ce jugement, se mutine, & n'est arrêtée par aucune puissance ecclésiastique ni séculiete. Le Gouverneur veut faire punir les principaux auteurs de la révolte sans Pouvoir les reconnoître; on garde à sa lis pourroient gagner le Présence un silence profond, & à peine continent. Serran les adest-il retiré que les corps & métiers se mit dans le vaisseau; ils lient entr'eux par la ligne, dite de Ger- le sirent en effet aborder manie.ou de Frateritie, formant comme dans l'Ise d'Amboine, où

#### PORTUGAL.

Emmanuel I. furnăme le Grand.

tous les hommes de l'équipage se sauverent à terre avec leurs armes. Des Pirates infestoient ces côtes; les Portugais échappes aux dangers de la mer, eurent à se défendre contre ceux de la guerre, ou plutot du brigandage. Ils se tiennent cachés en embuscade, & voyent une bande de ces Corsaires qui descend, & se jette dans l'Isle pour attaquer malheureux Ics avoient fait naufrage. Serran profite du moment où ces Brigands sont éloignés du rivage, & court avec les siens vaisseaux. l'Isle étoit déserte; les Pirates eussent péti de faim & de misére; ils supplierent les Portugais de leur faire grace, & de vouloir bien les recevoir, leur promettant de les conduire dans une Isle voisine où ils trouveroient ce qui leur étoit nécessaire, & d'où

#### espa.gne.

Charles I. person face le nom de Charles-Quint.

autant de régimens dont les syndics étoient les Capitaines; ils sortent l'un après l'autre de la ville en bon ordre; on ne peut les rappeller & les faire rentrer dans l'obéissance, qu'en leur accordant que la justice & la police de la ville. seroient administrées par treize Syndics, qu'ils nommeroient, afin de les défendre contre 🗃 tirannie des Nobles dont ces artisans se plaignoient beaucoup.

Ferdinand de Magellan, Gentilhomme Portugais, & Ruy Falero, habile Astronome & Géographe, ne trouvant, pas à la Cour de Portugal, la protection qu'ils demandaient pour l'exécution de leur grand projet, vincent en Espagne, & obtinrent de Charles une flotte, lui promettant de faire audelà des côtes du Brésil, des découvertes qui seroient utiles & importantes à la Couronne. En effet, il fut convenu que Magellan auroit une part dans tous les profits de son entreptise; mais que les terres & les Isles dont il prendroit possession, appartiendroient au Roi. Magellan partit pour l'Amérique le cinq d'Aost avec cinq vaisseaux garnis d'un nombre suffisant de troupes. Ce Navigateur, après avoit passé le Brésil, continua sa course vers le Midi jusqu'à 📢 dégrés par-delà l'Equateur. Il trouva un Détroit auquel il donna son nom de Magellan. Il reprit ensuite sa route vers. l'Equateur; ensin il aborda dans une Isse appellée Mata. Le Seigneur qui la gouvernoit, demanda son secours contre ses voisins avec qui il étoit en guerre. Magellan combattit les ennemis de l'eur grédit dans les Mo

#### PORTUGAL.

Emmapuel I. Surnămi le Grand.

les habitans du port de Ruentes las tecurent avec humanité. Les Portugais par reconnoissance aiderent ce peuple contre une nation voiline, som ennemie. Au bruit des exploits des Portugais, Boloife, Roi de Ternate, une des Isles Moluques, envoye des Ambassadeurs à Settan & l'invite à venir à La Cour.

Boleife étoit en guerre contre Almanzor, Roi de Tidore; mais ce dernier appréhendant les Pottugais dont le parti de for ennemi étoit soutenu. demanda la paix, & pour la cimanter, il offit à Roleife, la fille en mariage; ce qui fut accepté. Le Roi de Tidore accabla ses bienfaiteurs de présens, se pour leur donner des margnes plus fenlibles de sa reconnoissance, il les engagea de refter dans son Isle, & d'y bâțir une fortesesse. y étoient invirés par l'efpérance d'un commerce lucratif sel que celui du girofie & de la noix muss. cade; mais les Sarrasins appréhendant de perdre

#### REMARQUABLES. ZVENEMENS

#### ESPAGNE.

Charles L. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

ce Prince qui le sit assassiner, craignant luques par la concurrend'être lui-même subjugué par le Por- ce des Portugais, empoi-tugais. Ainsi périt ce handi Navigateur sonnerent le Roi qui les qui joignoit un courage intrépide à protégoit. Ce Souverain beaucoup de connoissances; il ent pendant son voyage beaucoup à souffrir des frant à la Reine, d'obsetdangers d'une mer inconnue, & plus ver fidélement l'alliance encore de la révolte de ses officiers & de ses soldats qui vouloient l'abandonner ou le mer. Il avoit même été obligé de panir de mort les plus séditieux. Des cinq vaisseaux avec lesquels Magellan étoit parti, trois périrent, & deux parvinrent dans l'Isle de Tidore l'une des Isles Moluques.

Fernand Cortez triomphe des Indiens de Tabasu. Les Mexicains étoient frappés d'étonnement & d'admiration en présence des Espagnols. Ils regardoiem Cortez comme un Dieu armé du feu du Ciel. Les vaisseaux des Espagnols leur paroissoient des forteresses flortantes, leur artillerie le tonnerre, leurs chevaux des monstres terribles & invincibles. Cependant deux Officiers de Montezuma, Souverain de ces valles Régions, viennent trouver Fernand' Cortez, le comblent de magnifiques présens, & l'engagent à se retiter du pays. Cortez apprend d'eux quelle est la puissance de cet Empereur; on lui dit qu'il a sous lui 30 Caciques ou 30 Princes, ses tributaires & ses vassaux; que chacun de ces Caciques pouvoit mettre cent mille hommes sur pied, & que Montezuma avoit sur ses lujets un pouvoir sans bornes. Les Mexicains avoient la coutume sanguinaire d'of-

#### PORTUGAL.

pol I. *fornimi je* Grand.

recommanda en mondes Portugais.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL. Emmanuel I. Surnăme le Grand.

frit leurs ennemis vaincus à Vizipatsli, leur Dieu de la guerre, & de se nourrir de leur chair; mais cette Nation avoit d'ailleurs des connoissances, des sentimens, du courage, une bonne discipline & un attachement inviolable pour son Souverain. Fernand Cortez conçut le hardi projet de renverser cet Empire si riche, si puissant, si peuplé, qui subsistoit alors depuis 130 ans. Il crut qu'il falloit moins user de violence que de politique. Il se dit l'Ambassadeur du grand Monarque de l'Orient, qui venoit faire alliance avec le Monarque des Indes, & qui avoit été attiré par la grande réputation de Montezuma, dont le nom & la gloire se répandoient sur toute la terre. La flatterie a toujours été dans tous les pays, l'appas le plus dangereux pour les Princes. Montezuma séduit, envoye au Capitaine Espagnol de nouveaux présens plus riches que les premiers; mais il augmente l'avidité de ces Conquérans au lieu de la satisfaire. Cortez ne voulant plus être dans la dépendance de Velasquez, se fait élire Général par la Colonie naissante; il envoye en Espagne l'or qu'il avoitreçu, & demande de nouveaux secours, avec le Gouvernement du Mexique. Il bâtit la ville de Vera-Cruz; il ordonne à sa troupe de mettre le feu aux vaisseaux, afin de la réduire à la nécessité de vaincre ou de périr.

Montezuma traitoit avec un dur despotisme les Caciques, ses vassaux. Cortez profite de leur mécontentement, &

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

se présente à eux comme un vengeur & un libérateur. Ce Conquérant pénétre dans le pays; il découvre des villes opulentes, des terres bien cultivées, des zichesses abondantes, beaucoup d'or & par-tout de l'ordre, de la police, des arts, preuves de l'antiquité & de l'in. dustrie de ces nations. Un Espagnol paroissoit aux Mexicains être plus qu'un horame; Cortez recevoit partout des honneurs infinis. Il n'y eut qu'une République indépendante, au milieu de l'Empire du Mexique, qui refusa le passage aux Espagnols, les traitant de . Brigands. Les Tlascalteques ayant les mœurs dures & sauvages des Scythes ou Tatars de l'Europe, allant presque nuds, toujours armes de fléches & de pierres tranchantes, soutinrent trois combats contre les Espagnols, & furent trois fois vaincus. Ils devinrent ensuite alliés des vainqueurs, & les seconderent dans la conquête du Mexique. Cortez dans son expédition contre Tabasco, s'attacha une femme Indienne, appellée Marine, qui lui rendit les plus grands services, & lui servit d'interpréte, ayant appris en peu de tems la langue Espagnole.

La défaite des Tlascalteques, que toutes les forces réunies de l'Empire du Mexique n'avoient pu réduire, ajouta encore à la haute idée que Montezuma avoit conçue des Espagnols. Cet Empereur ne put dissimuler ses craintes, en voyant Cortez approcher de sa capitale à la tête d'une poignée d'Espagnols & de six mille Tlascalte-

Tome II.

#### PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnămi le Grand,

H

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint.

ques: il lui oppose quesques troupes qui sont bientôt dissipées. Cortez se soge & se fortisse dans un des plus beaux palais de l'Empereur. Cependant Montezuma ordonne à l'insque de Cortez, l'attaque de la nouvelle ville de Vera - Cruz, & fait périt quésques prisonniers, voulant montres à la Nation que les Espagnols n'étoient point,

comme elle le pensoit, des immortels. Cortez apprenant le siège de Vera-Cruz, étant avec peu de soldats au milieu d'un peuple immense, environ**né** de plusieurs armées, de prêt à être accablé de toutes parts, ne voit point d'autre ressource pour sortir du péril, que de tenter de se rendre maître de la personne même de l'Empereur. Il se met à la tête de ses Officiers, il va trouver Montezuma, lui ordonnant de le suivre comme son prisonniet, ou de se zésoudre à mourir. Montezuma croit voir l'accomplissement des prétendues Prophéties qui annonçoient la tuine prochaine de son Empire; il n'ose pas faire la moindre défense; il offre de livrer le Général qui pat ses ordres secrets avoit assiégé Vera - Cruz; il propole ses propres enfans pour ôtages. On ne l'écoute point; l'Empereur obéit à l'Espagnol qui le fait conduire en prison. Rien n'est consevable dans cette action: & de quoi doit-on plus être étonné ou de l'audace de cet Etranger qui commande en maître au Souverain d'un vaste Empire, ou de cer-Empereur qui n'a point le courage de zéliker, ou de ce peuple irriémbisble

PORTUGAL

Emmenuel I. sernôme le Grand.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fons le nom de Charles-Quint.

qui n'ose pas défendre son Prince contre une petite troupe d'Espagnols?

Correz se fait livrer le Général & les Officiers qui avoient attaqué la colonie de Vera - Cruz. Il ordonne leur supplice; il les fait brûler vifs à la porte du Palais Impérial. Pendant cette exécution effroyable, Cortez entre dans l'appartement où l'Empereur étoit détenu prisonnier, il le charge de chasmes aux pieds & aux mains; il exige de lui une réparation de l'outrage fait par ses sujets aux Espagnols, il ordonne qu'il rende hommage de sa Couronne à Charles-Quint; & il se fait donner un présent de six cent mille marcs d'or pur, avec une quantité prodigieuse de pierreries, & d'ouvrages de luxe. Cortez destine la cinquieme partie de cette contribution immense pour le Roi d'Espagne, il s'en attribue aussi un cinquieme & abandonne le reste à ses soldats.

Cependant Montezuma pressoit toujours le départ de Cortez; il l'avoit
acheté assez cher par son humiliation
& par la perte de la plus grande partie de ses trésors. Cortez disséroit sous
dissérens pretextes, ayant de la peine
à quitter sa proie, & attendant des
secours de l'Espagne. En esset, il apprend l'arrivée de douze cens Espagnols
avec dix huit chevaux; mais c'étoit
Velasquez, Gouverneur de Cuba dont
il étoit Lieutenant, qui sui envoyoit
dite de renoncer au Généralat. Cortez à cette nouvelle ne balance point.
Il laisse Alvaredo à la tête de deux

#### PORTUGAL.

Emmusuol I. furnômé le Grand.

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

cens hommes chargés de garder l'Empereur & la capitale. Il part aussitôt pour aller combattre, s'il le faut, un rival, son compatriote, qui veut le traverser au milieu de sa gloire & de sa fortune.

I 520.

La discorde sermentoit dans presque

tous les Etats de l'Espagne.

Le Roi ordonna sur les représentations de la noblesse de Valence, aux Germanats ou confédérés de cette ville, de quitter les armes; en même tems ce Monarque fit dire aux trois Ordres de Valence de s'assembler, & de prêter leur serment accoutumé sans qu'il y fût présent comme l'usage l'exigeoit. Les Ordres de ce Royaume s'assemblerent, mais ne voulurent rien conclure; le Clergé & la noblesse refuserent même de le proclamer Roi. Le Cardinal Adrien qui étoit venu présider les Etats au nom de Charles ne put rien obtenir, ce qui indisposa la Cour au point qu'elle rendit aux Germanats la permission de demeurer armés.

Charles passe à Valladolid, s'empresfant d'exécuter son voyage en Flandre

& dans l'Empire.

On envisageoit avec déplaisir en Espagne l'éloignement du Roi; on le blâmoit d'avoir convoqué à S. Jacques, les Etats de Castille & de Léon; ce qui ne s'étoit jamais pratiqué. On étoit sur-tout indisposé de voir le Gouverne ment entre les mains des Ministres fuient : Michel suit une Flamands, les charges & les honneurs de leurs Galiotes, & la fait

PORTUGAL.

Emmanuel I. surnömé le Grand.

I (20.

Les Corsaires de Tetuan infestoient, depuis quelques années, les côtes de Ceuta, de Larache & Gibraltar. Gomez de Silva, Gouverneur de Ceuta, ordonne à ses deux fils, André & Michel de Silva, d'aller avec deux Brigantins donner la chasse à ces Pirates, tandis qu'il étoit avec un détachement de Cavalerie le long des côtes pour fondre sur ces Brigands s'ils venoient à débarquer.

Michel s'avance mer, & attaque ces Corlaires qui le reçoivent avec valeur, & viennent même à l'abordage. Le pere, spectateur du combat , crie à son autre fils de secourir son frere. Il y vole avec tant d'activité & d'intrépidité, qu'il massacre la piûpart des Maures qui étoient sur le Brigantin. Les Corsaires

#### ESPAGNE

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

accordés à des étrangers, & presque tous les emplois & les dignités mis à

prix d'argent.

La ville de Toléde fut une des premieres à éclater, & à se liguer avec Salamanque & plusieurs autres villes, pour envoyer des Députés au Roi, & lui faire des representations. Ces Députés ne parent avoir réponse de leur Souverain qui les renvoya à S. Jacques. Emeute dans Valladolid. Le peuple s'assemble, armé, sur le bruit que le Roi vouloit quitter l'Espagne, & emmener avec lui la Reine, sa mere. Les séditieux conspirent contre la vie des Ministres Flamands qui sont obligés de fuir pour ne point s'exposer à leur fureur. Charles monte à cheval, & trouve à la sortie de Valladolid la foule de la populace qui entreprend de l'arrêter; sa garde lui ouvre le passage; il sort ou plutôt il se sauve souffrant une pluie considerable, & se rend avec peu de suite à Tordesillas où étoit la Reine, fa mere

Le tumulte de Valladolid cessa; les principaux auteurs des troubles furent arrêtés; mais le Roi ne voulut point qu'ils fussent punis, reconnoissant que leur faute venoit de leur attachement

pour sa personne.

Le Roi étant arrivé à S. Jacques, y fit ouvrir les Etats de Castille; on leur demanda un don gratuit considérable. Mais les Députés de Tolède, de Séville, de Cordoue, de Zamora, de Loro, d'Avila, chargés d'instructions de leurs villes, s'opposerent aux de-Roi de Fez. D. Jean de

PORTUGAL.

Emmanuel I. Surnămi le Gand.

échouer sur la côte vis-àvis l'endroit où Gomez
de Silva étoit avec son
corps de Cavalerie. Ceux
d'entre les Barbares qui
débarquent, sont faits prisonniers; les autres sont
noyés. Les Portugais se
rendent maîtres de la
Galiote. Cette vistoire
fut également honorable
pour le pere & les deux
fils.

Gomez fit encore quelques autres excursions afin d'arrêter le brigandage des Maures. Il les repoufsa jusqu'à Tetuan, en tua plusieurs, & fut luimême blessé d'un coup de lance, mais sans danger. Ce Gouverneur mande à D. Emmanuel, Roi de Portugal, que pour empêcher les hostilités des Corsaires de Tetuan, il falloit faire bâtir une forteresse à l'embouchure du fleuve qui traverse cette ville. Le Roi gostte ce conseil, il fait armer huit vaisseaux, & en donne le commandement à D. Pedre de Mas-

## HOPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

mandes du Roi, s'il ne vouloit pas consentir à ce qui lui avoit été représenté pour l'intérêt commun du Royaume. Les Etats surent troublés & suspendus pendant plusieurs jours par les divisions du parti de la Cour & de celui des villes. Trois Députés de Toléde qui montroient le plus d'opposition & de fermete, futent envoyes en exil. A cette nouvelle, la ville de Toléde se souleva. Les Echevins recurent deux fois l'ordre du Roi de se tendre auprès de sa personne, & refuserent constamment d'y obeir. L'empressement que Charles avoit de sortir d'Espagne, l'empêcha d'aller luimême punir cette ville rebelle. Il trans-Féra la tenue des Etats à la Corogne, où malgré les protestations de plutieurs Députés, on accorda au Roi un don gratuit, payable en trois ans, de six cens millions de maravedis (environ quinze millions de notre monnoie ) somme exorbitante pour ces tems-là, & que quelques Auteurs font encore monter plus haut. Les Ministres Flamands furent accusés de s'en attribuer une partie. Les villes de Tolede, Salamanque, Toro, Madrid, Murcie, Cordoue & plutieurs autres persisterent dans leurs refus.

Le Roi déclare Régent des Royaumes qui lui étoient confiés de Castille & de Léon le Cardinal Adrien par les Gouverneurs Porton Précepteur, à qui il donne pour tugais. Cependant No-Conseil les Membres de la Chantellerie rousa connoissant l'inde Valladolid; il nomme Capitaine Général de ces Royaumes Antoine de Maures, & ayant quel-Fonseca, Seigneur de Cora. La Régence que desiance de la bond'Aragon est consiée à Dom Jean de ne soi de Ben-Adujar.

PORTUGAL.

Emmanuel I. Survõme le Gramd.

Courtinho profite de l'arrivée de son beau-frexe
pour faire des courses
dans les montagnes de
Benamatez, surprend des
Maures qu'il emmene prisonniers, & s'empare de

leurs trougeaux.
Ben-Adujar,

Ben-Adujer, vassal des Roi de Fez, toujours opprimé, toujours pourinivi par son souverain, se met sous la protection des Portugais. Norquia lui donne le commandement des Maures de Xerquie. avec lesquels il fait plufigure expeditions heureules sur les terres du Roi de Fez. Ce Maure envoya Feret, son frere, en Portugal pour assurer Dom Emmanuel de sa fidelité a mais il se repentit bien-tôt de trahir ses compatriotes, & voulant reparer vis-àvis d'eux sa desertion, il offrit au Roi de Fez de livrer tous les Chrétiens qui lui étoient confiés par les Gouverneurs Portugais. Cependant Norousa connoissant constance naturelle des

#### ESPAGNE.

·Charles 1. Empereur four le nom de Charles-Quint.

Lacueza, & la Vice-Royanté de Valence 2 Dom Diegue de Mendoza, Comte de Melito. Le Cardinal Adrien étant étran. ger deplut aux Castillans; ils suppliezent le Roi de nommer à sa place un Sejgneur de ce Royaume; mais Charles ne Voulut rien changer au choix qu'il avoit fait. Il exposa aux Seigneurs qui l'avoient accompagne la necessité de son Voyage pour se faire couronner Empezeur, & pour arrêter dans ses Etats d'Allemagne le progrès des erreurs de Luther qui y avoient pénétré; il ajouta l qu'il avoit intéret de voir le Roi d'An-Rieterre, & de rechercher son alliance pour l'opposer aux entreprises de François 1. Roi de France; enfin il promit de revenir bientot en Espagne, les in-Vitant d'y maintenir la paix & la justice.

Charles s'embarqua le 21 de Mai avec une suite nombreuse, & arriva après six jours d'une navigation heureule au port de Sandwick. Le Cardinal de Volsey rendit à ce Monarque les honneurs dûs à son rang. Le Roi d'Angleterre Henri VIII. vint en diligence à la zencontre & le conduisit à Cantorbery, où le Monarque Espagnol resta durant les trois jours de la Pentecôte dans le Palais de la Reine Dona Catherine sa tante. Les deux Souverains eurent ensemble plusieurs conférences : ils firent un traité d'union, dont le principal article fut que le Roi d'Angleterre seroit l'arbitre des ptétentions de gences secrettes avec le la France, & qu'il prendroit les armes Roi de Fez; mais il se contre la Puillance qui refuserait de justifia pleinement de ce-

PORTUGAL

vil I. furnimi le Grand.

lui refusa des troupes qu'il demandoit. Antoine de Leytan, Gouverneur de Mazegan, agit avec plus de sécurité, & lui accorda un détachement de Cavalerie & d'Infaqterie. Ce Maure perfide étant arrivé près des terres du Roi de Fez, découvrit son projet à Feret, son frere, qui lui en sit un crime, & qui l'engagea du moins de renvoyer au Gouverneur, les Chrétiens qu'il avoit confiés à sa garde.

Ben-Adujar fuivit ce parti; après quoi il alla avec les Maures se remettre entre les mains du Roi de Fez. Ce Souverain outré de ne point avoir des Portugais pour victimes de la vengeance, accula le Maure de trahison, & lui fit couper la tete ainfa qu'à son frere.

Javentafuz, ce Maure qui avoit donné tang de preuves de son attachement & de sa sidélité pour les Portugais, fut pourtant soupconné d'entretenir des intelli-

#### ESPAGNE.

Charles I.
Empereur Jous le nom de Charles-Quint.

s'en tenir à sa décision. Charlés se rembarque le 30 de Mai pour aller dans ses Provinces de Flandre; il aborde au port

de Flessingue.

Le seu de la sédition se ranime dans l'intérieur de l'Espagne Férdinand Davalos, & Jean de Padilla, jeune homme de trente ans, fils du Grand Sénéchai de Castille, étoient les principaux auteurs de la révolte de Tolede. Le Roi envoya des ordres pour les faire arreter, mais les mutins s'y opposerent. Les gens du peuple formerent une confédération ou communauté, terme qui fut donne à ces Yortes de ligues du mot communeros, (hommes du commun.) Les factieux deposerent les Ministres de la Justice & Tes principaux Officiers de la Ville pour en mettre en place d'autres à leur gré. Il fallut que le Gouvernement parsit approuver ce qui avoit été fait afin de çalmer la fureur du peuple.

L'impunité & le succès de la Communauté de Tolede porterent le peuple de plusieurs autres grandes Villes à faire de semblables confédérations. La licence, la confusion de tous les états, la rapine, prirent dès-lors la place de la bonne police & des loix. Les habitans de Murcie, teux de Ségovie, de Zamora, de Valladolid, de Burgos, de Madrid, d'Avila, de Guadalajara, de Siguença, se porterent aux plus grands excès d'indépendance & de cruauté. Quand la populace se fait justice, elle condamne & exécute ellemême sur le champ les objets de sa

haine.

Le Cardinal Adrien, Régent de Caf- Martabas Ville maritime

### PORTUGAL.

Emmanuel I. surnomé le Grand.

reproche vis-à-vis le Roi D. Emmanuel qui lui rendit sa consiance. Javentafuz sit éclater de nouveau fon zéle en réduisant les Dabidiens qui venoient de se révolter, à rentrer avec les Maures de Xiatim au service des Portugais.

Vasco Fernandez Cesar avoit eu ordre de croiser avec un vaisseau de guerre sur la côte d'Afrique, depuis le detroit de Gibraltar; il attaqua deux galiotes Mauresques & les fit échouer. Les Maures pour se venger arment fix autres galiotes, & viennét à sa rencontre proche de Marbella. Vasco essuye un rude combat, dans lequel il remporte l'avantage par l'habileté de sa manœuvre, ensorte que les Maures sont obligés de se sauver sur les côtes d'Afrique. Vasco encore les poursuivre, mais le défaut de vent l'arrête; il est contraint de relâcher à Malaga pour faire panser, les biessés & radouber son Vaisseau.

Dans les Indes, Antoine Correa fait voile vers le Pégu; il aborde à Martabas Ville maritime

#### E SPAGNE

Charles I. Empereur Sous le nom de Charles-Quint.

, tille, & fon Conseil, résolurent enfin du Royaume; pays abonde sevir contre Tolede. Le Prevôt Ronquillo fut en consequence chargé de passer avec des Troupes dans cette Ville.

A cette nouvelle, les Villes rebelles s'envoyerent des Députés pour demander du secours. L'assemblée des Confédérés se tint à Avila. Les Présidens étoient D. Pédre Laso, Député de To-Lede, & le Doyen d'Avila natif de Ségovie. Il y avoit au milieu de l'assem-· blée un Tondeur de laine, nommé Pemillos. Il étoit assis sur un petit banc, & tenoit à la main une baguette avec laquelle il faisoit signe à ceux à qui il permettoit de parler. On n'est osé contrevenir à ses ordres. Il est sans doute étonnant de voir un tel esprit d'union & de subordination parmi des gens de métier & des séditieux Les Commu--nautés mirent sur pied des troupes pour repousser celles de Ronquillo. Cette guerre intestine s'anima; il y ent plufieurs actions dans lesquelles les Confédérés eurent l'avantage. Si le Gouvernement vouloit tirer de l'artillerie, ou des secours d'une Ville, le peuple aussitôt s'y opposoit. La ville de Médinadel-Campo refusa constamment de livrer les canons qu'Antoine de Fonseca, Général des troupes de l'Empereur, venoit enlever pour s'en servir contre Toléde. Ce Général fit mettre le feu à cette Ville pour forcer les Habitans ·à se rendre; mais, au contraire, ils n'en furent que plus furieux, & sans songer à arrêter les progrès du seu, ils n'éfoient occupés qu'à repousser les quif pour en chercher.

#### PORTUGAL.

Emmanuel I. Sur**nămé** le Grand.

dant en or, en pierres précieuses, en bois de senteur, en fruits & grains de toute espéce.

Correa fait un Traité d'alliance avec le Roi de Bégu, qui permet aux Portugais de commercer librement dans ses Etats. Ce Capitaine fait charger ses Vaisseaux de marchandises & retourne à Malaca.

Tandis que cet Officier Portugais étoit au Pégu, il y eut du tumulte dans le Royaume de Pacen. situé dans l'isle de Sumatra. Un Seigneur du Pays venoit de massacrer son Souverain & les Portugais établis dans Pacen. Dom Garcie de Sala, Gouverneur de Malaca, fait armer un Vaisseau, & envoie Manuel Pacheco avec ordre de croiser aux environs de Pacen, pour empêcher les vivres d'y aborder. La famine ne tarda point à se faire sentir dans cette Ville.

Pacheco tenant depuis du tems la mer, manqua d'eau fraîche, & envoya cinq Portugais sur un Es-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

efforts des assiégeans. La populace de cette Ville qui ne s'étoit pas encore déclarée, forma aussi une association ou Communauté, & envoya ses Députés à Avila.

L'incendie de Médina-del-Campo, devint le fignal de la révolte dans plusieurs places de l'Andalousie. Léon, Salamanque & beaucoup d'autres villes de Galice, se souleverent aussi contre leurs Gouverneurs & leurs Magistrats. Le peuple se rendit par-tout le maître, il se confédéra; il choisit pour chess des hommes vils, mais pleins d'audace, sous lesquels il commit les plus grands désordres & les eruautés les plus affreuses.

Padilla devint comme le généralissime des troupes de ces Communautés; il alla avec un détachement à Tordefillas, où la Reine Douairiere, mere de l'Empereur, demeuroit; il lui représenta les maux de l'Etat, le soulévement général de la Nation, l'abandon où elle étoit par l'absence de Chatles, la nécessité de prévenir les malheurs qui menaçoient l'Espagne; enfin, le zèle patriotique qui lui avoit fait prendre les armes, ainsi qu'aux Communautés des principales Villes. Cette Reime, dont l'esprit étoit foible & dérangé, ne vit point l'artifice de ce Chef de faction. Elle le confirma dans son titre de Capitaine général, & l'engagea à en continuer les fonctions. Elle demanda ensuite que l'assemblée des Communautés qui se tenoit à Avila, fût transférée à Tordesillas.

En effet, les Députés des Commu- l'empêcher de débarquer.

#### PORTUGAL

Emmanuel I. surnăme le Grand.

Ces Hommes farent atta ques par trois Fustes de Pacen, que Zudamec, Capitaine savois, commandoit. L'action fut vive Les cinq Portugais vin rent à l'abordage, dans la Fufte où étoit le Capitaine; ils attaquerent avec tant d'activité & de furcur leurs Ennemis, qu'ils en tuerent plusieurs, & forcerent les autres de le fauver dans deux Fustes où ils se jetterent avec précipitation. Ce coup de vigueur, où la valeur avoit triomphé si puissamment du nombre, étonna t**el**lement le Roi de Pacen: qu'il demanda la paix aux Portugais, sous les conditions qu'ils voulurent lui prescrire.

Le Roi de Biutane sit quelques hostilités qui engagerent D. Garcie de Sala d'armer contre lui. Antoine Correa sut chargé de cette expédition. Ce Capitaine attaque une forteresse que ce Roi occupoit sur le sleuve Muar; il s'en rendit maître, & y mit garnison; il sit voile vers la ville de Pades, désit l'armée qui vouloit l'empêcher de débarquer.

### BSPAGNE

Charles I. Empereur Jous Le nom de Charles-Quint.

nautés le transporterent dans cette ville, & agissant dès lors au nom & sous l'autorité de la Reine, ils devinrent plus enueprenans de plas audacieux. Ils écarterent les Officiers de la Reine qui leur déplaisoient; ils en placerent d'autres de leut choix. L'assemblée porta la témérité jusqu'à vouloir faire arrêter le Cardinal Régent & les Membres du Conseil Royal, qui surent tous obligés de se tenir cachés ou de se sauver sous dissérens déguisemens pour se soustraire anx recherches des factieux. Un Moine vient de la part de l'assemblée à Valladolid, monte en chaire dans l'Eglise Cathédrale où il fait convoquer les Confédérés de cette Ville, & designe caux qu'il faut arrêter. En même tems Padilla paroit avec des troupes & emmene Prisonniers plusieurs Conseillers d'Etat. Il emporte les livres de la Chambre des Comptes & le Sceau pour les provisions Royales. Les sedicieux fonemainhasse sur ceux qui ne veulent pas suivre leur parti. Les Habitans de Jodac sont massacrés au nombre de trois mille, & kur Ville est réduite en cendres.

Charles, informé de ces mouvemens de rebellion, éctivit aux Villes confédérées qu'il consentait à ne point recevoir le don gratuit accordé par les litats de la Corogne, à réduire les revenus de la Couronne tels qu'ils étoient sous les derniers régnes, à ne disposer des Charges & Dignités qu'en faveur des Naturels du pays. Il annonça son retour prochain dans la Castille; il exhorta les Communantés à ne point PORTUGAL.

Emmanuel I. jurnămi le Grand.

entra dans la Ville, la saccagea & fit mettre le feu à plus de cent vaisseaux qui étoient dans le port de cette place. Le Roi de Biutane fut obligé de se tenir ensermé dans sa Capitale.

La Reine de Coulans rouloit exterminer les Portugais & les Chrétiens qui etoient dans les Etats. Elle s'étoit liguée aves une autre Reine; elles parvintent'à metre sur pied une armée assez nombreuse & firent le siège de la citadelle dont les Portugais étoient maîtres. Le Gouverneut, Hector Roderic, fait avertir Alexis Menefeil, Gouyesneur de Cochim, de la fituation où il se trouve; il reçoit des lecours qui. forcent les deux Reines à demander la paix. .

### ESPAGNE.

#### Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

troubler le repos de l'Etat, & donna au

PORTUGAL.

Emmanuel I. surnôme le Grand.

Cardinal Adrien pour Collégues dans la Regence, l'Amiral D. Fréderic Henriquez & le Connétable D. Inigo de Velasco.

Plusieurs Villes rentrerent dans leur devoir, mais le plus grand nombre persista dans la révolte. Les fac-

Plusieurs Villes rentrerent dans leur devoir, mais le plus grand nombre persista dans la révolte. Les factieux continuerent à troubler l'Etat; le Connétable de Castille risqua de perdre la vie dans une émeute publique de Burgos, & fut obligé de sortir de cette place avec toute sa famille. L'intérêt particulier se joignoit souvent à l'apparence de l'intérêt commun. Les Nobles faisoient quelquesois servir la fureur des séditieux à leur haine personnelle.

Les Régens du Royaume se disposent conformément aux ordres du Roi , à forcer les Communautés de rentrer dans le devoir. Le Viceroi de Navarre leur fournit des troupes, & le Roi de Portugal leut prête cinquante mille ducats. Ils mettent sur pied une armée de cinquante mille hommes dont le rendez-vous est à Rioséco. A cette nouvelle, l'assemblée de Tordésillas envoye des lettres eirculaires dans toutes les villes confédérées, les engageant à donner des secours pour leur désense commune. Plusieurs firent partir des troupes qui s'assemblerent à Tordésillas On vit Antoine d'Acuna, Evêque de Zamora, conduire lui-même à cette ville neuf cens hommes armés, dont quatre cens étoient ecclesiastiques. Padilla étoit alors absent, D. Pedre Giron est nomme Genéral de l'armée des villes. Le Comte de Haro commande les Royalistes. Ces derniers, supérieurs en nombre & mieux disciplinés, se présentent devant Tordésillas & se rendent maîtres de cette ville. Plusieurs Députés sont faits prisonniers. Les rebelles osent envoyer des Députés en Portugal pour demander des secours, offrant au Roi D. Emmanuel de donner l'Infante Dona Catherine, en mariage au Prince D. Jean; mais ce Monarque blama leur conduite, & offrit seulement de so rendre médiateur de la paix auprès de

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le uom de Charles-Quitt.

l'Empereur. Ces séditieux entreprirent encore inutilement de marier la Reine avec le Duc de Calabre qui étoit prisonnier à Xativa:

D. Pedre Giron ne tarda point à se repentir d'avoir accepté le commandement des rebelles. Il entretint des liaisons secrettes avec le Connétable & l'Amirauté, & quitte son armee. Les troupes des Communautés demeurant sans chefs, se repandirent aux environs de Valladolid où elles commirent toutes fortes d'excès: Padilla est nommé Général par les sustrages unanimes de l'assemblée des Députés. Les deux partis se sont une guerre dont les avantages & les pertes sont également funestes à l'Etat. Le seu de la sedition semble se concentrer à Valence, & y fait le désordre le plus horrible. La Communauté de cette ville s'empare du Gouvernement. Le Peuple y remplit les fonctions de Souverain. D. Diegue de Mendoza, Comte de Melito, Viceroi de ce Royaume, est obligé d'en sortir avec la plus grande partie de la Noblesse; la ville de Morella est la seule qui ose demeurer fidele à l'Empereur. Il s'éleva aussi quelques troubles dans l'Aragon, mais ils furent presque aussitôt appaises par la prudence de l'Archevêque de Saragosse.

L'Empereur, après quelque séjour dans ses Etats de Flandre, arriva le 11 Juillet, accompagné de Marguerite, sa tante, à Calais, où il ent une nouvelle conférence avec Henri VIII. Roi d'Angleterre qui venoit de quitter François I. Roi de France, entre Ardres & Guisnes. On croit que ce fut alors que les Monarques d'Espagne & de la Grande-Bretagne se jurerent l'alliance qu'ils.

contracterent dans la suite.

Cependant le tems fixé pour le Conronnement de Charles étant arrivé, ce Prince se rendit à Aix-la-Chapelle; avec une suite brillante & nombreuse. Les Electeurs témoignerent à l'Empereur qu'ils ne pourroient se trouver à son Couronnement si les Grands d'Espagne y assistoient couverts; c'est pourquoi Charles obtint d'eux qu'ils se découvriroient, & il ne rendit ensuite ce privilége qu'à un petit nombre de Seigneurs Espagnols comme une récompense de leurs services. Les Electeurs de l'Empire vinrent à la rencontre de ce Souverain, & le conduisirent en pompe à l'Eglise principale d'Aix-la-Chapelle, où après qu'on eut chante le Te Deum, il jura d'observer les Capitulaires dressés pour la liberté du Corps Germanique, & il sut oint & couronné Empereux le 21 Octobre,

#### ESPAGNE

Charles 1. Empereur fau le nom de Charles-Quint.

avec les cérémonies accoutumées. Cet Empereur, le cinquiéme du nom de Charles, convoqua la premiere Diéte de l'Empire à Wormes. Il passa ensuite à Cologne, & de-là dans la ville de Liége.

Il est à remarquer qu'à pareil jour on couronnoit à Constantinople un autre Empereur. C'étoit Soliman II. ce fameux Sultan

cet ennemi redoutable des Princes Chrétiens.

C'étoit un ancien usage dans la Navarre-que le Conseil ou la Cour de Justice de ce Royaume, fussent composes de pareil nombre des sactions de Grammont & de Beaumont, & que le President en stit élu au sort. Mais le Ministère Espagnol sit nommer au contraire pour Président de Navarre un Castillan; les gouvernements des principales places surent, par la même politique, ôtés aux Na-

varrois, & donnés à des Espagnols.

Cependant les troubles qui divisoient la Castille & les provinces d'Espagne, avoient engagé le Duc de Najera, Viceroi de Navarre, d'enlever les troupes qui étoient en garnison dans les sorteresses, & d'en former une armée qu'il envoya aux Régens du Royaume. Ces circonstances paturent savorables aux partisans de la maison d'Albret, pour entretenix des intelligences secrettes en Béarn & en France. D'autre part, le Roi François 1. n'envisageoit pas sans inquiétude & sans jalousie, l'aggrandissement de la puissance de son rival. Il étoit sur-tout offensé de le voir, à son préjudice, élevé sur le Trône Impérial. Ce Prince réclama de nouveau l'exécution du Traité de Noyon, & ne pouvant l'obtenir par la voie de la négociation, il résolut de mettre sur pied une armée pour faire valoir les droits d'Henri d'Albret.

Dans le Mexique, Fernand Cortez se présente devant les troupes que Velasquez avoit envoyées pour le combattre. Il leur représente l'injustice d'un rival qui après l'avoir exposé aux plus grands dangers, veut lui ravir la récompense de ses exploits; il les invite à venir partager avec lui la gloire de sa conquête, & peutêtre fit-il briller à leurs yeux l'or de cette riche contrée, appas auquel cette petite troupe ne put résister. Elle passa toute entière sous les

étendards de Fernand Cortez.

Les Seigneurs Mexicains avoient en dessein de prositer de l'absence de Cortez pour délivrer leur Empereur. Alvaredo, cet Officier que Cortez avoit commis à sa place, est informé du com-

#### RSPAGNE

Charles 1. Empereur fout le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

enuel I. surnăme le Grand.

plot; il choisit un jour de Fête où ces Seigneurs plongés dans la débauche, s'étoient enivrés avec les liqueurs mêmes qui leur avoient été données par les Espagnols; il les surprend dans l'ivresse & en massacre deux mille. Les Espagnols leur arrachent l'ox & les pierreries qui servoient à leurs ornemens. Tant de cruauté & d'avarice rend le peuple furieux. Plus de deux cens mille Mexicains affiégent Alvaredo dans sa maison. Cortez vole à son secours, & est exposé au plus grand péril. Le combat s'engage; les Mexicains tombent en foule sous les coups des Espagnols; mais le nombre des tévoltés est si grand que la valeur ne peut en triompher. Cortez exige de Montezuma qu'il se montre à son peuple, & qu'il l'engage à se calmer. Ce foible Empereur fait tout ce qui lui est ordonné. Un de ses sujets indigne de tant de bassesse lui lance une pierre qui l'atteint au front & le blesse mortellement. Il expire bientôt dans le désespoir. Le peuple elit à 🐔 place le Cacique Quezlavaca. Ce nouveau Sonverain se met à la têté des Mexicains & leur ordonne de s'arrêter. Les Espagnois se retirent; mais Quezlavaca se jette sur leur arriere-garde, la taille en piéces & lui enleve la plus grande partie de les richesses. Le corps de l'armée Espagnole n'échappe aux ennemis que par des prodiges d'un courage presque surnatures. Cortez se retire à Tlascala, où il ost reçu & révéré comme la divinité tutelaire de cette Republique. Il raffemble quatre-vingt mille Indiens avec lesquels il se prepare à porter de nouveaux coups à l'Empire du Mexique.

### I (21.

L'Empereur Charles V. tint à Wormes la Diete de l'Empire. Le Nonce du Pape, Jerôme Alexandre, présent à cette assemblée, y dénonça les erreurs de Luther qui se répandoient en Allemague. Cet Hérésiarque sut cité à la Diete, où les Prélats & l'Empereur lui-même l'engagerent de rétracter les propositions extraites de son livre de la Captivité de Babylone. Il persista au contraire | fille cent cinquante mille à les défendre ; Charles V. outré de son creusades en dot. Un des opinizereté îni ordonna de fortir fur le | Ambastadeurs épouse la

#### 1521.

La Reine Dona Elécacu re accouche à Lisbonne de l'Infante Dona Marie. Charles, Duc de Savoye. fait demander par les Azus bassadeurs l'infante Dona Bestrix. Le Roi D. Emmanuel consent à cette alliance. Il promet à la

### RSPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

champ du territoire de Wormes. Ce Prince dressa dès le soir même une profession de foi qu'il lut le lendemain dans l'assemblée, & qui fut applaudie de tous les Prélats; ensuite il rendit un Edit pour condamner les erreurs de Luther, sa personne & ses adhérens; il fit brûler ses livres, & prononça des peines corporelles contre cet Hérésiarque, s'il n'abjuroit pas les erreurs.

.. Guillaume de Croy, Archevêque de Tolede, meurt d'une chute de cheval

à la chasse.

De Chievres, Ministre & Favori de l'Empereur, mourut dans le même tems. Il avoit gagné la confiance de son Souverain par ses talens pour l'administration, & par un génie propre au détail des affaires; mais il avoit une cupidité insatiable qui le rendoit odieux à la Nation.

François I. Roi de France, met sur pied une armée de douze mille Fantas sins & de huit cens Cavaliers, dont il donne le commandement à André de Foix, Seigneur de l'Esparre. Ce Monarque crut l'occasion favorable d'affoiblir la puissance de Charles V. son rival, absent de l'Espagne, où la discorde faisoit beaucoup de ravage. La Navarre manquoit de troupes; ce fut ce Royaume que François I. fit attaquer, reclamant l'exécution du traité de Noyon & le rétablissement de Henri d'Albret. L'armée Françoise s'empare de S. Jean de Pied-de-Port, qui étoit hors d'état de faire resistance. La ville de Pampelune ouvrit pareillement ses portes. La compagner que de qua«

#### PORTUGAL.

Emmanuel I. surnăme le Grand.

Princesse par procuration, au nom de son Souverain.

L'infante s'embarque le 9 d'Août, & arrive le 9 de Septembre à Villefranche de Nice, où le Duc son époux la recoit avec beaucoup de magnificence.

En Afrique, Javentafuz cherchoit toujours de nouvelles occasions de donner des preuves de son zéle & de son attachement pour les Portugais. Ce Maure demande des troupes au Gouverneur de. Safi; on lui fournit undetachement conduit par D. Rodrigue de Noronha. Javentafuz avoit posté aux environs des Villages d'Oley-Motaha, à la tête de 50 hommes, Brasen l'an. des principaux Maures de Dabide. Un Seigneur de ce pays, nommé Mxley-ldris, vient avec des Montagnards attaquer le poste garde par Brasen , il : le surprend & massacre cet Officier avec toute fa. troupe. A cette flouvelle Javentafuz le met en chemin pour aller consoler: Azu son ami, frere de Brasen; il ne se fait ac-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

garnison du Château voulut se défendre; mais pressée vivement par l'armée Françoise, elle fut bientôt obligée de capituler. Ignace de Loyola, ennemi de la maison d'Albret, étoit parmi la garnison de la Forteresse, & fut blessé durant l'attaque à une jambe. Il quitta dès-lors le métier des armes, & s'adonna tout entier à la religion. On scait qu'il fut l'Instituteur des Jésuites.

La prise de Pampelune entraîna celle d'Ertella, d'Arcos & de plusieurs autres Places.

Le Général François pénétra jusqu'à Logrono, dont il fit le siège. Cependant le Duc de Najera, Viceroi de Navarre, étoit allé en Castille pour demander aux Régens du fecours contre l'invalion des François. Ils firent rassembler des troupes de toutes parts, dont le comman. dement fut confié au Comte de Haro. Les Comtes d'Albe, d'Aguilar & d'Ofsorne, & le Marquis de Berlanga, vintent grossir cette armée avec des détachemens.

Pendant ces préparatifs, la garnison de Logrono soutenoit les efforts des assiégeans; & pour leur paroître plus nombreuse qu'elle ne l'étoit en effet, elle sit sortir & rentrer plusieurs fois le même Régiment, mais sous des habillemens & avec des drapeaux différens. Ce Aratagême réussit & donna le tems au Comte d'Onate de se jettet dans le là la fureur de ces brigands Château avec un renfort considérable. Un soir que les Officiers François soupoient ensemble, un Soldat de la garni- Mascarenhas assemble ausson s'approche, tira fur eux & tua-un fi-tôt des troupes & court.

#### PORTUGAL

Enmanuel I. surnôme le Grand.

tre Officiers Maures dont deux le poignardent; les deux autres qui veulent le secourir sont aussi égorgés.

Le Roi Emmanuel regrette dans Javentafuz un allié fidéle, brave, entreprenant, qui avoit toujours les armes à la main pour étendre ou pour conserver ses conquêtes. La mort de cet homme célebre sit biemôt connoître l'importance de ses services.

Le détachement des Portugais reprend la routé de Saff, accompagné des Maures de Garabie, leurs alliés. Ces derniers, fupérieurs en nombre, emportés par une cupidité cruelle & perfide, se jettent tout-à-coup sur les Portugais, pour leur enlever leurs chévaux & leurs armes, en tuent plufieurs, en font d'autres prisonniers, & chargent de fers le Commandant D. Roderic de Noronha:

Ceux qui échapperent vinrent\* jetter l'alarme dans Safi. Dom Nuno

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

des Généraux croyant coucher en joue le Comte de Foix.

L'approche de l'armée Espagnole & la vigoureuse défense de Logrono où les François avoient perdu plus de trois cens hommes, les engagerent à abandonner le siège de cette Place & à se retirer vers Pampelune. Les habitans établirent une fête à l'occasion de la retraite de l'armée Françoise; & l'Empereur, pour récompenser la bravouse & le zéle de cette ville, lui accorda une exemption de tout impôt & de logement de gens de guerre, avec d'autres priviléges.

Les troupes Espagnoles étant toutes réunies, il s'éleva une dispute entre le Comte de Haro & le Duc de Najera sur le droit du commandement; il fut décidé par l'Amirauté & par le Connétable

en faveur du Viceroi.

Le Comte de Foix s'étoit retiré dans la plaine d'Esquiros. Bataille entre les deux armées le dernier jour de Juin. Les François eurent d'abord l'avantage du combat, mais la victoire se décida ensuite pour les Castillans. Six mille François resterent sur le champ de bataille. Il y eut une déroute générale dans Laquelle il périt beauconp de monde. Les vainqueurs firent plusieurs prisonniers, du nombre desquels étoient le Comte de Foix & quelques Officiers Généraux. Toute l'artillerie est prise. La garde du Comte de Foix est confiée à un Gentilhomme Navarrois nommé François de Beaument, qui, ayant fait ce Général on prisonnier, prétendit avoir le droit Inemis qui retombent sur

PORTUGAL

Emmenuel I. Surnămé le Grand.

à la vengeance contre les Garabiens; il les rejoint. en massacre cent cinquante, en met six cens cinquante aux chaînes; leur enleve leur butin. avec un grand nombre de b**ak**iaux. -

Le Gouverneur d'Arzyle, D. Juan de Courtinho, fait une excursion contre les Maures des environs de cette place, s'avance jusqu'à Tinlan, surprend plusseurs de ces barbares, en tue un grand nombre, fait beaucoup de prisonniers, & retourne à Arzyle avec un richo butin.

Hamet Laroz, Gouverneur d'Arcacer, vint se présenter devant Arzyle pour tirer vengeance des Portugais. Le Gouverneux fortit, & envoya au-devant deux Officiers avec des détachemens.

Alvar Nuncz, un de ces Officiers, se leissant trop aller au feu de son courage, attaque Maures; il leur fait lâcher pied, quoiqu'avec peu de monde, les poursuit imprudemment & est accablé par le nombre des en-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

de lui rendre la liberté, moyennant une rançon, & de le ramener en France; ce

qu'il exécuta.

Cette victoire força les François d'abandonner Pampelune; il n'y eut que Saint-Jean de Pied-de-Port qui fit quelque résistance, parcequ'un Capitaine appelle Ivanicote, natif de Navarre, qui avoit d'abord suivi le parti Espagnol & qui s'étoit ensuite employe au service de France, se retrancha dans le château avec bon nombre de soldats déterminés, qui soutinrent avec lui un siège de vingt jours.

Ivanicote tomba entre les mains des Espagnols, qui le traiterent comme trastre à sa patrie & transsuge, & le sirent

pendre.

La Navarre sut recouvrée avec la même sacilité qu'elle avoit eté conquise. Les Régens resterent encore pendant deux mois avec leur armée dans ce Royaume, asin d'y contenir les peuples & d'empêcher quelque nouvelle tentative de la part de la France; mais rappellés en Espagne par les troubles de Cassille, ils se retirerent, & nommerent le Comte de Miranda en qualite de Vicetoi de Navarre.

L'Empereur donna ordre de démolir les fortifications de la Navarre, afin de ne point laisser aux partisans des François les moyens de favoriser leur invasion. Il sit seulement fortisser Pampelune & quelques autres places frontieres de ce Royaume.

Le Cardinal d'Albret, Evêque de brasser le Christianisme. Pampelune, mourut cette année; il Mais leur serveur ne dura

PORTUGAL.

Emmanuel I. Surubmi le Grand.

lui, & le massacrent avec quelques autres de sa suite. Courtinho animé par cet échec, attaque l'arrieregarde des ennemis, en egorge plusieurs, & sait des prisonniers.

D. Henri de Menesol, Gouverneur de Tanger, remporta aussi plusieurs avantages sur les Maures, habitans des montagnes

de Farrobo.

Simon d'Acunha, Commandant d'une flotte, a ordre de croiser dans le détroit de Gibraltar pout donner la chasse aux vaisseaux étrangers, ennemis du Portugal, & pour réprimer les corsaires de Barbarie.

Quatre bâtimens Anglois s'emparerent d'une
tartane Portugaise que
Vasco Fernandez César,
montésur un bon vaisseau,
leur reprir, après un combat assez vif, vers le détroit de Gibraltar.

Il y eut une affreuse disette dans la Barbarie de aux environs. Des Maures pressés par la famine vinrent en Portugal, sous prétexte de vouloir embrasser le Christianisme. Mais seur serveux ne dura

#### ESPAGNE

Charles. I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

fut remplacé par le Cardinal César Romani.

Le Roi de France leve une nouvelle armée dont il donne le commandement à Guillaume Bonnivet, Grand Amiral. Ce Général s'avance vers Pampelune, & prend sur sa route les forteresses du Penon & de Maya. Comme Pampelune étoit gardée par une forte garles François se retournement du côté de Fontarabie, & s'empaterent de cette place au bout de douze jours de tranchee ouverte. La garnison obtint | par sa capitulation les honneurs de la guerre.

A cette nouvelle, les Régens de Castille garnissent de troupes Saint-Sébastien, & envoyent dans cette ville D. Bertrand de la Cueva, fils aîné du Duc d'Albuquerque. Ce Commandant oblige les François de se retirer; ils retournent à Bayonne, après avoir augmenté la garde de Fontarabie.

Le feu de la sédition se ranime encore en Espagne. Dona Marie Pacheco, femme de Jean de Padilla, d'un caractère inquiet & d'une ambition démesurée, étoit l'ame de la confédération de Tolede; elle souleva aussi les habitans de quelques autres places.

Les Impériaux & les Partisans des Communautés forment deux partis dans l'Etat, qui se donnoient réciproquement les noms de rebelles & de traîtres à la Patrie.

Les Régens ordonnent aux habitans | de Valladolid de rentrer sous l'obéissance | les lettres; il honoroit, il de l'Empereur, & les menacent, en cas récompensoit les talens,

#### PORTUGAL.

Emmanuel I. surnomé le Grand.

que pendant le tems da fléau qu'ils fuyoient.

Le Roi D. Emmanuel meurt le 13 de Decembre d'une sievre épidemique qui faisoit beaucoup de ravage dans Lisbonne. Il est inhumé dans le Monastere de Bélen, que ce Prince avoit bâti pour le lieu de sa sepulture. Ce Monarque fut surnommé le Grand.

Il mérite une place distinguée dans les fastes du Portugal par l'éclat de son régne & par les conquêtes qu'il fit dans les Indes & en Afrique.

montra toujours beaucoup de zéle & d'attachement pour la Religion. Il ambitionnoit la gloire des armes ; il étoit magnifique dans sa Cour, généreux, juste, laborieux, aimant les devoirs de la Royauté, en remplissant toutes les fonctions avec exactitude. Il se rendoit affable & accessible à tons les Sujets. Il cherissoit ses Peuples en pere; il se fit une étude de leur bonheur & de leur ailance. Il eut beaucoup de gost pour

#### R S P A G N E.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

de refus, de toutes les horreurs de la guerre. La Communauté de cette ville ose répondre qu'elle est prête de s'armer pour défendre la justice de sa cause. D. Pedre Laso, un des Chess de cette Communauté, envilageant les suites facheuses d'une telle obstination, retourne à Tordesillas au service de son Souversin.

Cependant Jean de Padilla, excité par sa femme, rassemble les troupes des Communautés, marche contre Torré de Lobaton, dont l'Amirante étoit Seigneur, se rend maître de cette place & la livre au pillage.

L'Amirante fait envain des offres confidérables à Dona Marie Pacheco, pour l'engager à ramener son mari dans le devoir; elle rejette avec hauteur toutes propositions d'accommodement, elle se plast à souffier le seu de la guerre civile.

Le Comte de Haro eut le commandement de l'armée des Impériaux, & se mit en devoir d'attaquer celle des Séditieux avant qu'elle est le tems de l se fortifier davantage. Jean de Padilla étoit dans Torté de Lobaton, attendant pour agir, les troupes que devoient lui fournir les Communautés de Valladolid, Léon, Zamora, Salamanque, & plufieurs autres places. A la nouvelle de l'arrivée des Impériaux, le Chef des rebelles sort de Torré de Lobaton pour se retirer à Toro. Le Comte de Haro le poursuit & fait tant de diligence, qu'il l'atteint le 23 Avril aux environs gente de cette Isse pour de Villelar; il attaque son armée en tête le jeune Prince son fils.

#### PORTUGAL

Jean III.

la science & le mérite. On peut lui seprocher la sévérité avec·laquelle il traita les Juifs établis dans les Etats; ce qui dépenpla sensiblement son Royaume, & le priva des fruits de l'industrie de cette Nation active & commerçante.

Emmanuel eut pour successeur au Trône l'ainé de ses fils Dom Jean III. du nom, qui fut proclamé Roiledix-neuf de Décembre.

Sigueira, Viceroi des Indes, se rend à Ormus, & fait partir plusieurs Officiers pour différentes expéditions. Il envoie Alexandre de Menezès à Cochim, Georges d'Albuquerque à Maiaca , Raphaël Perestrel à la Chine, Jacques Ferdinand Begio Nunes & Manuel de Macedo sur les côtes de Dion, Antoine Brito aux Moluques.

Ce dernier fait construire une forteresse dans l'isle Ternate. Cependant le Roi de Tidore arme contre les Portugais; la Reine de Ternate sa fille, Ré-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quins.

& par les fiancs, la met en déroute & en fait un grand carnage. Jean de Padilla est prisonnier, avec François Maldonado, Capitaine de Salamanque, Dom Pedre Maldonado, Jean Bravo, & d'autres Commandans des Communautés.

Les Régens voulurent par un acte de Évérité épouvanter les partisans des révoltés. Ils condamnerent à mort Jean de Padilla, Jean Bravo & François Maldonado, qui curent la tête tranchée le

lendemain même de la bataille.

La victoire des Impériaux engagea plusieurs Communautés à demander grace. Celle de Valladolid fut la premiere à donner l'exemple de la soumission; elle sur bientot imitée par celles de Medina-del-Campo, de Ségovie, d'Avila, de Salamanque, de Zamora & d'autres villes. On excepta de l'amnistie générale ceux qui avoient été les auteurs & les chess de la rebellion.

Plusieurs d'entr'eux furent punis de mort, sans plainte & sans tumulte de la

part des peuples.

Il n'y eut que la ville de Tolede qui persista dans la révolte. Elle étoit animée par le factieux Eveque de Zamora, qui, les armes à la main, se sit proclamer Archevêque de Tolede, recevant son élection d'une populace mutinée. Ce Prélat guerrier sit arrêter tous les Chanoines, & voulut les forcer à le consirmer dans son Archevêché; mais la nouvelle de la victoire des Impériaux & leur approche l'obligerent de suir de Tolede.

Dona Marie Pacheco, veuve de Pa- une forteresse dans le

PORTUGAL.

Jean III.

joint ses armes à celles de

son perc.

Brito n'attend pas les ennemis, il vole avec sa troupe au Palais de la Reine, enleve le Roi & les Princes ses freres, & les enferme dans la citadelle comme des ôtages de sa sureté.

Idalcan ne voyoit pas sans peine les Portugais maîtres de Goa, dont il étoit Souverain; il résolut de rentrer dans cette place. L'occasion lui paroissoit favorable, pareeque Sigueira en avoit affoibli la garnison pour fortifier Ormus. Mais Crisnera. Roi de Narzingue, avertit le Viceroi des projets d'Idalcan, & appréhendant pour lui-même son ambition, il leva une armée, afin de l'arrêter dans son entreprise. Il y eut entre ces deux Princes Indiens un combat fort rude près de Goa.

Le Roi de Narzingue fut vainqueur, il enleva plusieurs Provinces à Idalcan, entr'autres celle do Balagate, dont il mit les Portugais en possession.

Les Portugais avoient une forteresse dans le

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quinte

dilla, prend la place de son mari; elle soutient les Tolédains dans leur rebellion, elle s'empare de la forteresse de cette place; elle y donne ses ordres en Souveraine, & fait mourir ceux dont elle a quelque défiance ou quelque mécontentement.

Les séditieux font une invasion à Mascarague, place ouverte & sans défense. Ils y font prisonniers D. Alphonse de Carvajal avec ses troupes, & les emmenent à Tolede. Un homme vient trouver Dona Marie Pacheco, dans le dessein de délivrer l'Etat de cette femme violeme; mais il est lui-même pris &

tué par la populace.

Les Régens firent bloquer la ville de Tolede : le Prieur de Saint Jean fut chargé de cette commission. Les habitans hasarderent plusieurs sorties, dans une desquelles ils blesserent & prirent D. Pedre de Gulman, Officier de distinction des Impériaux. Dona Marie Pacheco qui estimoit le courage & les talens de ce prisonnier, eut un grand soin de sa guérison, & voulut ensuite l'engager de se mettre à la tête des troupes de Tolede: mais elle trouva dans Gusman un fidéle Sujet, qui ne voulut jamais consentir à poster les armes contre son Souverain. Cette femme manquant d'argent pour payer ses troupes, fit demander un emprunt aux Chanoines de Tolede; & sur leur refus, elle les enferma pendant deux jours & deux nuits dans la ce désordre & sont un massalle du Chapitre. Enfin les Chanoines, sacre effroyable. Le Roi. vaincus par la faim & par la nécessité, de Colombo appréhenaccorderent six cens marcs d'argent, dant une révolution dans.

PORTUGAL

Jean III.

Royaume de Colombo, dans l'Isle de Ceilan, d'où ils incommodoient beaucoup les Infulaires.

Lopez Brito, Gouverneur de cette citadelle, autorisoit le brigandage de la garnison. Les Ceilanois s'affemblerent en force, & assiégerent les Portugais, qui de leur côté entreprirent une fortie dans laquelle ils firent un carnage horrible des habitans, n'épargnant. ni le sexe ni l'age, & mettent tout à feu & à sang. Les Ceilanois viennent en plus grand nombre pour tirer vengeance de leurs ennemis. Mais Alexis de Menezès, Gouverneur de Cochim, apprenant le danger de Brito, lui envoie un secours de cinquante hommes qui: favoriserent une nouvelle sortie des Portugais. Les Indiens fuient; les éléphans, fur lesquels il y avoit des combattans, effrayés ou bleffés par l'ara. tillerie, se renversent; les Portugais profitent de-

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

dont cinq cens furent délivrés sur le

champ.

Tolede manquoit de vivres. Les rebelles tenterent une sortie pour faciliter un convoi qui leur arrivoit; mais ils furent bientôt obligés de se retirer, avec perte de plus de treize cens hommes. Les Ecclésiastiques & Religieux de la ville profiterent de cette disgrace pour représenter aux séditieux les maux auxquels ils s'exposoient, tandis qu'ils pouvoient s'en délivrer en rentrant dans leur devoir. En effet, le peuple mit bas les armes, & demanda pardon au Prieur de Saint Jean, qui le leur promit, à l'exception des chefs de la sédition. Dona Marie Pacheco s'obstine à rester dans la forteresse.

La guerre civile continuoit avec vivaçité dans le Royaume de Valence. Presque toutes les villes étoient confédérées & commettoient les plus grands désordres. Il n'y eut que la ville de Morella qui, constamment attachée à son Souverain, ne se laissa point infecter par cer esprit d'indépendance; elle prit même les armes pour réduire les autres places dans leur devoir. La Communauté de San-Matheo se porte aux derniers excès; mais les séditieux poursuivis par les Impériaux & par les habitans de Morella, furent obligés de demander grace: on la leur accorda, à l'exception de leur Capitaine & de six autres principaux Conjurés qui furent pendus.

Les Communautés avoient différens dantes de Te corps d'armées qui portoient dans tout d'Ormus. Le Vicero

PORTUGAL.

Jean III.

ses Etats, demanda la paix, & l'obtint facilement.

Les Portugais firent encore d'autres expéditions. Antoine Correa, par l'ordre du Viceroi, chassa de l'Isse de Baharem, Mochri qui en étoit Seigneur. Il revint à Ormus complé de gloire & de richesses.

Edouard de Menezès arriva avec, quinze vailseaux, à Batticala-pour prendre possession de la Viceroyauté des Indes; & Georges Sigueira ayant rempli le tems de sa commission, se disposa à partir pour Lisbonne. Copendant les Sultans d'Ormus forment une conjuration contre les Portugais, les surpreunent sans défense, & en tuent soixante au milieu de la nuit. D. Garcie Courtinho, Gouverneur de la citadelle, averti par le tumuke, fait une sortie. & tire une cruelle vengeance des Indiens. Le 🔻 massacre fut général dans toutes les villes dépendantes de Terunça, Roi

Le Viceroi envoie au

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

Le Duc de Segorbe attaqua une de ces secours des Portugais, des armées aux environs de Morvedro, & troupes & des vaisseaux.

en fit un grand carnage.

Une autre armée des Communautés, qui se montoit à huit mille hommes, lesquels la valeur des Portous animés de la haine de parti, pour-fuivit celle du Viceroi de Valence, bien inférieure en nombre, & d'ailleurs s'étoit laissé aller par foi-composée de Maures mal disciplinés & blesse aux conseils perféditieux leurs compatriotes, qu'à les instre insidéle voulant se justifier d'avoir été l'au-

Le Viceroi fut excité, contre son avis, à hasarder le combat qui se donna le 25 de Juillet aux environs de Gandie. Le Viceroi mal servi des le commencement de l'action par son artillerie, & abandonné de la plûpart de ses troupes, fut obligé de fuir avec les autres Seigneurs qui étoient avec lui. Il s'embarqua au port de Denia & passa à Peniscola. Vingent Periz, Général des Rebelles, mena son armée triomphante à Gandie & livra cette ville au pillage. Les séditieux enivrés de leur victoire, commirent dans tous les environs des cruautés abominables; ils firent baptiser de force à Pelope six cens Mahométans, & les égorgerent aussitôt.

Cependant les Régens du Royaume leverent des troupes pour les opposet aux séditieux. Elchté & Alicante pressés par les Impériaux, rentrerent dans le devoir. Les révoltés d'Origuela fusent défaits dans un combat par le Marquis de Los-Velez. Les principaux des factieux ayant été faits prisonniers furent

punis de mort.

PORTUGAL.

Jean III.

Il y eut sur terre & sur mer des combats dans tugais triompha du nombre des ennemis. Terunca s'étoit laissé aller par foiblesse aux conseils perfides de Xeraf. Ce Ministre infidéle voulant se justifier d'avoir été l'auteur de la révolution, fit massacret le Roi d'Ormus par Xamire, fon Confident; & il engagea le peuple à élire en sa place Patxa Mahometxa, file de Zeifadin.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGA L.

Jean III.

Vincent Periz, Général de la Communaute de Valence, est défait par le Marquis de Ceneté. Valence & les autres villes rebelles se soumettent, à l'exception de Xativa & Alcira. Il y avoit alors à Xativa un imposteur, fils d'un Juif, qui annonçoit de grandes choses & d'heureux succès à la populace, de la part du Ciel dont ce fourbe se disoit inspiré; ce qui ne contribuoit pas peu à encourager les séditieux. Le Viceroi pressoir le siège de Xativa; la Communauté feignit de vouloir se rendre, & demanda à capituler; elle exigea que les troupes de Castille fussent renvoyées, & que le Marquis de Ceneté vînt dans la place pour servir d'otage. Les conditions de la capitulation furent accordées, mais ces rebelles persisterent dans leur révolte.

Le feu de la sédition s'étendit jusques dans l'Isle de Majorque. Un certain Crespy, Tondeur de drap, sur l'auteur de ce soulevement. Il envoya à Valence pour sçavoir les constitutions de la Germanie, & les sit adopter au peuple. Le Viceroi, D. Michel de Guerrea, sut obligé de se soustraire à la fureur des mutins. Ils ouvrirent les prisons, & en sirent sortir les eriminels. Ils traiterent avec une cruauté inouie les Gentilshommes qui tomberent en

leurs mains.

La ville d'Alcudia fait éclater au milieu de ces troubles, son attachement pour l'Empereur; elle devient le resuge de la Noblesse & des sidéles sujets. Les révoltés conduits par Cresse, asségent

#### ESPAGNE.

. Charles I. Zemperen sons le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Jeen III.

Alcudia; mais ils sont répoussés:

Les habitans sont une sortie dans laquelle ils leur tuerent beaucoup de
monde. Outrés de cet échec, les séditieux retournerent à Majorque où ils
égorgerent les meilleurs citoyens, &
condamnerent leur chef même au supplice, l'accusant d'être l'auteur de leur
défaite.

Les maux d'une guerre étrangere vinrent se joindre au désaftre des guerres civiles. Robert de la Mark, Souverain de Sedan, donna le premier signal de ces longues dissentions qui diviserent l'Espagne & la France. Ce Seigneur prétendant avoir lieu de se plaindre de La perte d'un procès qui avoit été jugé par le Conseil de Gand, eut la témézité de faire un dési à l'Empereur. Il leva ensuite des troupes, & se jetta sur le Duché de Luxembourg où il commit beaucoup d'hostilités. Le Comte de Nassau eut ordre de l'Empereur d'entrer sur les terres de Robert de la Mark, où il prit Longues, Musancourt, Fleureuges & d'autres places qu'il fit raser, après les avoir livrées au pillage. Robert de la Mark demanda une tséve qui lui fut accordée. Le Roi d'Angleterre, sur les plaintes de l'Empereur, offrit sa médiation, & invita ces deux Souverains d'envoyer des Ambassadeurs à Calais. Cependant François I. léve une nombreuse armée dont il fait plufieurs divisions; il donne le commandement de l'une au Duc de Vendôme, pour aller en Picardie; une autre se rend en Champagne sous les ordres du

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL

Jean III.

Duc d'Alençon, une troisième est destinée pour la Guyenne sous la conduite de l'Amiral Bonnivet. Il envoie à Milan un détachement, dont il confie le commandement au Seigneur de Lautrec; il retient auprès de lui le Comte de Saint-Pol avec un corps de troupes.

La tréve accordée à Robert de la Mark étant expiree, les Impériaux s'emparerent de Mouson & firent le siège de Méziers. Mais la forte résistance des assiéges & les secours que le Chevalier Bayard y conduisit par ordre de François I. força l'axmée Espagnole de se retirer.

L'Empereur passe dans ses Etats de Flandre. Le Seigneur de Fiehnes, Gouverneur de Flandre, assiège Tournay, & force en même-tems, avec un autre corps de troupes, la ville d'Ardres, dont il fait raser les fortifications.

On ne put rien conclure pour la paix dans le Congrès qui se tint à Calais. Les hostilites continuent de part & d'autre. Le Comte de Saint-Pol prend Bapaume, & le Duc de Vendôme Landrecy. Les François se rendent encore maîtres de Bouchain, de Sommes, d'Hesdin & d'autres places. La ville de Tournay se rend à l'armée de l'Empereur.

Charles se ligue avec le Pape pour enlever au Roi de France le Duché de Milan, & y rétablir François Sforce. Il nomme Prosper Colonne & le Marquis de Pesquaire pour commander ses troupes en Italie. Le Pape met le Duc de Mantoue à la tête de son armée. Les Alliés assiégent la ville de

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean III.

Parme; mais à l'approche de l'armée Françoise, commandée par Lautrec, Gouverneur de Milan, ils se retirent jusqu'à Verceil en Piémont.

Le Cardinal de Médicis, Légat du Pape, se joint à l'armée des Impériaux & leur persuade d'attaquer la ville de Milan. Les Vénitiens, Alliés du Roi de France, sont forcés à Vicentino. Lautrèc me peut empêcher les confédérés de franchir la riviere d'Adda. Milan ouvre ses portes à l'armée Espagnole le 24 de Novembre. Pavie & plusieurs autres places ne font pas plus de résistance. Les garnisons des forteresses ne tardent pas à capituler.

Le Marquis de Pesquaire s'empara avec la même facilité de la ville de Côme, où, malgré la capitulation, les Soldats se livrent au pillage. Les Généraux de l'Empire, apprenant que les factions des Guelses & des Gibelins partageoient Alexandrie de la Paille, se présentent devant cette place, dont, après quelques combats assez viss, ils se rendent maîtres.

Mort du Pape Léon X. On prétend qu'elle fut causée en grande partie par la joie qu'il eut de la défaite des François en Italie.

Rapin Toyras rapporte, que suivant le projet d'un Traité sait entre Rome, l'Empire & l'Angleterre contre la France, le Pape devoit lancer toutes les soudres du Vatican sur François I. dans le tems qu'Henri VIII. l'attaqueroit avec une armée de quinze mille hommes. L'Empereur & le Roi d'Angleterre s'engageoient de rompre tout engagement avec François I. & Henri promettoit de donner à l'Empereur la Princesse Marie, qui avoit été siancée avec le Dauphin.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

Charles sait épouser à Ferdinand son frere Anne Jagellon, sour de Louis, Roi de Bohême & d'Hongrie, & lui céde l'Autriche & les Provinces provenantes de la succession de l'Empereur Maximilien, à condition qu'au désaut d'hoirs mâles dans la postérité de Ferdinand, ces Provinces resourneroient aux Descendans mâles ou femelles de Charles Cette substitution a occasionné la guerre qui a été terminée en 1748 par le Traité d'Aix-la-Cha-

pelle.

Dans le Mexique, Fernand Cortez survoit l'exécution de son grand projet. L'Empire avoit tout nouvellement changé de maître. Guatimozin, gendre de Montezuma, jeune Prince plein de valeur, étoit sur le Trône. Il défendit sa Couronne pendant trois mois; c'étoit beaucoup contre le peuple le plus guerrier l'Amérique, commandé par des Officiers Européens, soutenu par l'artillerie si terrible & si décisive dans la guerre, & conduit par la discipline qui fait profiter de tous les avantages & diriger silrement les efforts des combattans. Cortez livra plusieurs combats sur le lac & sur la terre ferme, dans lesquels, toujours vainqueur, il se rendit enfin maître de la Capitale le 13 Août. Plus de deux cens mille Indiens avoient embrassé le parti des Espagnols avant la fin même du siège. L'Empereur, sa Famille & sa Cour tomberent au pouvoir des Espagnols. Guatimozin fut d'abord traité en Souverain; mais le vil intérêt sit bientôt changer de conduite aux Espagnols à l'égard de ce malheureux Prince.

1522.

Le Cardinal Adrien, Précepteur de l'Empereur, fut élu Pape par les soins de ce Prince, qui étoit tout-puissant en Italie.

Les trois Régens de Castille passerent à Victoria pour empêcher les progrès des François depuis la prise de Fonta-

Les Habitans d'Irun, de Renteria & les mêmes avantages dont de la vallée d'Oyarçun, incommodoient elle jouissoit sous le dercette Ville par de fréquentes incursions inier régne. Il donne ses Il y eut une action occasionnée par une soins aux progrès de la

1522.

D. Jean III. Roi de Portugal, commence à régner par des bienfaits. Il comble d'honneurs & de graces les Seigneurs qui ont eté le plus attachés au feu Roi son pere. Il confirme à la Nation les mêmes avantages dont elle jouissoit sous le dernier régne. Il donne ses soins aux progrès de la

### ESPAGNE

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

querelle particuliere entre Jean d'Aeza & le Seigneur d'Arançate, dans laquelle les Espagnols tuerent plus de quatre cens hommes & firent beaucoup

de prisonniers.

Les François, maîtres du château de Maya prés de Bayonne, commettoient souvent des hossilités sur les confins de la Navarre. Le Comte de Miranda, Viceroi de ce Royaume, fit le siège de Maya, s'en rendit maître & y mit une forte garnison. Par cette prise, Henri d'Albret fut dépouillé de toute la Navarre du côté de l'Espagne. Les François occupoient encore le château de Béobin; mais comme l'entretien leur en étoit onéreux, ils se disposoient à le miner & à le faire sauter. D. Bertrand de la Cueva, informé de ce projet, vint avec des troupes, s'empara de cette forteresse, éventa les mines & mit la place en état de défense.

La perte de ce château sit sentir aux François l'importance dont il était, parcequ'il seur sermoit le passage du côté de la Navarre. Ils vinrent donc pour le reprendre; mais D. Bertrand de la Cueva surprit les François de nuit & les désit entiérement, quoique de beaucoup su-

périeurs en nombre.

Dona Marie Pacheco, après avoir le-me causé tant de troubles dans la ville de rée v Toléde vouloit encore résister à l'auto-asin de nité Royale, & aux vœux des Citoyens qui demandoient la paix. Elle s'étoit fortissée dans sa maison avec de l'artillarie, & se disposoit à y soutenir un siège. En esset, on envoya un corps de trou-leas.

### PORTUGAL.

Jean III.

navigation, il protége fur-tout celle aux Indes. Orientales.

Des Ambassadeurs de l'Empereur viennent le féliciter sur son avénement à la Couronne.

Ce Roi apprend que Corsaires François croisoient sur les côtes de Portugal; il envoie Jean de Silveira en France pour demander la restitution des prises faites sur les Portugais, offrant de rendre pareillement ce qui avoit eté enlevé aux François, afin de conserver la bonne intelligence entre les deux Nations. Francois I. charge Honorat Caïs d'aller en Portugal avec des instructions pour donner toute satisfaction à D. Jean, & pour cimenter l'union des deux Puissances.

On conseille au Roi de Portugal d'épouser la Reine Dona Eléonore sa belle-mere, qui étoit demeurée veuve assez jeune, afin de gagner par ce mariage le douaire immense qui lui avoit été donné; mais le scandale d'une telle alliance déplut à D.

### Evenemens remarquables.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

pes qui ne tarda point à forcer cette maison. Marie Pacheço, près d'être prise, se déguisa en femme du peuple, & se sauva avec son fils en Portugal, où ils moururent dans la misere.

· L'Empereur nomme Vicaire de l'Empire, l'Infant D. Ferdinand son frere, & donne le Gouvernement de la Flandre à Dona Marguerite sa tante. Après ces dispositions, il part de Bruxelles le 24 de Mai & se rend à Calais où il avoit fait armer une flotte de cent cinquante Vaisseaux, tant grands que petits.

· Il s'embarqua pour l'Angleterre où le Roi Henri VIII. lui rendit des honneurs infinis. Ces deux Souverains firent ensemble un Traité d'union contre la France; l'Empereur promit d'épouser la Princesse Marie, fille du Roi, & s'engagea de donner à l'Angleterre cent trente mille pistoles par an, durant la guerre contre la France.

L'Empereur emprunte de grandes fommes du Monarque Anglois 🌶 & reçoit l'Ordre de la Jarretière ainsi que le Prince Ferdinand son frere. Il accorde une pension considérable au Cardinal Wolsey, afin de suppléer à celle que François I. Roi de France, lui faisoit pour l'Eveché de Tournay. Ce Prince quitte l'Angleterre, après un mois de séjour, & se rend en Espagne où son arrivée causa une joie universelle. Valladolid fit des préparatifs magnifiques pour sa réception. Charles s'y atrêta; & pour tendre la tranquillité | mois en 1534. Les biens aux Habitans, il se fit élever un Trône immenses de cette sucdans la grande place de cette ville, où cession furent alors re-

### PORTUGAL

Jean III.

D'ailleurs, cette Reine parut désirer de revenir en Castille avec l'Infante Dona Marie sa fille, dont elle étoit accouchée après la mort du Roi D. Emmanucl. L'empereur son frere, envoya pour demander & accompagner ces Princesses, le Comte de Cabra, l'Evêque de Cordoue & le Docteur C2. brero.

D. François de Courtigno, Comte de Marialva & de Loulé, eut l'honneur de marier Dona Guimat sa fille unique, la plus riche héritière de l'Espagne avec l'Infant D. Ferdinand, suivant les intentions du feu Roi & l'agrément du Prince régnant. D. Jean de Lancastre, Marquis de Torres Norus, eut la témé, rité de faire opposition à ce mariage; ce qui indisposa le Roi, & lui attira sa disgrace. Ce mariage ne fut pas heureux. Ferdinand, fa femme, deux fils qu'ils eurent, & Courtigno, mourerent dans l'espace de quatre

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

il prononça une amnistie générale en faveur des rebelles. Il en excepta pourtant les principaux fauteurs de la révolte, & entr'autres quelques Religieux. On remarqua que ce Prince les fit dénoncer, moins dans le dessein de les punix que pour les porter à fuir. Il etoit clement & humain; lorsqu'il eut satisfair la justice par quelques exemples mécessaires, il sit arrêter les exécutions des coupables, malgré l'avis de ses Ministres, en leur disant: C'est trop de sang répandu. Un Seigneur crut faire sa cour à Charles en lui apprenant la zetraite d'un Gentilhomme qui étoit un des principanx criminels. Mais cet Empereur confondit le délateur en se contentant de lui répondre: Vous auriez mieux fait l'avertir ce Gentilhomme que je ∫uis ici, que de me dire où il eft.

Le sactionx Evêque de Zamora veut passer en France, à la faveur d'un déguisement, emportant avec lui des trésors, fruits de ses exactions & de les rapines; il est arrêté & enfermé dans la forcereffe de Simancas, d'où il entreprie de se sauver par un nouveau crime; il se jetta sur l'Alcayde qui le gardoit, le terrassa, & lui donna des l coups avec une pierre. Mais il fut austitot arrête. L'Empereur le fit pendre à un creneau de sa prison.

L'arrivée de l'Empereur ne sit point contra une autre troupe quitter les armes aux Germanats de l Valence. Ceux principalement de Xativa& d'Alcira, commettoient beaucoup que Castillanne à la barre de desordre, poursuivant les sideles su- d'Azamor, & après avoir

Tome II.

### PORTUGAL.

Jean III.

mis à la Couronne.

Le Roi fit demander au Pape Adrien une dispense pour l'Infant D. Louis, à qui il venoit de donner le Prieure de Ctato.

Il chargea D. Louis de Sylveïra de traiter du mariage de la Princelle Isabelle sa sœur, avec l'Empereur Charles-Quint.

En Afrique, Mendez-Zacoto se rend à Azamor dont il avoit été nommé Gouverneur. Il apprend à son arrivée qu'Alimimer, Maure puissant d'Euxovie, vouloit joindre ses trouges à celles du Roi de Fez: il part aussi-tôt pour rompre cette confedération. Il furprend plusieurs troupes de Maures d'Euxovie, en tue un grand nombre & fait six cens prisonniers, parmi lesquels étoient une femme d'Alimimer & deux de les enfans. Il remporte un butin confidérable qu'il distribue parmi les Maures alliés. Mendez rende Barbares. Ils venoient de s'emparer d'une barjets, pour les massacrer on les sorcer égorgé neuf Matesots, ils

### ESPAGNE.

Charles I. Emperour foat le nom de Charles-Quint.

de suivre leur révolte. Les séditieux d'Onsenienté assiégeoient les meilleurs Citoyens qui s'étoient sauvés dans un fauxbourg de la Ville. Le Viceroi vint les secourir, & sit un grand carnage de ces séditieux. Melchior Torra leur Capitaime, périt dans le combat. Les principaux fauteurs du tumplie furent atrè-

tés & punis de mort.

Vincent Periz, chef des Germanats de Xativa & d'Alcira, eut la hardiesse d'entrer avec un corps de troupes dans la ville de Valence, dans le dessein d'y massacrer les Gentilshommes, & de forcer la ville à se ranger de son parti; il comploit sur les partisans qu'il avoit dans cette place; mais à peine y fut-il entré que le Marquis de Cenneté, Gouverneur, en sit segmer les portes; on sonna le tocsin, les Bourgeois s'armerent & vintent attaquer les Germanats. Il y eut un combat fort vif. Periz le retrancha dans une maison où le seu ayant été mis austitôt, il sut obligé de se rendre avec ceux de sa suite. Comme on le conduisoit au Gouverneur, le peuple se jetta sur lui & le mit en pièces. Neuf des compagnons de ce séditieux furent condamnés au supplice.

L'imposteur de Xativa se faisoit appeller le Rei travesti, & acquit de l'autorité parmi le peuple. Comme il débitoit beaucoup d'erreurs de religion, l'Inquisition décerna un décret contre lui, mais il ella prêcher à Alcira, où les Germanats le choisizent pour leur chef. Les féditieux, emportés par le les Portugais. desir de la rapine, se jetterent sur Al-1

PORTUGAL.

Jean III.

emmenoient trois captifs. Les Portugais le jettet sur ces Pirates, en égorgent sept & se saisssent de cine autres que Mendez, à la sollicitation de ses troupes, fait pendre, en punition de leur perfidie & de leur brigandage.

Dans les Indes, le Viceroi Edouard de Menezas envoie de nouveaux secours aux Portugais d'Ormus, & donne le commandement de la Citadelle, à D. Rodrigue de Norogna. Il propose un accommodement à Xeraf. qui avoit fait périr le Roi Terunca dans la derniere révolution: le calme est rétabli dans la ville.

Xeraf fait gagner, par des présens considérables, les bonnes graces du Viceroi, & gouverne en maître dans Ormus. Il se défait impunément de Xamire & de Noraudin, les deux hommes les plus attachés aux Portugais.

Georges d'Albuquerque, Gouverneur de Malaca, force le Roi de Bintam à quitter les armes qu'il avoit prises contre

D. Garcie Henriques,

### espagne.

Charles I. Empereur four le nom de Charles-Quint.

beriffre & Alcocet, pour piller ces petites Villes, ils furent repousses vigourensement par les habitans, & d'un autre côté l'armét du Viceroi maltraita béau-f

coup les Germanats de Xativa.

Le Rei travesti forme le complot, avec quelques scélérats comme lui, d'assassiner à Valence le Marquis de Antoine Brito rappelle, Cenneté; il communique son projet à pour tranquilliser le peudes partisans qu'il avoit dans cette Ville. ple, la Reine de Ternate Le Gouverneur, instruit de son atten-tat, met sa tête à prix. L'imposseur est se Roi son sils. Il souléve poignardé; sa tête est exposée sur une les Habitans de cette Isse porte de la Ville, & son corps livré au contre ceux de Tidore.

feu par l'Inquisition.

Les Germanats de Xativa deviennent plus furieux par la mort de leur chef. L'Empereut donne des ordres pour réduire cette ville. Le Viceroi vient l'affiéger ; les Germanats , hots d'état de pouvoir long-tems se défendre contre une armée forte & dissiplinée, demandent à capituler. Il fut publié une amnistie générale à l'exception des principaux chefs de la sédition, auxquels on infligea les peines qu'ils méritoient. Un nouvel imposteur qui vouloit se faire passer pour le Rei travesti sous prétexte d'une résutzection, fut pendu par les Germanats mêmes. Le Viceroi entra avec lon atmée dans la Ville, & y rétablit l'ordre & la tranquillité.

Oleira se soumet à l'exemple de Xativa. Tout étant calmé dans Valencé,

le Viceroi licentie son armée.

D. Ferdinand d'Aragon, Duc de Calabre, étoit par ordre de la Cour, pri-Imnier pendant ces troubles, dans le

### PORTUGAL.

Jean III.

confin d'Albuquerque, va pat son ordre à la découverte des Illes de Banda, où la Noix-muscade & le Macis croissent en abondance.

Dans les Moluques,

#### ESPAGNE.

# Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

château de Xativa. Les rebelles lui offrirent plusieurs fois la liberté & le commandement de leurs troupes; mais Ferdinand refusa constamment ces offres, & leur dit qu'il ne consentiroit jamais de rien faire contre la volonté de l'Empereur. Cette sidélité scrupuleuse lui acquit l'estime & l'attachement de Charles, qui le rappella auprès de lui.

La révolte continue à Majorque. On tente vainement de ramener les séditions par la douceur. Le Viceroi, Dom Jean de Velasco, marche contre cette ville à la tête d'une armée, & se contente de la bloquer asin de la réduire sans essusion de sang. La ville d'Acudia ne cesse de donner des preuves de son zéle & de sa sidélité pour les intérêts de l'Etat & du bien général. Elle est la plus sorte ennemie de la rebellion; ses habitans s'arment pour combattre les Germanats.

En Italie, l'Empereur donne à François Sforce l'investiture du Duché de Milan, & lui fournit des troupes pour l'aider à s'en mettre en possession. Les François, sous le commandement de Frédéric Buzol, entreprennent de s'emparet de Parme. Ils sont repoullés avec perte par François Guichardin, Gouverneur. François I. leve six mille Suisses pour renforcer son armée qui se monte à trente mille fantassins & deux mille cavaliers. L'armée Impériale est aussi fortifiée d'Allemands & des troupes de François Sforce. Ce dernier entre dans Milan. Les François prennent d'assaut Novarre. Lautrec assiége Pavie ; il trouve

PORTUGA L.

Jeds III.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur font le nom de Charles-Quint. Jean III.

PORTUGAL

Le ville en bon état de défense, par les Le cours que Prosper Colonne y avoit fair entrer.

Cependant Lautrec fait bombarder cette place; mais craignant que le siège me tournat trop en longueur, il marche. contre l'atmée Impériale. Les Suisses de l'armée Françoise impatiens de combattre, engagent l'action le 27 Avril à la pointe du jour. Ils sont défaits. Le combat devient général & se donne près de la Bicoque. L'armée Françoise est vaincue avec perte de plus de dix mille. hommes. La prise de Lodi & de Picighitone est la suite de cette victoire. Prosper Colonne parost devant Crémone, qu'il force de capituler; Gènes ne fait pas une longue réfistance, elle est livrée pendant un jour au pillage. Prosper Colonne en chasse les Fregoles, famille puissante qui tenoit pour le parti de la France, donne le Gouvernement de Gènes aux Ardones, autre famille attachée aux Espagnols, & laisse une bonne garnison dans la place. Les François sont presque tous chasses de la Lombardie.

François I. s'avançoit à la tête d'une armée nombreuse, & passoit déja les Alpes; mais apprenant la prise de Gènes & ses pertes en Italie, il sis rebrousser chemin à ses troupes. Il ne restoit plus au Roi de France que les châteaux de Milan, de Novarre & de Cremone. L'Empereur sit remettre à François sforce toutes les conquêtes faites dans le Duché de Milan. Les Vénitiens abandonnerent le parti malheureux de la

### Charles I. ion de Charles dinia

PORTUGAL.

Jean III.

France, & conclurent la paix avec les Impésiaux par la médiation des Ador-DCS.

Mort de D. Raymond de Cardone,

Viceroi de Naples.

Cortez acheve la conquête du Mexique, & en est le premier Vicetoi. La République de Tlascala, qui avoit aide les Espagnols dans leurs victoires, est elle-même asservie; les vainqueurs ne lui donnent pour récompente que guelques vains priviléges. La politique Espagnole s'attache pour consciver cet Empire, à en détruire les habitans, L'ávarice de ces conquérans étoit d'une cruauté inouie. Ils étendirent sur un lit de charbons ardens l'infortuné Guatimozin, Empereur, pour lui faire dite l'endroit où ses trésors étoient caches. Un de ses Favoris subissant la même torture, jette un cri de douleur. Guatimozin le regarde d'un air intrépide, & moi, suis-je, lui dit-il, conché sur un lit de roses?

L'Empereur fut retiré à moitié moît de cette affreuse question, & trois ans après il fut pendu publiquement dans la Capitale de ses Etats avec un grand nombre de Caciques & de Seigneurs Mexicains, sous prétexte qu'ils conlpi-

voient contre les Espagnols.

### 1523.

Le Viceroi de Navarre & le Gouvernement de Biscaye empêchoient qu'on nore, veuve du Roi Dom ne portât des provisions à Fontarabie; cette ville, pressée par la famine, de- tille auprès de l'Empereur manda des secoure à la France. On son frere, mais lans en-

La Reine Dona Eléc-Emmanuel, passe en Cal-

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

équippa à la Rochelle & à Bordeaux, quelques vaisseaux qui furent repoussés par les Espagnols, ou disperses par la tempête. Alors François I. envoya une armée de vingt mille hommes d'Infanterie & de deux mille de Cavalerie. Les Impériaux étoient postés sur le mont d'Andaye, pour s'oppoier au passage des troupes; mais la supériorité de l'armée Françoise les obligea de se retirer. De la Palice entra dans Fontarabie; il pourvut cette ville de vivres, de munitions, en augmenta la garnison, y établit Frauget pour Gouverneut, au lieu du Seigneur de Lude, & se retira de nuit afin d'éviter le combat que les Impériaux cherchoient à lui livrer.

L'Empereur fait défiler des troupes en Catalogne, craignant que François I. n'est quelque dessein de ce côté.

Affemblée des Etats à Palence. L'Empereur y demande un don gratuit pour l'aider à continuer la guerre contre la France. On lui accorde quatre cens mille ducats. Il fit plusieurs Réglemens pour empécher les désordres. Il fut désendu entr'autres de paroître masqué en public, pour ôter aux maifaiteurs le moyen de se cacher; & il fut permis à toutes personnes de porter l'épée, afin que les hommes du commun pussent se défendre en cas d'attaque; mais ce privilège de la Noblesse, accordé aux gens du peupie, les rendit fiers & paresseux, & sit beaucoup de tort aux Arts & à l'Agriculture.

Un parti François étant sorti de Fon- taque la Citadelle de Patarable, fut attaqué par les Habitans d'I- | cem dout il fe rend man.

PORTUGAL

Jean III.

mener avec elle l'Infante Dona Marie sa fille. Ce ne fut qu'avec beaucoup de répugnance que le Roi & tout le Royaume virent cette Princesse sortir du Portugal. Elle fut agcompagnée des Infants D.-Louis & Dom Ferdinand, du Duc de Bragance & d'autres personnes de distinction. Elle se rendit à Valladolid, accompagnée du Comte de Cabra, de l'Evêque de Cordone & d'autres Députés qui l'étoient venus recevoir sur les frontiéres des deux Royaumes. L'Empereur alla au devant de cette Reine, sa fœur, jusqu'à Medinadel-Campo.

Hector Sylveira est nommé Amiral des Indes.

Les Habitans de Calicut insultent les Portugais de les poutskivent susques. dans le port de Cochim Edouard de Menezès, Viceroi des Indes, n'arrête point ce brigandages son indifférence enhardic plusients autres peuples à se soulever.

Le Roi de Dachem at-...

### espagne.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

tun qui en massacrerent trois cens. Un autre parti de trois cens soldats fut surpris & égorgé, à l'excepsion de vingt-quatre hommes. Depuis ces deux defaites, les François n'oserent plus fortir de Fontarabie. Il y eut encore quelques détachemens Espagnols qui firent des courses & du dégat jus-

qu'aux environs de Bayonne.

L'Empereur vient à Pampelune où il ordonne au Connétable de Castille de passer en France avec une asmée. Le Connétable s'empare de Meulon, de S. Pélage & force Sauveterre, ville du l Béarn, de capituler. La vallée d'Alpe est saccagée par les Espagnols; ils mettent le feu à la forteresse de Bidajona, qui avoit osé faire résistance. Cette armée se présente devant Bayonne; mais trouvant la place en bon état de défense par les soins de Lautrec, elle se rejette sut Fontarabie.

La peste fait un grand ravage dans le royaume d'Aragon, & est suivie de la

famine.

Les Germanats de Majorque, menacés par le Viceroi D. Michel d'Urréa, qui s'avançoit const'eux à la tête d'une se ligue avec le Roi dearmée, demanderent à s'accommoder, Pam & l'engage à exteraprès qu'ils auroient reçu les ordres de l'Empereur vers qui ils députerent. Ils obtinrent grace à l'exception des Plusieurs sont massacrés. plus coupables. Colombo, leur chef, Mais Antoine Brito & fut puni par les derniers supplices, & Sanche Henriques, ayantsa tête exposée sur une porte de la ville. Les autres principaux séditieux périrent aussi dans les tourmens.

Le Viceroi rétablit l'ordre & la po- suite sur leurs vaisseaux;

### PORTUGA L.

Jean III.

tre. Les rayaumes de Pacem & de Daru, tombent bien-tôt au ponvoir du vainqueur. Les Rois détronés sont obligés de sa sauver à Malaca.

Le Roi de Bintam reprend aulli les armes; il envoie Laqueximene, fon Général, avec des vaisseaux pourinfulter Malaca. Georges d'Albuquerque, Gouverneur de cette place, veutprévenir les Indiens; il met des vaisseaux en men pour aller à leus rencontre. Une tempête horrible disperse la flotte des Portugais; Laqueximenesurprend les vaisseauxdif. persés par l'orage, les attaque l'un après l'autre, & en triomphe facilement.

Ce succès engage le Roi de Bintam à suivre son projet contre Malaca. Ib miner les Portugais quiétoient dans son port. rassemblé leur monde, repoussentavec avantage les ennemis. Ils montent en-

### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

lice dans cette place. L'Empereur vou-Jut que la ville d'Acudia portât le nom doTrès-fidelle, & lui accorda des exemptions d'impositions avec des privilèges honorables.

D. Pedre Navarro, zélé partisan de la maison d'Albret, étoit encore ensermé dans le château de Simancas, s'obstinant à ne vouloir point reconnostre Charles pour Roi de Navarre; las enfin d'une vie si triste, il trancha luimême le fil de ses jours.

François I. fait de nouveaux préparatifs pour soutenir la guerre d'Italie. Il envoie une armée sous le commandement de Bonnivet, Grand-Amiral de France, & se prépare lui-même à passer grand nombre & oblige en Italie. Le Pape, les Vénitiens, les l'armée de se retirer. Florentins, les Siennois, forment une Ligue avec l'Empereur & François Sforce, Duc de Milan; toutes ces Puisfances arment pour repousser les François.

Charles de Bourbon, Grand Connétable de France, fait offrir en secret ses services à l'Empereur, pour se venger de François I. & de la Comresse d'Angoulême, qui ne cherchoient que les ges de se répandre dans occasions de le mortisser à cause du les campagnes & de s'exrefus qu'il avoit fait d'épouser vette Princesse, mere du Roi. Ce Seigneur s'engageoit de mettre une armée sur pied & de foulever la France dans l'intérieur, lorsque François I. seroit occupé à la guerre d'Italie, & tandis que les vaisseaux qu'il trouve l'Empereur & le Roi d'Angleterge at- dans le port, il égorge six taqueroient le Réarn & la Picardie. mille Maures, emmene Charles promettoit de lui donner un plus grand nombre de

### PORTUGAL.

Jean III.

& fuyent à Malaca.

Cependant le Roi de Bintam met sur pied une armée de vingt mille hommes, dont il donne le Commandement à Avelar, Portugais renégat, avec ordre d'asséger cette ville par terre, tandis que Laqueximene l'attaqueroit par mer.

Le Gouverneur de Malaca fait, avec la garnison, une vive sortie, dans laquelle il disperse les Indiens, en massacre un

Le Gouverneur envoie aussitôt Alphonse de Sousa se poster à l'entrée du port de Bintam, pour empêcher toute communication avec la ville. La famine s'y fit bien-tôt sentir; les Habitans, chassés par le besoin, furent obliposer aux poursuites des Portugais.

Sousa tite une vengeance plus terrible du Roi de Pam. Il brule

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur som le nom de Charles-Quint.

Dona Eléonore sa sœur, en mariage, & de le mettre en possession de la Bourgogne & de l'ancien royaume d'Arles avec le titre de Roi. François I. informé de ce traité, en parle au Grand Connétable, ajoutant qu'il avoit assez de consiance en sa parole & en ses sentimens, pour ne point vouloir d'autre sureté de sa sidélité, & pour l'engager à le suivre à Lyon. Charles de Bourbon promet d'obéir, mais il se sauve peu de tems après, accompagné d'un seul domestique, & se rend à Mantoue.

L'Empereur & le Roi d'Angleterre envoyerent douze mille Allemands à Charles de Bourbon, lorsqu'il étoit déja sorti de France.

Ces troupes firent quelques dégats dans la Champagne; mais le Duc de Guise, Gouverneur de cette Province, se mit à la tête de la Noblesse, poussa vers la Lorraine, & les désit près de Neuf-Chatel. Le reste de cette armée sans Chef, se mit à la solde du Roi de France.

La garnison du château de Milan, réduite à la derniere extrémité, se rend au Duc.

Le Vicomte de Boniface, attaché au parti François, attend le Duc de Milan, dans le dessein de le tuer; il l'attaque, le blesse, & fuit croyant qu'il étoit mort; mais la blessure ne fut pas dangereuse.

Galéaz Virago, à la tête de quelques François, s'empare de Valence fur le Pô. Cette place est aussi-tôt reprise par

#### PORTUGAL.

Jean 111.

captifs & assiége Patane, où s'étant sais du Roi de Pam, il le fait bruler dans des joncs.

Témoins de cette cruanté, les Habitans de la ville fuyent épouvantés dans les montagnes voisines. Sousa descend à terre & ruine la place de fond en comble, laissant des traces durables de vengeance. Les Indiens pleins d'effroi, n'oserent de longtems faire des entreptiles contre Malaca.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nous de Charles-Quinte

· escalade, & la garnison est presque toute

passée au fil de l'épée.

L'armée, commandée par le Grand-Amiral Bonnivet, va dans le Milanois, où elle soumet tout le pays jusqu'à la riviere de Tésin. Prosper Colonne, Géméral de l'armée Impériale, rassemble ses forces, & se met en devoir d'empêcher les François de passer le Tésin; mais ayant une armée inférieure en nombre, il se retire à Milan, & fait fortisser Pavie.

Blocus de Milan. Bayard, Officier François de réputation, s'empare de Lodi. Il marche à Cremone & attaque cette place, qu'il est bien tôt obligé d'abandonner à cause de l'abondance des eaux. Les vivres manquent à Milan. Les Habitans sont réduits à vivre de légumes pendant plusieurs mois. Cependant l'atmée Françoise, fort incommodée par les fréquentes sorties des assiégés & affligée d'une maladie épidémique qui lui enleve beaucoup de monde, désespérant d'ailleurs de pouvoit forcer cette place, se retire à Biagrasso. Prosper Colonne meurt dans Milan; ce Général laisse après lui la réputation d'un grand Capitaine, digne de la confiance que l'Impereur avoit dans ses vertus & dans

Henri VIII. Roi d'Angleterre, pout satisfaire à son traité, envoie en France le Duc de Suffolck & des troupes qui forment avec celles que le Comte de Bure amenoit de Flandre, une armée de plus de trente mille hommes. Elle entre dans la Picardie, où elle a'em-

PORTUGAL

Jean III.

Le Roi de Tidore, fatigné par les Portugais, recherche leur amitié & demande la paix, offrant tine somme considérable en tribut: Autoine Brita refuse ces offres, & fait mourir deux cens Tydotiens qu'il avoit ptis. Cette exécution sanglante, porte la terreur dans les Moluques; tous les Souversins de ces Illes & des environs, s'empressent de se mettre sous la protection des Portugais.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sont le nom de Charles-Quint.

PORTUGA L.

Jean III.

pare de Roye & de Montdidier; mais l'hiver approchant, elle se retire, non sans avoir causé de grandes inquiétudes à Paris.

Mort d'Adrieu VI. Ce Pape dut son élévation aux lettres, & il les oublia lorsqu'il devoit les protéger, & lorsque la gloire de Léon X. son prédécesseur, devoit lui rappeller l'honneur qu'elles répandent sur les Souverains. Il fut du moins reconnoissant envers Charles V. dont il avoit été le Précepteur, & dont il tenoit sa fortune. Adrien accorda à l'Empereur & à ses successeurs, l'administration perpétuelle des grandes Maîtrises des Ordres Militaires, avec le droit de présentation aux Evêchés d'Espagne; il abolit ausii le tribut de huit mille onces d'or que l'Empereur devoit au S. Siège à cause du Royaume de Naples. Clément VII. de la maison de Médicis, fut élevé au Souverain Pontificat. Fernand Cortez, Viceroi & paisible possesseur de l'Empire du Mexique, fait rebâtir la capitale dans le goût de l'Architecture Européenne.

Les Espagnols y établissent un Gouvernement Civil, Militaire & Ecclésiastique. On y sonda par la suite un Archevêché, une Université, une Cour de Justice, un Hôtel des Monnoies, des Eglises, des Couvents, un Palais pour le Viceroi. Cette ville devint la capitale la plus riche, la plus peuplée de la nouvelle Espagne & du Nouveau Monde. L'Empire du Mexique a une étendue de cinq cens lieues de longueur, du levant au couchant, sur deux cens

#### espagne.

Charles 1. Empereur fous le som de Charles-Quint.

lieues de largeur, du midi au nord; on y compte cent trente-cinq villes. La Cour d'Espagne voulant récompenser Cortez de ses services & de ses heureux travaux, lui donna le titre & la terre du Marquisat Della-Valle, de cent mille écus de revenu. La postérité de cet illustre Conquérant, subsiste encore au Mexique, & elle est mêlée avec les descendans de Montezuma qui ne prennent que le titre de Comte.

### I 524.

Siége de Fontarabie par le Connétable de Castille. Frauget demande à capituler & fort de la place avec les honneurs de la guerre. Le Connétable Fait réparer les fortifications; il nomme pour Gouverneur Sanche Martinez de Leyva. François I. fut si indigné de la facilité avec laquelle Frauget s'étoit rendu, qu'il le condamna à être dégradé de noblesse.

L'Empereur Charles V. se rend à Burgos où il reçoit une invitation du grand Sophi de Perse de déclarer la guerre au Sultan, tandis qu'il feroit lui-même une invalion en Turquie pour l arrêter cette Puissance dans ses projets de conquête. Mais Charles V. tout occupé 🌑 poursitivre son entreprise contre la France, ne voulut point diviser ses forces. C'étoit par le même motif qu'il n'avoit donné aucun secours à l'ordre des Chevaliers Chrétiens, attaqué | Ambassadeurs en Castille, & forcé par le Grand Turc dans l'Isle de la fin de conclure son ma-Rhodes, & ce sut encore le même es- riage avec l'Infante Caprit de rivalité qui l'empêcha de se prê-l'therine sorur de l'Empe-

### PORTUGAL.

Jean III. ;

1524.

La découverte des Moluques excita des contestations entre l'Empereur & le Roi de Pottugal. L'Espagno prétendit que ces illes se trouvoiene dans la partie du Nouveau Monde qui lui appartenoit suivant le partage fait par le Pape Adrien VI. titre aussi singulier que le différend! On nomma de part & d'autre des Géographes pour arbitres; mais ils ne purent s'accorder. Enfin, Charles V. qui avoit besoin de secours d'argent, céda ses prétentions pour un million de ducats...

D. Jean envoye des

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

### espagne.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

ter aux voies de conciliation que le Pape I reur. Cette Princesse sé lui fit propoler par son Légat, l'exhortant, comme les autres Princes Chrétiens, à diriger ses armes contre les Infidéles. L'Empereur offrit pour regraite aux Chevaliers de l'Ordre de S. Jean , les Isles de Malthe & de Goze , dépendantes de la Couronne de Sicile.

Le Pape rend une Bulle pour l'expulsion des Mahométans établis en Espagne, à l'exception de ceux qui em-brasseroient la Religion Catholique.

Une armée Françoile, commandée par le Sénéchal de Toulouse, fait une irruption dans l'Aragon, mais sans succès.

Charles de Lanoy, Viceroi de Naples, le Marquis de Pesquaire & Charles de Bourbon, avec la qualité de Vicaire Général de l'Empereur, amenent des troupes à Milan. Les Vénitiens fournissent aussi un corps d'armée sous les ordres du Duc d'Urbin. Le Grand-Amiral Bonnivet étoit avec les François à Biagrasso. Bayard & Vaudenesse defendoient la ville de Rebec. Le Marquis de Pesquaire & Juanin de Medicis, se jettent dans cette derniere place avec une poignée de soldats à qui ils font mettre des chemises sur leurs Pierre de Mascaregnas & habits pour se reconnoître; Bayard, quoiqu'alors malade, fait des prodiges tues l'un à l'autre pour de valeur; mais il ne peut empêcher l'ennemi d'égorger beaucoup de François, de prendre quelques drapeaux, & d'emmener à Milan des prisonniers | & la tranquillité; on con-& bon nombre de chevaux.

La ville de Gaslasco est emportée lexactitude, sa justice. Il

PORTUGAL

Jean III.

rendit en Portugal, où le Roi son époux vint la recevoir à Crato, & la conduisit en pompe à Lis-bonne. L'Espagne & le Portugal renouvellerent à cette occasion leurs anciens traités de paix & d'alliance.

Edouard de Menezès, Viceroi des Indes, étoit d'une avarice infatiable & d'un caractère foible & timide qui nuisoient beaucoup à la réputation & aux affaires des Portugais; c'est pourquoi le Roi nomma, pour rétablir dans ces contrées la gloire de la nation, le célébre Lopez Vasquez de Gama qui y avoit pénétre le premier. Il partit avec quatorze vaisseaux; mais comme il étoit fort avancé en age, on lui donna, pour l'accompagner, Henri de Menezes, Lopez de Sampain, substise succèder dans la place de Viceroi. La présence de Gama rétablit l'ordre noissoit son coutage, son

#### espagne.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint.

d'affaut pat le Duc d'Urbin, malgré la vive résistance des François. Sertirana subit respecter des Indiens. Il le même sort. Un détachement de trois envoya Dom Jérôme de cens François est taillé en pièces aux Sousa donner la chasse aux environs de cette place. Bonnivet se retire avec son armée à Novatte; son labar. Les Habitans de Caarriere-garde est fort incommodée par licut n'oserent plus contiun détachement de cavalerie des Im- nuer leur brigandage. périaux.

La ville de Biagrasso ne peut résister. mités & épuisé par ses Tous les François qui défendoient cette longs travaux, meurt à place, sont tués ou faits prisonniers. Le Général Bonnivet, affoibli par ces bre. Henri de Menezès pertes fréquentes, n'avoit plus de res- lui succède dans la Vice-Sources que dans les Suisses qui lui arrivoient; il ne peut les joindre par la l -bonne manœuvre des Impériaux qui qui ne furent ouverts étoient sans cesse à sa poursuite. Bon- qu'après la mort de Ganivet est blessé. Le Chevalier Bayard qui ma. Pavoit remplacé dans le commandement de l'armée, est atteint d'un coup mourir à Cananor le Manmortel, renversé de son cheval, fait re Mamelex, homme puisprisonnier & conduit au pied d'un arbre sant & inquiet dont les où il expire. La mémoire de ce brave Officier est consacrée par la bravoure, par la probité, & c'est un de ces noms illustres que la postépité doit respecter à iamais.

L'armée Françoise est contrainte de étoit trop connue pour repasser les Alpes, ayant été fort dimi- se sier les sermens. Menuée par de fréquentes attaques. Les nezès rejetta tout accord François se croyant en sureté dans les avec lui, & résolut de montagnes, négligent l'ordre Mili- pousser vivement la guertaite.

Un détachement Espagnol, commandé Il alla jusques vers le post par le Seigneur Alarçon, vint les sur- de Coulete, le plus beau prendre en cet état, en massacra un du Royaume de Calicut, grand nombre, emmena beaucoup de où il vit quarante vaif-

#### PORTUGAL.

Jean III.

se sit craindre autant que Pirates de la côte de Ma-

Gama, accablé d'infir-Cochim le 24 de Décemroyauté, suivant les ordres du Roi de Portugal

Le nouveauWiceroi fait Portugais avoicat beaucoup soussert.

Le Roi de Calicut proposa au Viceroi un traité de paix; mais sa perfidie te contre ce Souverain.

### ESPAGNE.

Charles I.
Empereur sous le nom de Charles-Quint.

prisonniers, & leur enleva dix-huit piéces d'artillerie avec presque tous leurs bagages.

Lodi & Alexandrie de la Paille, sont obligées de capituler. Les garnisons de ces deux villes obtiennent la permis-

tion de repasser en France,

Les Impériaux, encouragés par leurs succès, crurent pouvoir entreptendre une invasion en France. L'Empereur & le Roi d'Angleterre appuyerent ce projet. Charles de Bourbon est chargé de l'exécuter; Henri VIII. s'engage de lui payer cent mille écus par mois pour la solde des troupes. L'Empereur veut que Charles de Bourbon commence son expédition par le siège de Marseille. L'artillerie nécessaire est transportée par mer; les Impériaux étant à S. Laurent, André Doria enleve sous leurs yeux une frégate, dans laquelle étoit le Prince d'Orange venant d'Espagne, avec | des instructions de l'Empereur; il fut l gardé quelque tems à la Cour de France, & ensuite renvoyé sans qu'on put rien découvrir de sa commission, parcequ'il avoit jetté tous ses papiers dans la mer. Doria, homme de mer fameux, zendit inutile une flotte Espagnole, commandée par Hugues de Moncade.

Cependant François I. a soin de garnir Marseille de troupes, & lui-même il s'avance avec une forte armée. Charles de Bourbon ouvre le siégé le 19 d'Août; mais mai secondé de la part de l'Empereur qui manquoit d'argent, & de Henti VIII. qui craignoit une invason du côté de l'Ecosse, ce Seigneur est

#### PORTUGAL

Jean III.

feaux bien armés & vinge mille Maures aux environs sous les armes. Le Viceroi n'avoit que quelques petits bâtimens & des barques remplis d'Indiens & de Portugais, bien inférieurs en nombre. Cependant il vsa sivrer combat sur terre & sur mer, & il se conduiste avec tant de prudence & d'intrépidité, qu'il désit presqu'entierement les ennemis.

En Afrique, les Chérifs se réunissent pour aller en force attaquer Saphim & les Maures alliés des Portugais. Garcie de Melo, Gouverneur de la place, assemble ses troupes, & leur propose d'aller prévenir les ennemis. On applaudit à son conseil. Il vole au-devant des Infidéles, engage une action; mais accablé par le nombre, il est vaincu & obligé de se retirer, laissant beaucoup de morts & de prisonniers, parmi lesquels est son fils, outre plutieurs autres Gentilshommes & Officiers Por-

### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

obligé de se retirer le 29 de Septembre, laissant devant le place sa grosse triomphans à Maroe, & artillezie qui auroit retarde sa marche. li reprend la toute d'Italie par la 1iviére de Gènes.

Le Roi de France prend à sa solde de Fez; il arme pour les quatorze mille Suisses. Les Ducs de Guile & de Suffolck avoient déja rassemblé seize mille fantassins avec sept core vainqueurs de leur à huitmille hommes de cavalerie. François I. le rend à la tête de cette armée fuite près de la riviere de à Aix, & n'ayant plus à craindre d'invasion en France, il se détermine à tage augmente beaucoup passer en Italie dans le dessein de re-la puissance des Chérifs. prendre le Milanois. L'armée Impériale arrive à Albe, le même jour que l'ar- dans la Numidie, ils metmée de France à Verceil. Cependant tent sous le jougles royanl'Empereur fait lever des troupes en mes de Maroc, de Sus, ou Allemagne, pour envoyer de nouveaux secours en Italie. Milan, hors d'état de rélister, ouvre ses portes aux François; ils affiégent Pavie défendue par Antoine de Leyva; le Marquis de Pesquaire surprend Melça, où l'armée Françoise avoit des magalins de vivres; il fait aussi une expédition dans Marignan & taille en pieces la garnison.

Le Pape sollicite auprès des Généraux de l'Empire une tréve qu'ils refusent. Gibert, envoyé de sa Sainteté, va trouver le Roi de France & lui propose une ligue secrette; les Venitiens quittent le parti de l'Empereur pour entrer dans cette nouvelle confédération.

Les Germanats de Valence avoient baptisé de force, pendant les troubles, un grand nombre de Mahométans qui retournerent bien-tôt à leur Religion. PORTUGAL.

Jean III.

Les Chérifs retournent prennent le titre de Rois d'Afrique. Cet orgueil souleve contr'eux le Roi combattre & les hunilier. Les Chérifs sont enennemi & le mettent en Gudelebi. Ce nouvel avan. Ils s'emparent de Tafilet de Tarudente, à l'exception des places possédées par les Portugais.

#### E 9 P A G N E. Charles I.

Empereur fous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Jean III.

Les Ministres de l'Eglise & de l'Inquisition les inquiéterent comme renégats. Ces Mahométans demandèrent à l'Empereur que la violence n'ayant pu les faire de véritables Chrétiens, il seur sont permis de continuer les exercices de seur ancien culte. Mais on seur ordonne d'observer la Religion Chrétienne dont ils avoient reçu un Sacrement, ou de sortit de l'Espagne, s'ils vousoient persister dans seur croyance.

Dans les Indes, trois Espagnols établis à Panama, François Pizatre, Diégue d'Almagro & un Prêtre nommé Fordinands de Luques, équipent, à leurs frais, une petite flotte pour faire des découvertes vers le Midi. Leur entreprise valut à l'Espagne la conquête d'un Empire plus vaste, plus opulent que le

Mexique.

Pizarre, homme fans éducation, mais ayant un corps de fer & une ame vigoureuse, plein d'audace & d'ambition, s'étoit déja rendu fameux par les exploits militaires dans les Indes. Il monta d'abord sur un vaisseau, accompagné de deux petits canots seulement; il pénétra dans l'Amérique après avoir eu à contenir les gens de son équipage & à supporter les horreurs de la famine, à lutter contre le soulévement des mers, souffrit des maladies affreuses, à repousser les attaques de Sauvages antropophages, enfin, à affronter tout ce qui pouvoit épouvanter l'humanisé, sans que rien eût été capable, de le faire reculer.

#### BYBNEMENS REMARQUABLES.

#### ESPAONE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quinte

1525.

La garnifon de Pavie, composée en partie d'Allemands, étoit prête de se envoye des Ambassadeurs soulever, n'étant pas payée. La difficulté en l'ortugal pour négocier étoit de faire tenir les fommes né- son mariage avec l'Infandats déterminés firent coudre dans leurs Roi D. Jean. Un des Ama habits l'or que le Viceroi de Naples balladeurs épousa la Prinleur confia, s'introduilirent parmi les cessé par procuration; soldats François, tuerent les sentinel- & l'Évêque de Lamego les à la garde d'un souvertein qui com- leur donna la bénédiction muniquoit à la place, & y porterent supriale.
ainsi de quoi facisfaire les troupes étrangéres. Les Espagnois réussirent encore roi Menezès passe à Cadans un autre stratagême pour donner nanor, il y donne des tede la poudre aux assiégés.

Prife de Chiavenne, ville de Suisse, pour l'ordre & pour se par Jean de Médicis qui étoit artaché justice; il empêché ses Roi de France. Les Grisons se sou-levent à cette nouvelle, ils rappellent leurs compatriores; six mille quit-les les Rois de Cananor & les Roi François s'affoibilisoient, les Impé-d'Ormus, sui envoyent de riaux se sortisioient par les sevours que magnisques présens qu'il Georges d'Auttiche & le Duc Charles distribue aussi-tôt aux Hô-

de Bourbon leur amenoient.

Deux mille François, commandés ressement de désintépar le Marquis de Saluces, débarquent sait craitdre de respectés
à Savonne. Dom Hugues de Moncada des Indiens. qui étoir avec une flotte dans ce pa- La famine le fait sentit rage, descend à terre avec quelques dans la ville de Calibut, troupes, croyant surprendre ce deta- bioquée par les Fortit chement. Dans le même tems la mer gais. Simon de Menezes s'agite, & la flotte est rejetrée en pleine coule à fond soixante barmer. Cependant les François voyant que ques Malabares, & embres Marins n'avoient plus de retraite, pêche toute continunità-fondent sur eux, en tuent une partie, tion dans cette place. Les

PORTEGAL

Jon III.

I fif.

L'Empéréut Charles V.

Dans les Indes , le Viéés moignages de foir amouté

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE

Charles I. Empereur font le nom de Charles-Quint.

& fontprisonniers D. Hugues & plusieurs de ses Capitaines. Ces mêmes François sont défaits par Gaspard Moya, Gouvesneur d'Alexandrie de la Paille.

Il y eut encore quelques escarmouches peu decisives. Elles étoient les préludes du grand combat qui le préparoit.

Les Impériaux s'emparent du château de S. Ange entre Pavie & Lodi, place importante où les François avoient une

foste garnison.

L'armée Impériale s'approche de Pavie. François I. avoit fait la faute de passer en Italie pendant l'hiver; il sit encore celle de diviser son armée; on l lui conseilla d'éviter la bataille, parceque les ennemis ne pourroient longtems tenir la campagne. En effet, ils ne tarderent point à éprouver la disette; les déserteurs étoient en grand nombre. C'est pourquoi les Généraux de l'Empire se déciderent à attaquer les François dans leurs retranchemens le 24 de Février jour de S. Mathias, jour répute heureux par la naissance de l'Empereur. Tout le fort de l'action se porta au centre de l'armée où étoit le Roi de Navarre & l'élite de la Noblesse à côté de François I. Ce Prince combattit avec le plus grand courage; il renversa d'un coup de lance le Marquis de Saint-Ange. Le commencement de la bataille paroissoit être pour les François; mais le Marquis de Pesquaire répandit parmi dans le port de Lingue. ses troupes que le Roi de France avoit Laqueximene retourne à ordonné de ne faire quartier à aucun Bintam; il n'a pas plus de Espagnol. L'animosité s'unit alors au succès dans les autres en-

#### PORTUGAL.

Jean III.

Mahométans de Dabul s'étant soulevés, éprouvent la vengeance des

Portugais.

Le Roi de Bintam fait faire des courses aux environs de Malaca. Deux bateaux Portugais, montes par cinquante hommes, sous les ordres d'Alvarès Brito & de Balthafar Roderic Rapoze, rencontrent Laqueximene & le Roi de Draguin, gendre du Roi de Bintam, qui commandoient une flotte, fur laquelle il y avoit huit mille hommes, dans le dessein d'aller attaquer le Roi de Lingue, allié des Portugais.

Les deux bateaux osent rélister à cette flotte; ils essuyent une décharge d'artillerie, & n'ayant pas été endommagés, les cinquante hommes s'avancent & accrochent plusieurs fustes; ils montent dedans, tuent ceux qui les manœuvrent, ou les font noyer; ces deux bateaux se dégagent ensuite & pénétrent triomphans

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

courage. Les Espagnols se battent en désesperés. Launoy, Viceroi de Naples, l'impetueux Charles Duc de Bourbon, le Seigneur Alarçon, le Marquis de Pesquaire, l'ame de l'armée Impériale, font des prodiges de valeur. Antoine de Leyva sort de Pavie avec la garnison & achéve la défaite de l'armée Françoise.

Le Roi veut fuir avec un corps de cavalerie qui l'entraîne; un Arquebusier Espagnol tue son cheval; ce Prince tombe, il est arrêté couvert de blessures. Launoy, Viceroi de Naples & les autres Officiers Généraux, vintent bailer la main de leur illustre prisonnier. Un soldat Espagnol s'approcha aussi de ce Prince, & lui remit une balle d'or qu'il avoit, dit-il, fait fondre la veille de la bataille, dans le dessein de lui donner une mort honorable, & n'ayant pu exécuter son projet, il le pria de prendre cette balle pour contribuer à sa rançon; François I. l'accepta.

Les vainqueurs firent un butin immense; plus de dix mille François périrent sur le champ de bataille ou furent noyés dans le Tesin. Louis de la Tremouille, le Maréchal de la Palice, le Comte de Lambelc, frere du Duç de Lorraine, d'Aubigny, Sanseverino, l'Amiral Bonniver qui avoit conseillé si imprudemment le combat, & beaucoup d'autres Officiers Généraux furent tues dans cette cruelle journée. On comp. lean, Seigneur de Diou, toit parmi les prisonniers le Maréchal se joint au Roi de Calient de Lescun, René, bâtard de Savoye, pour empêcher l'exécuqui moururent de leurs blessures, le tion de ce projet. Mais les Comte de Saint-Paul, le Maréchal de autres Princes Indiens les

PORTUGAL.

Jean III.

treprises contre les Por-

tugais.

Le Roide Calieut veut forcer la citadelle de sa capitale & en chasser les Portugais, quoiqu'il ellt peu auparavant fait un traité de paix avec le Viceroi. Il étoit excité à ce siège par un renégat Sicilien, Ingénieur de profession, qui mit en usage toutes les ruses de fon art, sans pouvoir réduire ce château défendu par D. Juan Lema, Gouverneur. Le Viceroi envoya des troupes au fecours de la citadelle. Les Maures de Calient se mettent en devoir de les empêcher de passer. Combat dans lequal les Maures sont défaits.

Le Roi de Calieut craignant les fuites de cette victoire, demande la paix : elle lui est resusée. Cependant la sitadelle do Calicut est démolie par les ordres du Viceroi, qui a dessein de bâtir une autre forteresse à Diou. Idal-

### BOAGNE.

Charles I. Empereur sous de nom de Charles-QuintRTUGAL.

Jean III.

Montmorency. Fleurange, de Brion, voilins ne vicent pas certe de Lorges, de la Rochepot, de Monté ligue sans inquiérude, & jan, de Montpesat, de Langey, de Cur- se réunizent pour la romron & beaucoup d'autres Seigneurs. pre-Les Impériaux ne perdirent que le Marquis de saint-Ange, homme de marque, & lept à buit cens foldats.

François I. fut conduit au château de Picighitone. Il écrivit à la Régente du Royaume, la mere, qui étoit à Lyon, pour lui annoncer la défaite : Madame,

out of perdu bermis l'honneur.

Les François & les Suilles échappés du combat, chercherent à sortir de l'Italie. Les Impériaux les poursuivirent, on tuerent beaucoup & firent encore quelques prisonniers, entr'autres Henri d'Albret, Roi de Navarre, qui scut gagner les gardes & se sauver de la pri-Son. Des paylans ôterent la vie au Prince · d'Ecosse qui vouloit se racheter de leurs mains. Celui qui en porta la nouvelle au Marquis de Pesquaire fut pendu sur le champ.

A la nouvelle de cette affaire, toutes les garnisons Françoises évacuent les

places qu'elles occupoient.

Le Due d'Albanie étoit prêt de Rome, & s'avançoit avec un détachement François vers Naples, lorsqu'il apprit la victoire des Impériaux; cependant il continua son chemin. Mais le Duc de - Sessa, Ambessadeur de l'Empereur & - le Cardinal Colonne, sassemblerent des sroupes, allerent à la rencontre & défirent cette petite arméq. Le Duc d'Albanie se fanva en France par mer avec ec qu'il put réchapper de son mande.[

#### RSPAGNE.

Charles 1. Empereur four le nom de Charles-Quint.

sur la flotte d'André Doria.

Il fut fort agité dans le Conseil de l'Empereur de quelle maniere on devoit se conduire envers François I. L'Evêque d'Osma, Confesseur de Charles V. dit qu'il devoit traiter le Roi comme son frere & son ami , & lui rendre la liberté l sans condition & sans rançon pour affermir la paix. Le Duc d'Albe au contraire fut d'avis d'affoiblir la France & de profiter des circonftances. On mit pour prix de la liberté de François I. qu'il céderoit le Duché de Bourgogne & plusieurs autres Etats de Flandre, sur lesquels la Maison d'Autriche prétendoit avoir des droits; on exigeoit aussi que le Duc Charles de Bourbon fût mis en possession de la Provence sans aucune espèce de dépendance. Adrien de Croy fut chargé de la part de l'Empereur de rapporter ces propolitions à François I.

Aussitör que le Roi les eut entendues, il entra en fureur, disant qu'il aimoit mieux mourir prisonnier que de se déshonorer & de dégrader ainsi son Royaume. On prétend même que ce Prince, dans le transport de sa colere, porta la maia fur sa dague pour se tuer, & qu'il fat arrêté par le Seigneur Alarçon. Le Marquis de Pesquaire & Launoy ne négligerent rien pour lui faire espérer un traitement plus raisonnable ot plus

doux.

Il y eut quelques tentatives qui ne réussirent point pour l'évasion de François L. Ce Prince est transféré, comme il le desiroit, en Espagne, où il a une POSTUGAL

Jean III,

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur fous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

réception brillante. L'Empereur le faitconduire à Madrid dans l'Alcazar, sous la conduite du Seigneur Alarçon.

Charles V. se rend à Tolede pour la convocation des Etats de Castille, & en obtient un don gratuit considerable.

Le Pape & les Vénitiens, l'Angleterre, la France, s'allarmerent de la grande puissance de l'Empereur; un intérêt commun porta ces Etats à faire une ligne entr'eux. Le Cardinal Wolsey, qui étoit tout-puissant en Angleterre, recevoit avant la bataille de Pavie des lettres écrites de la main de Charles V. qu'il signoit ordinairement vatre sils de votre consin Charles; mais depuis la journée de Pavie, l'Empereur ne lui écrivit plus que par son Secretaire; ce qui indisposa ce Ministre au point qu'il engagea Henri VIII. à se tourner du côté de la France.

Cependant les conditions de l'élargissement de François I. ne s'arrangeoient point, parceque Charles voulut

trop exiger.

Le Roi tomba dangereusement malade de tristesse & d'ennui. L'Empereur en eut la nouvelle étant à Saint-Augustin près de Tolede: il se rendit aussitôt en poste à Madrid, mit pied à terre dans l'Alcazar, & monta à l'appartement de François I. accompagné de Launoy: l'Empereur alla embrasser le Roi qui étoit dans son lit; les deux Souverains garderent un moment le silence, que François I. interrompit, en disant: Vous voyez ici vetre Esclave & votre Prisonnier? ,, Non, répondit Charles V. c'est mon

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

Ami & mon Frere. Votre guétison est ", ce que je souhaite avec le plus d'ardeur. .. Le reste s'arrangera ensuite comme ous voudrez.,, Non pas, reprit Fran-ÇOIS I. mais de la maniere que vous l'ordonnerez. L'Empereur se retira après une visite d'une demi-heure. Les Seigneurs de la suite entrerent alors dans la chambre du Roi, & lui demanderent a main à baiser, mais ce Prince la leur refusa & les embrassa tous. L'Empereur revint voir le lendemain son Prisonnier; il étoit auprès de lui lorsqu'on annonça l'arrivée de la Duchesse d'Alençon, sœur du Roi: il sortit aussitôt pour la recevoir, la conduisit à la chambre du Monarque; & ayant pris congé d'eux, il partit pour Tolede. Cet éloignement de l'Empereur inquiéta le Roi au point qu'il tomba de plus en plus malade; on désespéra même de sa vie. Enfin il recouvea la santé par la tendre affection de sa sœur & par les soins des Méde-

Le Cerdinal Jean Salviati, Légat du Pape, vint trouver l'Empereur à Tolede pour solliciter la liberté de François I. La Duchesse d'Alençon se rendit aussi dans cette ville pour y traiter de l'élargissement du Roi de France. Mais Charles insistoit toujours sur la cession de la Bourgogne, & cette condition empêchoit tout accommodement.

La Duchesse d'Alençon, assez mécontente, entreprit de faire évader son stere, sous l'habit d'un Négre qui étoit à son service. Ce projet sut découvert

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean III.

par un Valet de-chambre du Roi: on veilla de plus près à la garde de ce Monarque.

Charles, Duc de Bourbon, arriva en Espagne, pour ménager lui-même ses intérêts. Il se plaignoit, ainsi que le Marquis de Pesquaire, de ce que Launoy avoit conduit François I. en Espagne à leur insçu. L'Empereur fit un accueil honorable au Duc de Bourbon. Alors la Duchesse d'Alencon demanda la permission de retourner en France; ce que l'Empereur lui accorda, ajoutant que c'étoit à condition qu'elle n'auroit commis aucun crime d'Etat, pour lui faire entendre qu'il étoit instruit de l'entreprise qu'elle avoit faite de faciliter l'évasion du Roi. Rapin Toyras rapporte que François I. dans le désespoir où il étoit, écrivit aux Etats Généraux pour leur ordonner de faire couronner le Dauphin son fils; mais que les Brats regarderent cet ordre, appellé l'Edit de Madrid, comme informe, parce que le Roi n'étoit pas libre.

François I. sit proposer à l'Empereur de lui envoyer des Ministres pour régler sa rançon. Charles de Launoy, Dom Hugues de Moncada, à qui le Roi avoit fait rendre la liberté après la bacaille de Pavie, & Jean. Aleman, Secrétaire d'Etat, se rendirent à Madrid. Le Roi offrit de céder le Duché de Bourgogne-pourvu qu'on lui donnit en mariage Dona Eléonore, sœur de l'Empereur, avec le Duché de Milat & le Comté

d'Ossera pour dot.

Le Pape, les Vénitiens, les Floren-

#### ESPAGNE.

Cherles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean 111.

tins, & même François Sforce, Duc de Milan, formerent une confédération contre l'Empereur; ils offritent au Marquis de Pesquaire le Royaume de Naples s'il vouloit se mettre à la tôte de la confédération. Mais ce Sciencur instruiut de tout l'Empereur, & par ses assires il ie mit en devoit de punir l'ingratitude du Duc de Milan Il l'affiégea dans la capitale, & se sendit maître des antres places de son Duché. Le Merquis de l'esquaire mourut sus la fin de l'année, non fant soupçan d'être la vistime de ses ennemis, quoique son grand âge & les fatigues considérables d'une campagne lahorieuse ayent pu evoir précipité la fin d'une vie qu'il rendit célebre par les exploits militaises, à secommandable par son inviolable attachement à san Souverain.

L'Empereur bannit de ses Etats les Mauses Mahométana de Valence, qui me veulent pas embrasser la Religion Chrétienne. Le principal motif de cet Edit étoit de detruire dans sen principe le brigandage que ces Maures muestonoiens avec les Corsaires d'Africas

Pizarre & Almagra avancent dans la mar du Sud, & font des découvertes utiles dans cette partie de l'Amérique & riche en mines d'ot. Almagro retourne deux fuis à Panama pour y chercher les secous nécessaires à l'entreprise de ces hardle Mavigateurs. L'étample & la fortune des Espagnols ententageoient les Portugais, les François, les Angieis, à youir sussi former

#### ESPAGNE

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

des Etablissemens dans le Nouveau Monde.

1526.

Les conditions de la paix furent arrétées entre les deux Souverains. On convint, entr'autres clauses, que les prisonniers de part & d'autre seroient rendus : que les sujets des deux Puissances pourroient commercer ensemble : que dans six semaines le Roi de France rendroit à l'Empereur le Duché de Bourgogne, & renonceroit en fa faveur à tous ses droits & prétentions sut le Royaume de Naples, sur Milan, Gènes & Ast, & sur les villes & Etats de Flandre; qu'il s'engageroit d'obliger Henri d'Albret de renoncer au titre de Roi de Navarre; que le Duc de Bousbon seroit rétabli dans ses Etats & dignités.

Cette paix devoit être scellée par le mariage du Roi de France avec Dona Eleonore, sænr de l'Empereur, Reine Douairiere de Portugal, & par le mariage du Dauphin avec l'Infante Dona Marie, fille de la Reine Dona Eléonote. Enfin, pour sureté de ce traité, François I. s'obligeoit de donner en ôtages, aussitôt qu'il seroit remis en liberté, ses deux fils aînés, ou douze de les plus habiles Généraux.

La paix est publiée le 15 de Janvier. François J. ratifie son mariage, & les noces sont célébrées avec beaucoup de pompe à Illescas.

Le Roi de France part de Madrid le né Brito & Garcie Hen-21 de Février pour se rendre dans ses riques qui avoit été nom-

PORTUGAL

Jean III.

1526.

L'Empereur & l'Infante Isabelle de Portugal, se rendent le 10 de Mars à Séville où l'Archevêque de Toléde lui donne la bénédiction nupriale.

Depuis la double alliance contractée entre les deux Souverains, le Portugal jouit d'une paix profonde julqu'en 1534-

Pendant cet intervalle. il y eut un horrible tremblement de terre qui ruina les environs de Lisbonne.

D. Jean établit dans scs Etats le redoutable Tribunal l'Inquisition pour contenir dans la crainte & le respect les Juifs , les Mahométans & les autres ennemis de la Religion Catholiques

Les Portugais ne virent pas sans effroi cette nouvelle jurisdiction; mais leur opposition ni leurs remontrances ne pûrentfaire changer le Roi de sa résolution.

Dans les Indes , Autoi- .

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur seus le nom de Charles-Quint.

Etats, & la Reine Dona Eléonore se mé son successeur, surent met en chemin le 26 du même mois. sur le point d'en venir

Le Duc de Bourbon reçut de l'Empereur l'investiture du Duché de Milan, & passa en Italie avec le titre de Général des troupes Impériales.

Le Mariage de l'Empeteur avec l'Infante l'abelle de Portugal, est celebré avec la plus grande magnificence.

Cependant François I. étant arrivé sur la rivière de Bidassoa aux frontieres de l'Espagne & de la France, remit entre les mains de Dom Ferdinand d'Alarçon, comme otages de sa diberté & de ses engagemens, ses deux fils ainés, qui surent conduits par le Marquis de Berlanga, à la forteresse de Villalpande. Il préféra de se priver de ses deux fils, au lieu des plus habiles Généraux de son Royaume, comme il en avoit le choix.

Lorsque Charles de Launoy & le Seigneur Alarçon demanderent l'exécution fort élo en attendu Traité de Madrid, sur tout par rapport à la restitution de la Bourgogne, le comme fort élo en attendu Traité de Madrid, sur tout par rapport à la restitution de la Bourgogne, le comme fort élo en attendu putés de cette Province, qui déclarerent que jamais les Etats ne consentiroient du Roi. Samp de ce Duché.

L'Empereur informé des intentions dre la Viceroyauté, & sit du Roi de France, sit dire à la Reine tout ce qu'il crut capable de s'y affermir; il ge.

Les Maurisques, ou Maures bapti- coup d'éclat, asin de se ses, sirent encore de vives représenta- montrer digne du rang tions contre les Evêques & les Ecclésias- qu'il vouloit conserver. tiques. L'Empereur ordonna une assem- Il va trouver Tello à

#### PORTUGAL.

Jean III.

mé son successeur, furent sur le point d'en venir aux mains à Ternate, pour le Gouvernement

des Moluques.

Henri de Menezès, troisième Viceroi des Indes, meurt le 2 Janviet à Cananor. On ne trouva pas dans ses coffres de quoi faire les frais de ses funérailles, preuve de son desintéressement. La justice, la valeur, la probité rendront toujours sa mémoire recommandable parmi les Portugais & les Indiens.

Le choix du nouveau Viceroi, tomboit sur D. Pedre Mascaregnas; mais comme il étoit pour lors fort éloigné, on confia, en attendant son retour, le commandement à Sampajo qui lui étoit substitué suivant les dispositions du Roi.

Sampajo étoit un ambitieux. Il promit de rendre la Viceroyauté, & fit tout ce qu'il crut capable de s'y affermir; il chercha à faire quelque coup d'éclat, afin de se montrer digne du rang qu'il vouloit conserver.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

blée de Prélats & d'hommes éclairés, dans laquelle il fut décidé qu'on pardonneroit aux Maurisques tous les crimes qu'ils avoient commis par le passé contre la Foi, qu'on leur bâtisoit des Eglises, que la langue Castillanne leur seroit seule permise, qu'ils ne prendroient one des noms Chretiens, qu'ils ne se marieroient qu'avec une dispeuse approuvée de l'Ordinaire, que les femmes n'auroient point de voile, que dans leurs couches elles ne pourroient se servir que de Sages-Femmes anciennes Chrétiennes, que les Maurisques ne porteroient pas d'armes, qu'ils ne pourroient aller s'établir d'un lieur un antre, & que s'ils ne se conformoient point à ces réglemens, ils scroient pourinivis par l'inquission. Ce tribumi fut transferé à Grenade; l'Empereur rendit en conséquence un Decret le 7 Décembre 1726.

On oprouve le 4 juillet un grand.

tremblement de terre à Grenade.

François I. envoie des Ambassadeurs dui, il passe à Ormus, où à l'Empereur pour lui notifier les raisons qui l'empéchoient de remplie les conditions du traité de Madrid. Les Ambassadelles avec Xeraf.

bassadeurs du Pape de des autres albassadeurs du Pape de des autres albassadelles avec Xeraf.

Boderie de Lime, que le feu Roi Emmanuel rentions. L'Empereur répondit avec ser l'Empereur d'Ethiopie, arrive après un long voyage.

Les Mausisques de Grenade obtintent avec Zagazabus, Ambasla suspension de quelques astieles de l'E- sadeur de cer Empereur. dit, moyennant une somme de huir cent Sampajor les: sait embasmille durais.

Les Mahométans de Valence reçu-Roi reçoir à Conimbre

#### PORTUGAL.

Jean III.

l'embouchure du fleuve Bacanor; il attaque douze mille Malabares campés fur le rivage & les defait. Il part ensuite pour Goa. François de Sea refoie d'abord de le reconnoître & de le recevoir; mais enfin ce Gouverneus apprenant le droit que Sampajo avoit de commander, kui ouvre l'emtée de la ville, & va par les ordres faire bâtis une citadelle à Sonde, ville maritime de l'ille de Java; ce Viceroi envoie en même tems Georges de Menozès aux Molugues, & ordonne à Alphonse Meio de croiset dans les environs des Mes Maldives; il nomme Simon de Soula Amiral des indes; & pour

Roderie de Lime, que le feu Roi Emmanuel avoit énvoyé veus l'Empereur d'Ethiopie, arrive après un long voyage, avec Zagazabus, Ambafladeur de cer Empereur. Sampajur les: fait embarquer pour le Portugal. Le Roi reçoir à Conimbre

#### espagne.

Charles I. Empereur fens le nom de Charles-Quint.

rent pour la plûpart le Baptême. L'intérêt plus que la Foi engagea beaucoup d'entr'eux à se faire Chrétiens.

Les Maures de Benaguacil, de Benisano, de Betera & d'autres villes se révolterent contre les ordres de l'Empereur. Ils prirent les armes sous le commandement d'un habitant d'Algar, homme déterminé. L'Empereur ordonna le siège de Benaguacil; enfin les habitans réduits par la force, demanderent la paix & le Baptême. Ils furent condamnés à une contribution de douze mille ducats.

Les Mahométans de la vallée d'Almonacir, d'Eslida, d'Ujo, de Segorbe & des environs, se retirerent sur ·la montagne d'Espadan, prirent les armes au nombre de plus de quatre mille, & choisirent pour Roi un nommé Carbau, habitant d'Alger, qui se fit appeller Selim - Almançor. Deux mille des Maures baptisés se révolterent aussi

& passerent en Asrique.

Un zéle religieux arme plusieurs l Chrétiens de Valence; le Duc de Segorbe se met à leur tête; beaucoup de Gentilshommes viennent le trouver; cette armée s'avance dans la vallée d'Almonacir, mais la vigoureule défense des Maures l'obligea de se retires. Fiers de cet avantage, ils font des courses sil, une des plus niches dans plusieurs places, attaquent les auciens Chrétiens, entrent dans les Eglises & profanent les choses saintes.

Les Chrétiens de Valence reprennent vertes que l'on y se dans les armes, & forment un corps d'ar la suite de milles d'ar mée considérable; ils vont forces les les de diamans.

#### **PORTUGAL**

Jean III.

l'Ambassadeur Ethiopien qui lui présente de la part de fon maître, une coutonne d'or & d'aigent avec deux lettres en langues Abystine, Azabe & Portugaile. L'Amballadeur ayant obtenu la confirmation de l'alliance que l'Empereur d'Ethiopie demandoit à contretenir avec le Portugal, se rendit en Italie, accompagné de François Alvarez, pour rendre son hommage au Pape comme au chef de la chreti**enté.** 

Les Postugais pourfuivent leut projet de conquête de la ville de Diou 👝 place forte & la capitale de l'Isle du même nosa.

Sampajo reçoit du Roi de Portugal de nouveaux ordres qui le maissies. nent " comme il avoit demandé, dans la Viceroyanté an préjudice de Makeregues.

Les Portugais sont des établissement dans le Brécontrées de l'Amésique. ot qui devint encore plus -Bossb eal asquatantement

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean III.

Maures jusques fur la montagne d'Espadan où ils étoient retranchés. La victoire est complette; deux mille de ces séditieux sont tués, deux mille prisonniers, les autres dispersés. Les chefs de la révolte sont punis; tout rentre dans l'ordre. On établit des Ministres pour instruire les Maures dans la Religion Chrétienne.

Les troupes Impériales commettent à Milan d'horribles vexations. Les habitans se soulevent. Combat dans lequel la ville est inondée du sang de ses citoyens. Le Duc Sforce fait quelques tentatives inutiles; le Duc Charles de Bourbon ramene la tranquillité par sa

présence.

François I. & le Roi d'Angleterre accedent au traité de la ligue sainte, ainsi appellée parceque le Pape en étoit le chef; son veritable objet étoit de rétablir le Duc de Milan dans son Duché, d'ôter le Royaume de Naples à l'Empereur, & de le donner à l'Egli. se dont cet Etat est feudataire; de remettre Gènes sous la domination du Roi de France; de forcer Charles V. de rendre la liberté aux fils de François I, moyennant une rançon modique.

Le Pape, les Vénitiens, les Florentins commencent à exécuter les projets de la ligue; ils mettent une armée sur pied, le Duc d'Urbin en est le Général. Les ligués s'emparent de Lodi; ils assiégent Sienne, mais sans succès. Ils échouent pareillement devant Milan. Le Duc Sforce ne pouvant plus se maintenir dans le château de cette pla-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

ce, l'abandonne à Charles de Bourbon, & se retire à Côme.

Les François se rendent maîtres de Savonne. Ils attaquent la ville de Gènes

qui leur réliste.

L'Empereur fait passer des troupes en Italie sous les ordres de Charles de Launoy, Viceroi de Naples, & de Dom Ferdinand d'Alarçon. Ces troupes se répandent aux environs de Naples & en Lombardie.

Ferdinand I. frere de Charles, succéde aux Royaumes de Hongrie & de Bohême, du chef de son épouse, Anne Jagellon, sœur de Louis, Roi de ces Etats, qui venoit de périr à la baraille de Mohacs contre le Grand Turc.

Le Cardinal Colonne & ses freres, & le Duc de Sessa, Ambassadeur d'Espagne, après avoir inutilement tenté de faire renoncer le Pape à la ligue, sortent de Rome. D. Hugues de Moncada vient à la tête d'un détachement dans cette ville. Le S. Pere, essrayé, se retire au Château Saint-Ange avec plusieurs Cardinaux. Les Impériaux pillent le palais du Pape, & enlevent beaucoup d'essets précieux dans l'Eglise même de S. Pierte; ensuite ils assiégent le Château Saint-Ange. On convient d'une tréve de trois mois.

Dans le même tems François I. envoya des troupes en Lombardie, sous les ordres du Marquis de Saluces, qui prit Crémone & Monça.

Le Pape rassemble toutes ses forces dans Rome. Il excommunie le Cardinal Colonne, & le dépouille de la pour-

Tome II.

PORTUGAL.

Jean III.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous la nom de Charles-Quint.

pre; il fait ravager ses terres & ses palais. L'armée du Souverain Pontife s'établit à Pasea, à six mille du camp Im-Dérial.

Georges, Baron de Fronsberg, amene les recrues qu'il avoit levées en Allenungue. Jean de Médicis voulant leur empêchet le passage de la riviere de Minco, reçoit une blessure dont it meurt. Fronsberg occupe les territoires de Plaifance & de Parme, où le Duc de Ferrare lui fournit de l'artillerie & des munitions.

L'Empereur est déterminé à suivre la guerre d'Italie jusqu'à ce que le Roi de France satisfasse à son traité de Madrid, & que le Duc de Milan soit en sa puisfance.

Le Gouverneur de la Castille d'or fait partir vers Pizarre, un vaisseau pour le ramener lui & ses compagnons; de deux cens Espagnols qui accompagnoient Pizarre, il n'y en eut que treize qui oserent partager les périls de sa navigation. Ce hardi navigateur ne voulut point retourner à Panama; il follicita de ses associés du secours pour suivre fon voyage, & l'attendit dans l'Isle de Gorgone. En effet, on lui expédia un vaisseau sur lequel Pizarre gagna le port de Tumbez; il vit alors quelque réalité à ses espérances, apprenant qu'il étoit proche du Pérou, le pays du monde le plus fertile en or.

1527. L'Empereur assemble les Etats Géné-l raux à Valladolid, & y demande des se- vers Goa pour y prendre cours qu'il ne put obtenit. Les dissé- possession de la Viceroyau-

PORTUGAL

Jean III.

I **5** 2 7 • Mascaregnas s'avance

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

rens ordres donnerent separément leurs excuses: le Clergé, parcequ'il ne devoit point disposer des biens de la religion; la Noblesse, parcequ'elle ne pouvoit payer ce tribut sans déro. ger à ses priviléges; le Tiers-Etat, parcequ'il n'étoit point encore libéré de ses anciens engagemens, & qu'il ne **Voulo**it point en contracter de nouveaux. C'est la premiere fois qu'on vit chaque Ordre former un corps séparé dans l'assemblée générale des Etats. Naissance du Prince D. Philippe. Charles ne permit pas qu'on fit à cette occasion les fêtes accoutumées, disant qu'inne convenoit point à des Chrétiens de se réjouir, tandis que le Chef de la Chrétienté étoit dans la captivité; & c'étoit son armée qui causoit tout le desordre dans Rome.

Les Ambassadeurs des Puissances consédérées s'assemblent à Palence sans rien conclure pour la paix. Charles envoie un Ambailadeur au Pape afin de l'engager à quitter le parti de la ligue; lingué, appuya le parti mais, au contraire, le S. Pere agissoit i avec force contre les Espagnols. Il leur fit lever le siège de Frasisone; en même tems René de Lorraine passa en Italie avec un corps de troupes, & s'étant **jo**int à l'armée Romaine , il s'empara de plufieurs places importantes dans le Royaume de Naples, prétendant avoir d'anciens droits à exetcer contre cet

Le Viceroi de Launoy convient avec le Pape d'une tréve & des conditions de la paix; le Duc de Bourbon seul s'y oppose, & en empêche l'effet. Ce cette sentence an Roi de

PORTUGAL.

Joan Hi.

té que Sampajo avoit usurpée; mais ce dernier fait armet plusieurs vail seaux pour arrêter en chemin fon rival. Antoine Sylveira charge de cetre commission, amene Masearegnas à Cananor, & l'enferme dans une prison. Sampajo fait subir le même sort à ses partisans.

Un traitement si dur & si injuste révolta la plupart des Officiers Portugais. Simon de Menezès, Commandant de la citadelie de Cananor, rendit la liberté à Mascaregnas, & le proclama Viceroi des Indes. Christophe de Sousa qui tenoit par ses sieheises & par ses qualités personnelles un rang dis-Mascaregnas. Cette scission pouvoit être suneste aux intérêts du Roi de Portugal; c'est pourquoi l'on convint de nommer des arbitres pouf juget des droits des deux prétendans à la Viceròyauté. Sampajo gagna & entraina les suffrages des arbitres qui déciderent en la faveur.

Maicaregnas appella de

### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Prince & les autres Généraux de l'Empire, manquant d'argent, sont obliges d'abandonner la Lombardie, & de petmettre à leurs troupes, pour satisfaire leur cupidité, le pillage de Florence ou de Rome. Le Duc d'Urbin garantit Florence. Charles de Bourbon marche à grandes journées vers Rome, à la tête d'une armée de trente mille hommes. Le soldat impatient monte à l'assaut. Le Duc de Bourbon reçoit à la cuisse un coup de feu, dont il meurt une heure après. Le Prince d'Orange, son Lieutenant-Général, cache la mort de ce Prince, & prend le commandement des troupes. Les Impériaux entrent dans Rome; ils se portent pendant sept jours aux derniers excès de la licence, du brigandage, de la cruauté; profanant les lieux saints, insultant les Ecclesiastiques, violant les femmes & faisant mille horreurs. Le butin de cette ville opulente fut immense, sans pouvoir assouvir l'avidité du soldat. Cependant le Pape s'étoit retiré au Château Saint-Ange avec treize Cardinaux, & les ambassadeurs de France & de Venise; il y est assiegé, & bientot manquant de viyres, il se rend prisonnier; le Seigneur la tante de l'Empereur. d'Alarçon, homme dur, est chargé de la garde de cet illustre captif, comme il l'avoit été de celle de François I.

La peste se joint au sleau de la guerre & fait beaucoup de ravage dans Rome. Le Viceroi de Launoy en est attaqué & l meurt. Le Prince d'Orange se retire à Sienne pour se faire guérir d'une blesfure. Le Seigneur Alarçon se met à la dre; il leur rend la ta-

#### PORTUGAL

Jean III.

Portugal, & partit aussi. tot pour faire valoir ses droits.

Georges de Menezès se rend dans l'Isse de Ternate dont le Gouvernement lui est remis par Garcie Henriques. Il étoit venu des Espagnols dans les isles de Tidore & de Gilolo. Menezès engagea leur Capitaine, Martin Ignignez de s'établir à Ternate, & d'agir d'intelligence avec les Portugais. Mais le Roi de Gilolo envilageant sa sureté dans la division des deux nations rivales, empêcha leur union.

Laurent Valquez va dans l'Isle de Borneo, & obtient la permission d'y commercer. Laurent fait présent au Roi de l'Isle, d'une tapisserie représentant le mariage du Roi d'Angletetre, Henri VIII. avec

Le Roi de Borneo étonné de voir des figures tracées par un art qu'il ne comprend point, regarde les Portugais comme des enchanteurs qui peuvent donner la vie à ces figures pour le per-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

tête de l'armée. Les troupes demandoient leur paye, & n'étant pas assez promptement satissaites, elles menaçoient de se porter à de pouveaux excès. Le Pape leur donna en òtage les personnes qui lui étoient les plus cheres, avec promesse de fournir les sommes nécessaires pour leur solde. Les Allemands traitent durement ces ôtages qui trouvent le moyen de s'échapper, & d'aller joindre l'armée du Duc d'Urbin. Les Allemands accusent les Espagnols augaisse partageoient déja d'avoir facilité cette évasion, & veulent les attaquer. Les deux partis s'avancent en bon ordre, prêts à se livrer un combat. A cette nouvelle, le Seigneur Alarçon sort à la tête de la garnison du Château Saint-Ange, & se met entre les deux armées; il leur représente les suites dangereuses de leur division, & parvient enfin à rétablir l'u- Cet Officier rétablit l'ornion.

Antoine Leyva, que le Duc de Bourbon avoit laissé dans la Lombardie, défend ce pays contre le Duc Sforce & les Vénitions; il leur fait lever le siège de Marinano; il surprend de nuit Casal où Jacques de Médicis étoit avec six mille Suisses; il égorge ou fait prisonnieres la plûpart de ces troupes.

Les Rois de France & d'Angleterre renouvellent & confirment leurs traités contre l'Empereur. François I. léve une armée dont il donne le commandement à Lautrec. Ce Général passe en Italie. André Doria se présente avec une flotte à la vue de Gènes. Fregose un des Officiers Généraux de l'armée Françoise.

#### PORTUGAL.

Jean III.

pisserie, & ne veut point souffrir de Portugais dans son Isle. (De la Clede.)

George de Menezès & Garcie Henriques prirent querelle. Garcie s'empara de la forteresse de Tidore où il enferma Menezès: le Roi de l'Isle & un Capitaine Espagnol le mirent en liberté. Les Pozen deux partis. guerre civile pouvoit entraîner la perte des Moluques. Pour la prévenir, le Gouverneur de Malaca envoie à Ternate Gonzalve d'Azevedo, avec un détachement de troupes. dre & la tranquillité dans l'isle.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fons le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

va à la tête d'un détachement pour infulter cette ville. La garnison Espagnole sort pour les combatere. Aussi-tôt le peuple se souleve, & prend le parti de la France. Les Espagnols veulent envain rentrer dans la place. Les François leur en défendent l'entrée; les Adornes rendent le château; Lautrec établit un Gouverneur à Gènes.

Alexandrie est forcée de capituler. Siége de Pavie. L'armée Françoise entre dans cette ville; les soldats furieux, & aigris par le souvenir de la défaite de Pavie, égorgent la plstpart des habitans, pillent les Églises & les Monasteres, mettent tout à seu & à sang; ils commettent ainsi pendant huit jours tout ce

Que la guerre à de plus horrible.

Le Duc de Ferrare le ligue avec les François & les Florentins. Le commandement de l'armée, que l'Empereur lui destinoit, est donné au Prince d'Orange.Dom Hugues de Moncada est nommé Viceroi de Naples. Enfin le Pape convient de payer cent dix mille ducats; de ne pas traverser l'Empereur dans ses prétentions sur le Royaume de Naples & le Milanez; d'accorder la croisade & le dixiéme des revenus Ecelessatiques; & pour sureté de ces engagemens, de remettre entre les mains des Impériaux des ôtages, & de les mettre en possession de Civita-Vecchia & de deux autres places. A ces conditions il est mis en liberté.

Le Pape se rend au Palais de Saint-Pierre, & monte pendant la nuit à cheval pour se retirer en diligence à

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur fons le nom de Charles-Quint.

Orviete, ville forte de la Toscane, Il écrit aux Rois de France & d'Angleterre pour leur donner des nouvelles de sa liberté & les en remercier.

André Doria, Général des Galères de France, fait une descente en Sardaigne; il s'empare de Longosardo, de Sorson, de Sacer; il fait une tentative inutile contre Algieri; une maladie épidémique moissonne beaucoup de gens de son équipage, & l'oblige de se setirer à Livourne, d'où il repasse à Gènes.

Le fameuxPizarre vient rendre compte à la Cour d'Espagne de ses importantes découvertes dans l'Amérique : il est nommé Gouverneur des pays qu'il pourroit mettre sous la domination de l'Empereut; mais à condition de faire touiours les frais de ses entreprises. Pizarre emmena avec lui quatre de ses freres & plusieurs Espagnols à Panama, où il travailla pendant plusieurs années aux préparatifs de la grande expédition qu'il méditoit.

Les Espagnols établissent leur puissance dans les vastes contrées de l'Amérique. Quelques Corsaires François & Anglois paroissent dans ces parages, & enlevent des Veisseaux marchands, mais sans oser attaquer les Espagnols dans leurs colonies.

### M28.

Les Rois de France & d'Angleterre font déclarer la guerre à l'Empereur les Indes à faire les foncpar des Rois d'armes. Charles l'ac- tions de Viceroi; il donne

PORTUGAL.

Jesu III.

I 528.

Sampajo continue dans

M iv

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

cepte & donne son maniseste. On ôte aux ensans de Françe les domestiques qui leur sont attachés; & pour mieux s'assurer de la personne de ces Princes prisonniers, on les transsere à la sorteresse de Berlanga, ensuite à celle de Pedraza.

Le Prince D. Philippe, fils de l'Empereur, est reconnu pour héritier de la Monarchie & reçoit à Madrid le serment de fidelité des Seigneurs & des Députés des royaumes de Castille & de Léon. On renouvelle dans cette assemblée la désense de donner aux étrangers les dignités de l'Etat, & les bénésices Ecclésiastiques.

Le Roi de France envoie le 7 de Juin un cartel de defi à l'Empereur, pour se battre avec lui seul à seul; l'Empereur, malgré l'avis de son Conseil & des Grands de ses Etats, répondit le 24 du même mois à François I. qu'il acceptoit le défi: que le champ de bataille seroit proche de la rivière, entre Fontarabie & Andaye: qu'on l'assureroit & qu'il n'y avoit plus qu'à décider à qui appartenoit le choix des armes; enfin, que ce cartel auroit lieu dans quarante jours. Tout se passa avec le cérémonial de la Chevalerie. Mais ce combat singulier n'eut point d'exécution.

Les François & les Vénitiens font plusieurs conquêtes dans le royaume de Cochin & va passer l'hiNaples. Lautrec, Général de l'armée ver à Goa. Antoine de Françoise, s'empare d'Aquila & de beaucoup d'autres places; les Vénitiens sonmettent Valerio, Orsino, Civitella, Cap de Guadasu; sa sont

PORTUGAL

Jean III.

le Commandement de la citadelle de Cananor à Juan Deze, & l'envoie croiser sur les côtes de Malabar.

Ce brave Officier fait là chasse aux Maures de Calicut & de Cambaye. Il leur tue beaucoup de monde, coule à fond une grande quantité de leurs barques; il penétre jusqu'à Mangalor où il porte le fer & le feu, & emmene à Cananor plusieurs prisonniers dont il tire une forte rançon.

Alphonse Melo passe à l'Isse de Ceilam, & en fait retirer les Calicutiens qui l'assiégeoient; il rend le Seigneur de Calecare, à qui appartenoient la pêche des perles, tributaire du Roi de Portugal.

Sampajo 's'attache surtout à déplacer les partisans de Mascaregnas son
rival. Il donne le gouvernement de Malaca à
Pierre de Far, & colui des
Moluques à Simon de
Sousa. Ce Viceroi quitte
Cochina & va passer l'hiver à Goa. Antoine de
Mirande, Amiral des Indes, fait voile vers le
Cap de Guadasu; sa slotte

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Sulmoné; leur flotte infeste les cotes de la Pouille; les villes de Bari & de

Trani ne peuvent réfister.

D. Hugues de Moncada pourvoit à la sureté de Naples. Le Prince d'Orange rassemble les troupes Impériales; le Pape leur fait remettre de l'argent, pour les engager à sortir de Rome où elles causoient beau coup de dégât ; elles marchent contre l'armée Françoise, & Font camper à Troya. Mais trop inféneures en nombre, elles évitent le combat; en attendant des secours, elles entrent dans Naples. Le Cardinal Colonne fortifie Gaïette.

Les François prennent Melfi d'affaut. Cinq des assiégeans seulement périssent. Plus de trois mille des Habitans & de la garnison sont passés au fil de l'épée. La prise de cette ville entraîne celle des plusieurs autres de la Basilicate & de | la Pouille.

L'armée Françoise force Capoue, Averle, Noie & Pussole. Elle fait le siège de Naples. En même tems Philippin Doria remporte la victoire contre les Impériaux dans un combat naval. D. Hugues de Moncada est tué d'un coup d'Arquebuse. Les bâtimens qui l'accompagnoient périssent tous. Cet échec répand l'allarme dans Naples: La ville est désolée à la fois, par la guerre, par la peste & par la famine. Alors un Gentilhomme Napolitain, appellé Berticillo, fameux brigand, obtient la grace de ses crimes Lopez Mesquita qui com-& de ses assassinats, en faisant entrer mandoit un de ces bâtides vivres & des troupeaux dans cette place. L'Empereur sit passer en Italie un Diou, & rencontre un na

PORTUGAL.

Jean III.

est dispersée par une horrible tempete; le vaisseau de l'Amiral est poussé au loin, & rencontre un Gallion Turc très-armé. Combat dans lequel le feu que les Turcs avoient mis à une grande voile de l'Amiral, est reporté par le vent dans le Gallion qui s'embrase à l'instant. Le bâtiment avec tout l'équipage périt au milieu des flammes, excepté quel· ques hommes qui s'étant jettés à la mer, reçurent. du secours des Portugais.

L'Amiral rejoint sa flotțe; il prend la route de Caxen, port situé sur la côte d'Arabie, où il s'empare de vingt vaisseaux appartenans aux Maures. Il fait quelques autres expéditions & se rend à Ormus. On y vend pour soixante mille ducats les ptises faites pendant la campagne.

L'Amiral se met en mer le 22 Août, il prend la route de Diou. Une tourmente le jette à Chaul, & disperse ses vaisseaux. D. mens, est jetté près de

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

mandés par le Duc de Brunswick. Ils entreprirent le siège de Lodi, mais ils sutrent si vigoureusement repoussés, qu'ils ne tarderent point à se retirer. Ce mauvais succès, le désaut de paye, les ravages de la maladie épidémique, forcerent beaucoup de ces troupes de déserter; le Duc de Brunswick retourna mécontent en Allemagne avec le peu de monde qui lui restoit.

vire ennemi, monté de deux cens hommes d'équipage. Lopez n'avoit que trente hommes sur son bord. Cependant is osé attaquer le gallion, is l'accroche, saute dedans, L'effort des vagues les sépare. Les Portugais sont environnés par les ennede monde qui lui restoit.

La ville de Naples est serrée de trèsprès, par terre & par mer. Les François & les Vénitiens s'emparent de presque toutes les places de l'Etat Napolitain; les Allemands se soulevent dans Naples & prennent querelle contre les Espagnols. Leurs Chess ont beaucoup de

peine à les appaiser.

André Dozia, peu safishit du traitement qu'il recevoit de la France, s'attache à l'Empereur, il ordonne à Philippin Doria son neveu, qui étoit devant Naples, de séparer ses galeres de celles des François, & de jetter des vivres dans la place. Cette désertion & la peste ou la maladie contagieuse qui fait beaucoup de ravage dans le camp de l'armée Françoise, l'épuisent & la découragent. Lautrec est lui-même la victime | que, & l'amene au Roi de la contagion commune. On nomme à fa place le Marquis de Saluces. Les l François levent le siège, ils se retirent pendant une muit sombre & orageuse, laissant dans le camp leur grosse artillerie, & le gros bagage qui pouvoit mais ils souffrent avec les embarrasser dans leur retraite. A ectte nouvelle, le Prince d'Orange & Chrétiens fidéles. Lopez,

#### PORTUGAL.

Jean III.

vite ennemi, monté de deux cens hommes d'équipage. Lopez n'avoit que trente hommes sur son bord. Cependant ose attaquer le gallion, il l'accroche, saute dedans, L'effort des vagues les seenvironnés par les ennemis beaucoup supérieurs en nombre ; Lopez ne balance point; il se précipite sur eux avec sa troupe, austi déterminée que lui. Beaucoup de Maures tombent fous les coupe & beaucoup d'autres sont blessés; ils demandent grace, & se rendent esclaves. On songea pour lors à sauver le bâtiment qui étoit endommagé; Lopez fait monter son frere & seize hommes dans une barque, avec l'or, l'argent & les effets les plus précieux; la flotte de la ville de Diou rencontre cette barde Cambaye. Ce Souverain exerce sur les Portugais toutes fortes de touemens pour les saire renoneer à leur Religion; courage & meurent tous

#### ESPAGNE.

#### Charles 1. Emperour four le son de Charles-Quins.

C Seigneur Alarçon sortent de Naples à la tête de la cavalerie; ils tombent fut l'arriere-garde ennemie, la taillent 🗪 pièces, & attaquent aussi avec avantage le gros des troupes. Ils font Pierre Navarro prisonnier. Le Marquis de Saluces se retire dans Averse avec les débris de son armée. Il y est aussi-tôt assiégé, & obligé de capituler. Il fut alors convenu que les François & les Vénitiens rendroient toutes les places où ils avoient mis garnison dans le Royaume de Naples. Le Marquis de Saluces & les autres Généraux resterent prisonniers pour être garans de ce traité.

Les Vénitiens abandonnent Manfredonia aux Impériaux, mais ils se maintiènnent contr'eux dans Monopolis. Autoine de Leyva rentre dans Pavie; cependant François I. onvoye de pouvelles troupes sous le commandement du Comte de Saint-Pol, pour fortifier l'armée de la ligue. Cette armée reprend

Pavie, Novara& Viagrosso.

André Doria faisoit déja les fonctions de Général de mer pour l'Empereur; il artaque les galeres de France & en prend deux. Il s'approche de Genes, il entre à la tête de cinq cens hommes dans cette place, criant : liberté, liberté. Trivulce, Commandant du châ teau, veut envain se désendre; il est contraint de capituler, & les François abandonnent cette place.

Pierre Navarro & les autres prisonniers qui avoient été teballes à l'Empeteur, sont justiciés par les ordres dans

la ville de Naples.

#### PORTUGAL

Jean III.

plus heuseux, arrive à Chaul, où l'on vend les marchandises dont le vais-

seau étoit chargé.

Mendoce, Gouverneur de la citadelle d'Ormus. fait partie pour le Portugal Antoine Ternicc, pour rendre compte au Roi de ce qui se passoit dans les Indes. Terniec va par mer à Bassora, ville de l'Arabie, à l'embouchure du golphe Persique ; il s'engage enfuite per terre, dans le désert entre. Bassora & Alep, syant pour guide un Pilote qui se servoit de la boussole afin de reconnoître son chemin dans ces vastes. plaines où il n'y a ancune habitation. Terniec & son compagnon étoient montés sur des Dromadaires & coururent de grands dangers, ayant autant à craindre les attaques des Arabes que celles des Tigres & des Lions.

Ce Voyageur passa d'Alep à Tripoli, dans la Syrie, d'où il s'embarqua, pour Chypre, alla en Italie & se rendit ensuite par terre en Portugal. Il fit voir que l'on pouvoit aller de Lisbonne à Ormus par

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fout le nom de Charles-Quint.

Pizarre voulant exciter les Espagnols à le seconder dans la conquête du Pérou, répand des relations de ce pays, & l'annonce d'après les Indiens comme le plus riche & le plus fertile de l'univers. La réalité surpassoit encore le merveilleux de sa description. L'or & l'argent étoient si abondans dans cet Empire, que ces métaux précieux servoient zux mêmes usages que le fer & le cuivse en Europe. Les pierres précieules n'étoient pas moins communes; la terre de cet heureux climat fournissoit avec la même profusion aux besoins de ses Habitans. Deux freres, fils du dernier Empereur, étoient alors en guerre pour se disputer l'héritage de leur pere, & pouvoient par leur division, faciliter la conquête des Espagnols. Pizarre eut bien-tôt un parti prêt à le servir dans ion hardi projet.

#### PORTUGAL.

Jean III.

terre, en trois mois de tems.

La guerre se renouvelle dans les Moluques. Le Roi de Tidore s'unit au Roi de Gilolo & aux Espagnois, pour chasser les Portugais de Ternate. Menezès, Commandant de la citadelle, est pressé par la famine; cependant Azevedo vient au secours de Ternate. On négocie un accommodement.

Les Portugais qu'Alphonse de Melo conduisoit à Sonde, sétant arrêtés à Paleacarte, se révolterent & voulurent bruler leurs vaisseaux. Melo prévint les funestes suites de ce complot. Il se remit en mer & continua sa route. Une tempête disperse sa fiotte & brise le bâtiment que cet Officier montoit. A l'approche du danger, il se sauve dans une barque avec soixante-quatre hommes de son équipage. Après avoir erré quelque tems le long de la côte, ils furent accueillis par des Pécheurs qui les conduisirent à Cuqueira où commandoit un Maure, vassal du Roi de Bengale.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

#### PORTUGAL

Jean III.

Meso servit ce Maure dans une guerre qu'il avoit contre ses voisins, & lui sit remporter la victoire. Le Maure, perside & ingrat, livra Melo aux Bramines, Prètres sanguinaires, qui l'immoletent à leurs Pagodes. Les autres Portugais furent rachetés par les soins du Viceroi.

Sousa partit de Cochim pour aller à Majaca. Il fut jette par les vents dans la baye d'Achen. Les Habitans tuerent Sousa, &c le Roi de ce pays mit tout en usage pour exterminer les Portugais dans l'Isle de Sumatra. Il s'unit contre eux avec le Roi de Daru.

En Portugal, le Roi, mécontent de la conduite de Sampajo, lui ôta la Viceroyauté des Indes, & donna cette charge à Dom Nunez d'Augara, homme de considération, qui mit à la voile le 18 Avril avec neuf vaisseaux & un gallion; il emmenoit huit mille soldats & un nombre de Gentilshommes Portugais. Il étoit acconfpagné de Simon d'Acugna son frere, Grand-Amiral des Indes, de Dom Pedre d'Acugna, nommé Gou-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

#### PORTUGAL

Jean III.

verneur de Goa, de Dom Garcie de Sa, Commandant de Malaca , & de plusieurs autres Officiers principaux.

La flotte Portugaile eut à essuyer plusieurs tempêtes. Un vaisseau pétit avec la moitie des hommes de l'equipage, les autres furent fort endommagés.

Le Viceroi aborde au port de Zanzibar, Isle peuplee & abondante en sucre; il se rendit ensuite à Monbaze, ville que les Portugais attaquerent & pillerent.

Cependant Sampajo étoit à Goa où il rétablissoit les affaires des Portugais. Il s'etoit ligué avec Idalcan, pour combattre le Roi de Calicut. Il remporta la victoire dans un combat naval contre Cutial de Tanor, Géneral des Calicutiens; il prit d'assaut la ville de Porca, & y fit un butin immense.

#### I 529.

Sampajo sort de Goa, d'où il se rend à Chaul, pour faire une expédition contre les Habitans de

## 1529.

Les Généraux de l'Empereur l'exhortent à venir affermir par sa présence son autorité dans l'Italie. Charles se dispose en effet à ce voyage; il ordonne au Prince d'Orange de mettre en liberté | Diou qui venoient sur des les Cardinaux qui étoient en ôtage à fustes attaquer les Portu-

### ESPAGNE

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Naples, & de restituer au Pape tout ce qui lui avoit été enlevé. Il vouloit **r**établir fon union le Pere.

Le Pape ne desiroit pas moins de se réconcilier avec l'Empereur. Il envoie un Ambassadeur vers ce Souverain pour l'engaget à recevoir de sa main la Couronne Impériale.

Charles laisse à Madrid l'Impérattice sa femme, qu'il nomme Régente du Royaume. Il passe à Barcelone où il est reçu des Etats comme leur Comte. Il apprend que les François rassemblent une armée pour s'ouvrir un passage en Espagne par la Navarre; il donne les ordres nécessaires pour empêcher l'exécution de leur projet.

Les François & les Vénitiens font une tentative contre Milan, mais Leyva se jette avec un corps de troupes dans cette place. Le Comte de Saint-Pol ne jugeant pas alors pouvoir s'emparer de cette ville, laisse les Vénitiens pour la bloquer, & se retire avec ses troupes afin d'ailer attaquer Gènes.

Antoine Leyva apprend la retraite du Comte de Saint-Pol; il part aussi-tôt phant à Chaul avec les déavec l'élite de ses troupes, il joint l'ar-pouilles remportées sur mée Françoise à la pointe du jour le 21 de Juillet à Landriane près Neisau. Il l'attaque sans lui laisser le tems de revenir de sa surprise & de se rallier; presque tous les François sont massagrés, blessés ou prisonniers. Le Comte de Saint-Pol tombe entre les mains de ses Charles - Quint, par les ennemis. Jérôme Castillon, un des prin- sollicitations d'Isabelle de cipaux Officiers, a le même fort. Le l'Portugal qu'il avoit épou-

#### PORTUGAL.

Jean III.

gais. Halissa, homme de mer & Capitaine habile, commandoit la flotte des Indiens. Sampajo l'attaque & remporte une Actoire complette. Il charge Antoine Sylveira d'aller croiler sur les côtes de Cambaye. Cet Officier prend une forteresse que les ennemis avoient fur la riviére de Négotane, & fait un massacre horrible de la garnison; il rencontre Halissa qui étoit à la tête de trois à quatre mille cavaliers; il les combat avec avantage, il répand ensuite l'effroi & la désolation dans le plat pays. Les Habitans de Tanor viennent eux-mêmes se mettre sous le joug, offrant un tribut de quatre mille ducats au Roi de Portugal:

Sylveira retourne triomles vaincus.

Les Espagnols & les Portugais étoient sur le point de se disputer les armes à la main, la possesfion des Moluques. Mais

#### REMARQUABLES: EVENEMENS

#### RSPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

vainqueur s'empare de tous les bagages & de l'artillerie.

Cette action est la derniere de cette guerre entre François I. & Charles-Quint

L'Empereur ratifie le 29 de Juinson traité de paix avec le Pape. Les principales conditions étoient, que l'Empeseur accorderoit Marguerite, sa fille natutelle, en mariage, à Alexandre de Médicis, neveu du Pape, avec le Duché de Florence pour lui & ses succes. seurs; que le S. Siege seroit rétabli dans toutes les places du patrimoine de Saint Pierre; que le Pape donneroit à Charles le titre de Roi de Naples, à la charge par l'Empereur d'offrir tous les aus un cheval blanc en hommage au S. Siége; qu'il auroit droit de presenter à tous les Archevêchés & Eveches; que l'on rendroit justice à François Sforce, Due de Milan; que le Pape & l'Empereur auroient une entrevue en Italie; que l'Empereur feroit les efforts en Allemagne, de concert avec le Roi de Hongrie, pour rappeller les Lutheriens & les autres Hérétiques à la Religion Catholique.

Les malheurs des François en Italie; la paix conclue entre le Pape & l'Empereur; le traitement des ensans de France fort genés en Espagne, engagerent François I. à vouloir un accommodement. Il fut négocié par la médiation de la Régente mere du Roi, & de Marguerite d'Autriche, tante de l'Empercur & Gouvernante des Pays-bas. Ces deux Princesses convintent de te-| compagnent s'y opposent, nir un congrès à Cambray, où elles se disant qu'il faut punir ce

### PORTUGAL

Jean III.

sée, & de Catherine sa sœur, mariée à D. Jean, Roi de Portugal, donna une renonciation solemnelle de ses droits & de les prétentions, moyennant une somme de trois cens cinquante mille ducats par forme de dédommagement. Depuis tems jusqu'en 1583. lcs Portugais | demeurerent pailibles possesseurs ces Isles abondantes en toutes sortes d'épiceries.

On découvrit dans Malaca un complot formé par Sanaye Raye, Juge de la ville, pour livrer cette place au Roi de Dachen. Les Portugais punirent de mort les Auteurs de conjuration, & le calme fut retabli.

Raix Bardadin, Gonverneur de Basarem, excite une révolte. Simon d'Acugna veut réduire ce rebelle qui offre de rendre la citadelle à condition qu'il lui sera permis d'en sortir avec sa femme, ses enfans & ses biens. Simon est d'avis d'accepter ces propositions; mais ceux qui l'ac-

#### ESPAGNE

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

rendirent le 2 de Juillet. Elles se logerent dans deux maisons qui communiquoient de l'une à l'autre; elles eurent de fréquentes conférences dont la paix fut enfin la conclusion. Les conditions furent assez conformes aux offres faites par François I. lors de sa fortie d'Espagne. Il fut stipulé que le Roi de France payeroit pour sa rancon deux millions d'écus, dont l'Empereur se serviroit pour s'acquitter envers le Roi d'Angleterre, que la France feroit retirer toutes ses troupes de l'Italie; que les héritiers de Charles de Bourbon seroient rétablis dans leurs biens & dignités; que François I. renonceroit à ses prétentions sur le Milanois, sur le Comté d'Ast, sur les Comtés de Flandre, d'Artois, &c. enfin, que le mariage de ce Prince seroit conelu avec Dona Eléonore, veuve du Roi de Portugal & sœur de l'Empereur. Le Pape, les Rois d'Angleterre, de Hongrie, de Bohême, de Dannemarc, d'Ecosse, de Portugal, les Ducs de Lorraine & de Savoie, les Electeurs & les Princes de l'Empire, accéderent à ce traité.

L'Empereur passe en Italie avec une suite brillante. Sa flotte entra le 12 d'Août dans le port de Genes. Il confirma dans cette ville le traité de Cam-lil avoit pris un nombre bray, & reçur les ambassades & les prodigieux de vaisseaux soumissions de plusieurs Etats d'Italie. sur les Malabares; il laissa Il fait marcher une armée contre les au nouveau Viceroi une Florentins qui se disposoient à soutenir flotte de cent trente-six leur révolte. Le Prince d'Orange, char- voiles. Mais ses services gé de cette expédition, force Hispelo; signalés n'empêcherent

PORTUGAL

Jean III.

séditieux, pour contenix ceux qui voudroient suivre fon exemple; cependant une maladie épidémique & la famine font beaucoup de ravage parmi les Portugais; Simon d'Acugna est obligé de se retirer. Il meurt lui-même dans son vaisseau, après avoir vu périr presque tous les gens de son equipagé.

Nunez d'Acugna, Viceroi des Indes, quitté Ormus pour se rendre à Goa. Sampajo lui remet le Commandement, & se dispose à partir pour Lisbonne. Sampajo avoit de l'ambition, & sacrifioit tout à sa passion. Mais il étoit excellent Général, & digne de commander.

Tout le tems de sa Viceroyauté fut marqué par des succès, & par des monumens de son zèle & de son économie. Il avoit fortifié & embelli Goa, Ormus, Chaul & Cananor;

### - ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

De Genes; l'Empereur se rend à ment de ses injustices & Plaisance. Il apprend avec beaucoup de se sonduite séditieuse. Joie la défaite du grand Turc Soliman, Ses grandes richesses sufdevant Vienne. Il appelle auprès de firent à peine pour satislui Antoine de Leyva, & rend les hon- faire à la réparation à laneurs dûs aux, importans services de quelle il fut condamné

cet homme célébre.

Le Pape arrive à Boulogne, & peu rival, & la Patrie. de tems après l'Empereur y fait son entrée. On avoit éleve un Trône au Pape dans la place de Sainte Petrone. L'Empereur monta jusqu'aux pieds du trône, se mit à genoux devant le Sou-verain Pontise, lui baila les pieds & les mains, & le Pape l'ayant relevé le baisa au visage. L'Empereur lui dit qu'il'étoit enfin parvenu au comble de ses defirs, depuis qu'il pouvoit remédier avec sa Sainteté aux maux de la Chrétienté, & rappellet la paix en Italie. L'Empeteur lui présenta ensuite dix sivres d'or par forme d'hommage & de tribut; comme au Vicaire de Jesus-Christ.

Le Pape & l'Empereur traiterent ensemble des moyens de maintenir la tranquilliré. Les Vénitiens rendirent au Saint Siège & à Charles tout ce qu'ils leur avoient usurpé'avec cinq cens mille durats par dédommagement pour l'Empereur. Le Duc de Ferrare est compris

dans cet accommodement.

François Sforce, Duc de Milan, obtient grace de l'Empereur par la médiation du Pape; il est rétabli dans son Duché. Charles exigea seulement quatre cens mille Reaux de redevance,

### PORTUGAL

Jean III.

Cortone, Arezzo & plusieurs autres point que le Roi de Por-places. fugal ne le punit sévéreenvers Mascaregnas son

#### ESPAGNE

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quiest. PORTUGAL

Jean III.

dans l'intervalle de dix années. Il retint pour sureté de ces sommes, le château de Milan & la ville de Côme. Ainsi, l'Empereur se désista de la conquête du Duché de Milan qui lui avoit costé plusieurs années d'une guerre dispendiense, voulant par ce désintéres. Sement affermir davantage la paix.

L'Imperatrice accoucha du Prince Ferdinand qui ne vécut que très-peu de

tems.

Ariadin, furnommé Barberoaffe, fameux Corsaire, s'étoit rendu maître d'Alger, & de plusieurs places fortes sur la côte d'Astrique. Il insestoit sans coffe les frontières d'Espagne; il envoya Haadin Cachidiablos, un de ses Lieutenans, pour transporter les Maures de Valence en Barbarie. Cet intrépide Mahométan exécuts son dessein, & sit de grande ravages à Pascens & à Muria, emmenant avec lui beaucoup de captifs Chrétiens. L'Empereur fait partir de Gènes, Rodrigue Portondo avec huit galéres, pour donner la chasse à ce Pirate. Portondo le rencontre le 25 Octobre, près de l'Isle de la Fromentera, & Jaissant les autres galeres derriere lui, il court avec sa seule galere attaquer les fustes Mahométanes. Le Corfaire voyant l'imprudence du Capitaine Espagnol, fond sur son navire, vient à l'abordage, tue Portondo & fait son fils esclave avec les gens de son équipage. Ce premier succès encourage Cachidiablos, il poursuit les autres galeres, les bat, & en prend plusieurs. Il n'y en eut !

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

que deux qui échapperent. Charles apprit cette disgrace avec beaucoup de chagrin & en craignit les suites.

## 1530.

Toutes les affaires de l'Italie étant réglées, la paix y fut publiée le premier Janvier. Les Républiques de Venise, de Gènes, de Sienne, de Lucques, les Ducs de Ferrare, de Mantoue, d'Urbin, furent compris avec les autres Puissances dans le traité de paix.

Charles-Quint est couronné le 22 Février à Boulogne, par le Cardinal Guillaume, en présence du Pape, avec la Couronne de fer, ainsi appellée à cause d'un petit cercle de fer blanc qui est en dedans, & que Charlemagne sit faire, dit-on, pour apprendre aux Empereurs que c'est par le fer qu'ils peuvent conserver leur pussance en Italie. Ce couronnement servit à déclarer Charles, Roi des Lorsbards.

Il reçut le 24 de Février la Couronne d'or des mains du Pape, & fut proclamé Empereur des Romains. Cette fête fut un peu troublée par la chûte d'une poutre & d'une partie de galerie qui tua & blessa plusieurs personnes dans l'Eglise de Sainte Petrone. Après les cérémonies, le S. Pere monta à cheval, l'Empereur tenant l'étrier & ensuite la bride du cheval. Ce Prince monta un moment après, marchant à la gauche du Pape; ils se promenerent ensemble, sous un dais, par la ville, au milieu des acclamations d'un peuple innombrable. L'Empereur sur reçu le même jour Cha-

#### PORTUGAL.

Jean III.

### 1530.

D'Acugna ayant été reconnu Viceroi dans les Indes, ordonne les préparatifs nécessaires pour le siége de Diou. Cependant il parcourt la côte de Cambaye, & s'empare de Deman dont les Habitans fuyent à son approche. Il attaque les peuples d'une Isle voisine qui demandent à se retirer avec la permission d'emporter une partie de leurs biens; d'Acugna ne veut leur faire aucun quartier, il attaque ces Insulaires, en triomphe, & fait passer le plus grand nombre au fil de l'épée. Ces succès l'engagent de s'approcher de Diou, mais il est repoussé avec perte.

Il se retire en donnant ordre à D. Pedre de Saldagne, de croiser sur la côte de Cambaye. Le Viceroi assiége & prend Baçaim sur la côte de Mala-

#### RSPAGNE

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL

Jean III.

noine de S. Pierre de Rome & Chanoine

de S. Jean de Latran.

L'Empereur donne l'Isle de Malthe, celle de Goze & Tripoli en Barbarie, avec tous leurs châteaux, forteresses de dependances, aux Chevaliers de l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean, à la charge de la redevance annuelle d'un Faucon & à quelques autres conditions, comme le droit de nomination à l'Evêché de Malthe. Cet acte de concession fut signe le 24 de Mars à Castelfranco; il sut ratissé par le Pape. Hector Pignatelli, Viceroi de Sicile, mit les Chevaliers en possession au mois d'Avril.

L'Empereur part le 22 de Mars de Boulogne pour se rendre en Allemagne. Il accorde, à son passage, le titre de Duc au Marquis de Mantoue. D. Ferdinand, Roi de Hongrie, vient au devant de son frere à Inspruck dans le

Tirol

Diéte des Princes de l'Empire à Augsbourg. L'Empereury fit ses efforts pour rappeller dans le sein de l'Eglise Catholique les Sectateurs de l'hérésie. Mais ils présenterent un Sommaire de leur confession, assurant qu'ils n'y changeroient rien. Cette profession de leur croyance a été appellée depuis la Confession d'Augsbourg. L'Empereur comprit qu'il falloit un Concile général pour combattre l'erreur; il en écrivit au Pape & aux Princes Chrétiens.

Les Princes Luthériens craignant que l'Empereur ne voulût les forcer de le rendre aux Eglises les biens dont ils s'étoient emparés, formetent entr'eux les

#### JE'SEAGNE

Charles I. Empereur Jous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Joan Ill,

la ligue de Smalcalde, ainfimommée dus lieu où ils s'assemblerent.

L'Empereur donne ordre il Mndsé Doria de rassembler le plus de galeres qu'il pourroit, & de venger coutre Bar. berousse la defaite de Dom Rodrigues Portondo. L'Espagne & la France contribuent à cet armement. Doria entre dans le port de Sargel, où il délivée me grand nombre de Chrétiens éapties. 13 envoie Palavicini à la tête de trois compagnies Italiennes qui s'am<del>usent au</del> pillage de Sargel & de quelques villages voisins. Hali Caraman, un des principaux Lieutenans de Barberousse, surprend ces Italiens & les égorge prefque tous. Palavicini & soixante autres, sont mis aux fers. Doria se retire avec deux galeres & sept fustes qu'il avoit prises aux ennemis. Barberousse, funieus d'un tel échec, retourne à Algor; il fait empaler, par une vengeance lâche & cruelle, Dominique Portondo, frener du Général; il veut envain obliger les autres captifs Chrétiens d'apostasier, & les condamne à périr dans des supplices affreux.

Siége de Florence par les Impériauxon Le Prince d'Orange, leur Général, détache le Capitaine Pierre de Ripalda, pour s'emparer de Lastra, place forte, remplie de munitions. Cette ville est prise. Celle d'Empoli ne pent résister. Volterra fait une vigoureuse défense qui oblige les assiégeans de se retirer, après avoir vsi périr Dom Diégue Sarmiento leur chef.

Le Prince d'Orange est sué en come

### FSPAGNE.

Charles 1. Emperent sous le nom de Charles-Quint, P.ORTY GA L

Jean Ill.

battant les troupes que les villes de Pise, Pistoye, Volterra & autres, envoyoient au secours de Florence. Il étoit brouillé avec le Marquis del-Vasto, Commandant des Espagnols, & vouloit combattre avec ses seuls Allemands, pour ne point partager avec son rival les honneurs de la victoire; mais cet affoiblissement causa sa mort, & eut entraîné la perte de l'armée, si les Espagnols n'étoient venus la renforcer; les ennemis sont défaits. Ferruchi, leur Général, tombe aux mains de Maramoldo qui l'égorge sur le champ. Les Généraux Impériaux & l'armée, par une espèce de proclamation, choisissent pour leur chef D. Ferdinand de Gonçaga, frere du Marquis de Mantoue. Cette élection fut confirmée par l'Empereur.

Réduction de la ville de Florence le 9 d'Août. L'Empereur en ayant appris la nouvelle à Augsbourg, nomma Duc de Florence & de tout l'Etat Florentin, le neveu du Pape Alexandre de Medicis. Cette illustre maison de Medicis zendir les Florentins heureux & celébres par son goût pour les Arts, pour les Sciences, pour les Talens, pour le Commerce, enfin, pour tout ce qui fait la gloire, l'aisance & la félicité des peu-

ples.

La délivrance des enfans de France avoit été marquée au premier de Mars; mais elle fut retardée jusqu'au premier de Juillet, par la difficulté de lever la somme nécessaire pour leur rançon. Le Connétable de Castille conduisit ces Au-l

#### PAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

gustes prisonniers à Fontarabie; & après avoir reçu la somme convenue, il remit ces deux Princès au Maréchal de Montmorençi & au Cardinal de Tournon. Ils étoient accompagnés de la Reine Dona Eléonore, mariée à François I. des 1526. L'arrivée du Dauphin, du Duc d'Orléans & celle de la Reine, occasionnent de grandes réjouissances en France.

On fait des levées de troupes en Espagne, pour soutenir la guerre en Al-

lemagne contre les Turcs.

La Princesse Marguerite d'Autriche, Duchesse de Savoye, fille unique de l'Empereur Maximilien I. & tanțe de Charles V. si célébre par ses mariages, par son esprit, par ses vertus & par ses ouvrages, meurt en Flandre le 30 de Novembre. La Reine Dona Marie, sœur de l'Empereur & veuve de Louis, Roi de Hongrie, lui succède dans le Gouvernement des Pays-bas, & s'y distingue par son courage & par ses talens.

Į531. L'Empereur demande aux Rois de France & d'Angleterre, de l'argent & des troupes pour arrêter l'invasion des Turcs qui menaçoient de retourner en Hongrie & d'attaquer les Princes Chrétiens. Ces deux Souverains s'excuserent sous différens prétextes. Ils desiroient en effet que Charles, dont la puissance & la gloire leur causoient tant de jalousie & d'ombrage, psit être assoibli par un ennemi formidable. Dans le tems leur abandonna. D'Acuinême que ces Princes juroient qu'ils gna en donna aussitôt le etoient dans l'impuissance d'entret dans gouvernement à Antoine

PORTUGAL.

Jean III.

est.

Le Viceroi ayant rassemblé une armée formidable, met à la voile, se disposant à attaquer la ville de Diou. Badur , Roi de Cambaye, ne crut pas pouvoir défendre cette place contre les efforts réunis des Portugais; il la

### ESPAGNE

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

la confédération de l'Empire, ils se liguerent avec les Princes Protestans qui se plaignoient que l'Empereur avoit donné atteinte à leurs privilèges & à leurs prérogatives par l'élection nouvelle de D. Ferdinand, frere de Charles & Roi de Hongrie & de Bohême. Ce Monarque venoit d'être proclamé Roides Romains, le s de Janvier, à Cologne, & couronné le 11 à Aix-la-Chapelle, malgré les protestations de l'Electeur de Saxe & des autres intéressés dans la ligue de Smalcalde. L'Empereur lui avoit donné des le 5 de Septembre précédent, l'investiture du Duché d'Autriche & des Provinces héréditaires. Cette cession a été reprochée 2 cet Empéreur comme une faute de politique. Il affoiblit beaucoup la puissance de sa maison en divisant son patrimoine. C'étoit avec la même imprudence qu'il avoit fait élire un Roi des Romains au préjudice de son fils.

Charles pressoit le Pape de convoquer un Concile général, pour arrêter à sa rencontre avec une de proscrire l'erreur qui infectoit l'Allemagne. Le Pape s'y opposa, disant qu'il étoit inutile de prononcer de nouveaux anathêmes contre des opinions déja condamnées dans les Conciles précédens. Cependant les Electeurs Protestans demandoient qu'on leur laissat la liberté de conscience, & refuserent fans cette condition de concourir à la guerre contre les Mahométans. L'Empereur sut donc obligé de s'accommoder aux circonstances. Il établit à Nuremberg un Congrès, dans lequel on convipt, le 23 de juillet, de suspendre

PORTUGAL

Jean III.

de Silveyra avec une forte garnison.

Le Roi de Cambaye étoit alors en guerre avec la Reine de Sanga & l'Empereur du Mogol. Il demanda la paix aux Portugais; elle lui fut accordéc, à condition qu'il abandonneroit à perpétuité & sans retour ses prétentions & ses droits sur Baçaim, sur Diou, & sur quelques autrespiaces de la côte. Badur consentit à ce qu'on exigeoit de lui; mais lorsqu'il fut délivré de ses ennemis, il reprit les armes contre les Portugais, & tenta de rentrer dans Diou. Le Viceroi accourt à la défense de cette place. Badur va à fa rencontre avec une flotte nombreuse. Combat sanglant dans lequel le Roi est vaineu; il est tué d'un coup de lance en voulant se sauver à la nage. La mort de ce Souverain & la défaite de sa flotte affermirent les Portu-, gais dans leurs conquêtes. Le Portugal jouissoit de-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

l'exécution des Edits de Worms & d'Augsbourg contre les Protestans, jusqu'au futur Concile, ou jusqu'à la Diete générale de l'Empire, & que chacun auroit la liberté de vivre dans la religion qu'il jugeroit à propos, sans pouvoir être inquieté à ce sujet. En conséquence de cet accord, les Protestans s'unirent aux Catholiques, pour mettre l'Empereur en état de faire la guerre aux Turcs.

Troubles en Castille occasionnés par les déclamations de quelques Prédicateurs contre le Gouvernement. Ils l'accusoient de vouloir donner atteinte à l'autorité du Pape & à l'immunité de l'Eglise. Ces troubles n'eurent point de suite, par la prudence du Cardinal de Fonséca, Archevêque de Toléde, Président du Conseil de Castille.

L'Empereur & le Pape eurent encore une contestation par rapport à la nomination à l'Evêché de Malthe.

Clément VII. ne voulut jamais reconnoître le droit de l'Empereur; il ne fut constaté que sous le Pontificat de Paul III.

Charles tient à Tournay un Chapitre de l'Ordre de la Toison, & donne lui-même le collier à plusieurs Seigneurs.

Pizarre poursuivoit ses projets de conquête dans le Pérou. Il parvint enfin dans cet empire fortuné qui étoit habité depuis quatre siècles par un peuple doux, humain & civilisé, & gouverné par une race de conquérans, appellés Incas, qui avoient employé seur puissance sans bornes à rendre seurs sujets heureux. Cotte

### P.Q.B.TUGAL.

Jean III.

fut troublée au commencement de cette année par un ouragan terrible qui désola les campagnes.

On fait encore mention d'horribles tremblemens de terre, dont Lisbonne & plusieurs autres villes voilines furent très-endommagées pendant le mois de Février. Ces tremblemens durerent huit jours & renverserent beaucoup d'Eglises, de Palais, & plus de quinze cens maisons dans la capitale. Trente mille personnes périrent sous les ruines.

Sanctaren, Almerin & d'autres villes, bourgs & villages, s'abîmerent avec leurs Habitans dans les entrailles de la terre entr'ouverte.

Le Roi, la Reine, les Infants, furent obligés de camper en pleine campagne sous des tentes.

freux des eaux du Tage, inonde la moitié du Portugal & met le comble aux calamités de ce royaume.

#### ESPAIC N E.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

Jean III.

POSTUGAL.

mation avoit les mœurs simples du premier âge. Elle avoit en horreur le vol, l'homicide, l'adultere, la polygamie. Elle regardoit la loi comme l'oracle do la divinité; le mariage du frere avec la sœur étoit permis; les Péruviens adoroient le soleil & la lune. Ils ne saisoient jamais de sacrifices sanglans. Ils consacroient seulement au culte de leurs divinités, des vierges du sang Royal. On retrouve dans leurs usages beaucoup de conformité avec les coutumes des anciens Perses.

Ils se servoient pour compter, & au lieu de l'éctiture, de nœuds, appellés Quivos, dont l'arrangement retraçoit leurs idées. Tels étoient les Habitans du Pérou lorsque l'ambition, la soif de l'or & l'esprit de conquête, y conduifirent le fameux Pizatre. Il s'empare d'abord de l'Isse de Puna, avec deux cens Espagnols aussi déterminés que lui Cette Isse n'étoit point de la dépendance du Pérou; ses Habitans sanguinaires immoloient leurs captifs à leurs Idoles; Pizarre délivra plusieurs prisonniers de la ville de Tumbez que ces In. fulaires engraissoient pour leurs sacrifices, & il les fit reconduire par quelques Espagnols qui furent massacrés. Pizarre s'arme aussitôt; il tire vengeance des Indiens de Tumbez, & toujours conduit par la victoire, il pénés tre jusqu'à Payta dans le Pérou. Deux freres se disputoient alors le trône ; l'Ynca Huascar qui étoit le plus foible, & persécuté par son rival vainqueur,

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jeen III.

se persuade que les Espagnols lui sont envoyés par une Divinité tutelaire pour le secourir; il les prie par ses Ambassadeurs de le protéger contre Atahualipa son frere, qui l'avoit dépouillé de l'héritage de son pere. L'Ynca triomphant jouissoit avec inquiétude des fruits de sa victoire criminelle; il apprend l'arrivée d'hommes extraordinaires, d'un aspect menaçant, armes d'un seu aussi terrible que le tonnerre, & portés sur des animaux ardens & belliqueux; tout l'étonne, tout l'effraye. Il croit que ces étrangers sont des fils du soleil, & des vengeurs de l'injustice. Aussi timide, aussi superstitieux que le malheureux Empereur du Mexique, Atahualipa est déja vaincu par sa propre foiblesse. Il envoie des présens à Pizarre, pour l'engager à se retirer. Mais son or devient un nouvel appas qui attire les Espagnols. Leur Chef se rend avec précipitation à Caxalmaca, où l'Empereur étoit campé avec 40000 hommes. Il s'annonce comme un Ambassadeur de l'Empereur d'Orient; enfin, il parvient à lai parler.

Un Moine, nommé Valvidia, compagnon de Pizarre, & présent à l'audience que l'Ynca donnoit à la tête de son armée, a l'audace d'interroger cet Empereur & de le sommer de la part du Pape, de renoncer à sa Religion, d'embrasser le Christianisme, & de rendre hommage de sa Couronne à Charles-Quint; en même tems il lui présente le livre de la Bible dont il explique les principaux traits.

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur four le nom de Charles-Quint.

L'Inca ne comprenant rien à tout ce qu'on lui disoit, & voyant pour la premiere fois un livre, le prend, l'examine & le jette à terre. Le Moine, furieux, traite cette action de sacrilége, & se tournant du côté des Espagnols il demande vengeance. Pizatte tombe avec sa petite troupe sur les Indiens, les épouvante, en tue plusieurs, & se saisit de l'Empereur. A la vile de leur Empereur captif, les Péruviens remplissent l'air de cris de douleur & de désespoir, & fuyent sans oser résister. Les Espagnols sont en moins d'un quart-d'heure maîtres de l'Empereur, du champ de bataille & d'un butin immense.

Atahualipa, prisonnier, offre pour sa rançon, de remplir d'or une des salles de son palais jusqu'à la hauteur de son bras qu'il éleve au-dessus de sa tête. Il donne en consequence ses ordres, & les Indiens accourent de toutes parts pour y satisfaire, apportant de l'or en

abondance.

Quelque tems avant la bataille de Caxamalca, les Généraux de l'Ynca avoient pris son frere fugitif, & l'a-

voient fait périr par ses ordres.

Almagro aborde au Pérou avec de nouvelles troupes Espagnoles; il avoit d'abord dessein d'aller au-delà de Cusco; mais il s'arrête pour partager la fortune & la victoire de son allié. L'intétêt qui avoit été le principe de leur union, fut bientôt la cause de leur haine. Pizarre refusa de partager les immenses trésors qu'il venoit de trouver dans le camp des Péruviens. Ils con-

#### PORTUGAL.

Jean III.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

sistoient en plus de deux cens cinquante mille livres d'argent, & plus de treize millions deux cens soixante-oinq mille livres d'or. Ces sommes prodigienses ne faisoient que la cinquieme partie de la rançon de l'Ynca. Pizarre envoya le quint de ses prises à l'Empereur, son Souverain. Chaque Cavalier Espagnol eut pour sa part du butin, deux cens quarante marcs d'or & de l'argent à proportion. Soixante soldats Espagnols retournerent dans leur patrie avec une fortune considérable. de richesses exciterent l'avidité de leurs compatriotes; on ne manqua plus deslors de soldats pour le Pérou.

### 1532.

L'Empereur envoie un nouvel Ambassadeur à François I. asin de lui demander des secours d'hommes, d'argent & de vaisseaux, pour la désense commune des Princes Chrétiens contre l'invasion des Turcs. Mais le Roi de France répondit que son toyaume étoit épuisé d'argent, par les sommes qui avoient été exigées pour sa rançon, & qu'il avoit besoin de ses troupes & de ses vaisseaux pour assurer les côtes de Provence contre les attaques de l'ennemi.

Charles-Quint tient une Diéte à Ratisbonne, où l'on régle ce que les Princes de l'Empire doivent fournir chacun dans l'armement général. Le Cardinal de Medicis, neveu du Pape, se rend dans cette ville avec un corps de troupes, & une somme considérable, levée sur les béné-

### PORTUGAL.

Jean III.

JI 5 52.

Les Maures font le siége de Santa-Cruz au Cap d'Aguer en Afrique.

# ESPAGNI.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

fices Ecclésiastiques. Le Marquis dela Vasto & Antoine de Leyva, arrivent à la tête d'Espagnols & d'Italiens. La Flandre fournit un corps de cavalerie, & Nuremberg donne de l'artillerie. On forme une armée nombreuse.

Le Sultan Soliman passe à Belgrade; où il avoit marqué le rendez-vous à ses Généraux. Il se met à la tête de trois cens mille hommes, & se prépare à venger l'affront qu'il a reçu devant Vienne. L'honneur du Croissant & l'intérêt de sa Religion l'animent.

Dom Ferdinand, Roi des Romains, envoie au Sultan des Ambassadeurs chargés de riches présens, pour l'engager d'entretenir une bonne correspondance entre les deux Empires. Soliman croit déja voir la maison d'Autriche venir s'humilier devant sa puissance; il ne daigne pas répondre aux Ambassadeurs. Il leur fait ordonner de le suivre. Le Grand Turc avoit dans son armée Jean Zapot, Comte de Scepus & Prince de Transylvanie, qui prenoit le titre de Roi de Hongrie, & qui se flattoit de pouvoit monter sur ce Trône, par la protection de Soliman son oncle & son protesteur; mais il est trompé dans ses espérances. Soliman envoie, à sa sollicitation, un détachement, pour forcer strigonie. L'Archevêque de cette ville & le Roi des Romains ont soin de pourvoir cette place. Thomas Leczano en est nommé Commandant; il fait une si vigoureuse défense que les Turcs sont obligés de se retirer après un Rége de vingt-trois jours.

## FORTUGAL.

Jean 111.

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

Ibrain, premier Ministre & Général du Sultan, attaque la petite forteresse de Guintz avec toutes les forces Ottomanes, à quatre fois différentes, sans pouvoir réduire cette place, désendue par Nicolise, à la tête de huit cens hommes seulement. Ibraïn voulant sauver l'honneur de ses armes, fit proposer au Commandant de le laisser Gouverneur de la place au nom de Soliman avec sa garnison, & de permettre à cent Janissaires d'en prendre possession, à condition qu'ils se retiteroient sur le champ. Nicolise accepta ce parti qui ne changeoit rien à sa situation & qui éloignoit une armée formidable à laquelle il auroit été obligé enfin de se rendre.

Soliman s'avance vers Vienne; cependant il reçoit des exprès du Roi de France & de la République de Venise, qui lui conseillent de ne point hazarder de combat.

Ces deux Puissances craignoient que le Sultan ne sît beaucoup de mal à la Chrétiénté, s'il étoit vainqueur, on que l'Empereur ne devînt trop puissant, s'il triomphoit des Turcs.

L'armée de Charles-Quint montoit à quatre-vingt-dix mille fantassins & trente mille chevaux. La fortune de ce Prince qui ne l'avoit jamais trahi, l'habileté & l'experience de ses Généraux, la valeur de ses troupes, firent abandonner au Sultan le dessein de prendre Vienne & de donner bataille. Il craignit aussi de perdre ce qu'il possédoit en Hongrie;

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous de nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean Ill.

il se retira donc à l'approche de l'armée Impériale.

Micaloglis, un des principaux Officiers du Grand Seigneur, obtient quarante mille Acanges, ou Volontaires Turcs, avec lesquels il fait beaucoup de dégâts dans l'Autriche; il rencontre un détachement de quatte mille Espagnols, commandés par Dom Ferdinand Carero, il l'attaque, le défait & passe tous les prisonniers au fil de l'épée; il distribue son armée en deux corps. L'un est commandé par Ferrice, l'autre par Cazan. Le premier apprend que l'Empereur & le Roi de Hongrie avoient fait partir des troupes pour défendre l'Autriche, il va rejoindre l'armée de Soliman. Cazan, plus hardi ou plus imprudent, continuc ses hostilités. Le Comte Frédéric Palatin, à la tête d'un détachement de douze mille fantassins & de deux mille chevaux, surprend les Turcs proche de Staremberg, il en fait un horrible carnage, Cazan lui-même est tué. Ceux qui veulent fuir tombent entre les mains des Hongrois & sont massacrés; pas un seul homme n'échappe. Soliman licencia ses troupes à Belgrade. Il perdit dans cette campagne soixante à quatre-vingt mille Turcs, sans avoir rien fait de mémorable. Il se contenta d'avoir épuisé la Hongrie & l'Autriche, & d'avoir fait un grand nombre d'esclaves.

L'Empereur donne quelques troupes au Roi des Romains son frere, mais il lui refuse d'employer ses forces pour reprendre ce que les Turcs avoient dans

Tome IL.

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

la Hongrie. Il avoit laissé les ennemis se retirer lorsqu'il auroit pu les incommoder beaucoup dans leur retraite. Il craignoit sans doute d'exposer sa fortune & peut-être une partie de ses Etats au hazard d'un combat, contre un Prince guerrier à la tête d'une grande armée.

Charles passe en Italie avec les troupes Allemandes, Espagnoles & Italiennes.

Il s'arrête à Mantouc.

Soliman arme sur met. Sa flotte, composée de quatre-vingt galeres & d'un grand nombre de petits bâtimens, est commandée par Imeral, homme brave & bon Général.

L'Empereur reçoit des secours du Pape, de Naples, de Sicile, de l'Ordre de Malthe, du Prince Monaco & d'autres Seigneurs; il met sur sa stotte dix mille combattans, & en donne le commandement à André Doria. Les Impériaux assiégent & prennent la ville de Corone, après avoir désait une armée qui venoit au secours de cette place: ils ravagent la Morée; ils se rendent maîtres de Patras proche Lepante, & en détruisent la forteresse qui avoit été anciennement un Temple de Diane.

Les Etats de Castille & de Léon s'assemblent à Ségovie. On y fait des réglemens sur la Procédure; mais sans en corriger ni les abus ni les longueurs suineuses.

L'Empereur & le Pape se rendent à Boulogne. Les Princes & les Républiques d'Italie, envoyent des Dépurés au Congrès établi dans cette ville. Il fut atrêté qu'il y auroit un Concile gé-

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur fons le nom de Charles-Quint.

néral pour les affaires de la Religion & la condamnation des nouvelles héréfies, si les Princes Chrétiens le demandoient & vouloient y concourit. On renouvella, afin de maintenir la tranquillité dans l'Italie une ligue, entre le Pape, l'Empereur, les Ducs de Milan & de Ferrare, & les Républiques de Genes, de Florence, de Sienne, de Lucques. Antoine Leyva fut nommé Général de cette confédération. La République de Venile refusa d'y avoir part. Le Pape promit de faire tout ce qui dépendroit de lui, pour empêcher le projet que le Roi d'Angleterre Henri VIII. avoit de rompre par un divorce son mariage avec Dona Catherine d'Aragon, tante de IEmpereur.

Les Péruviens cessent d'apporter de quoi satisfaire à la rançon de leur Empereur. Les Espagnols, dont l'avarice insatiable est etompée, deviennent sutieux; ils resoivent la délation d'un Péruvien, Interpréte des Espagnols, coupable de mort pour avoir séduit une femme de l'Empereur, & qui pour se souftraire à son crime, accuse son Souverain d'avoir donné des ordres secrets de faire massacrer tous les Espagnols. Cette accusation vraie ou supposée, est appuyée par le cruel Almagro. A sa follicitation, Pizarre condamne le malheureux Ynca à la mort. Le Moine Vilvedia l'engage de recevoir le baptême; on le menace d'être brûlé vif; il est Daptisé, étranglé & jetté dans les flammes. Plusieurs des Généraux Pérnviens refusant avec constance de dire le lieu PORTUGAL

· Jean 111.

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

secret qui renfermoit les trésors de l'Empire, sont pareillement condamnés au feu.

1533.

L'Empereur quitte Boulogne & prend sa route pour Genes par Pavie. Il étoit mera, Gouverneur de curieux de voir le lieu où s'étoit donné l'Isle de Madere, arme la bataille dans laquelle le Roi de France avoit été fait prisonnier.

L'Impératrice, l'Infant D. Philippe, l'Infante Dona Marie, accompagnés de plusieurs Seigneurs & du Cardinal Tabera, vont à Barcelone au-devant de Charles-Quint.

Muley-Hascen, Roi de Tunis, poursuivi par le fameux Corsaire Barberousse, se met sous la protection de l'Empereur, & lui envoie un Ambassadeur pour l'engager à le maintenir dans son royaume, offrant de se reconnoître son vassal. L'Empereur donne en effet des ordres à D. Alvar Bazan, de préparer des galeres afin de seconsis Muley-Hascen.

Les Etats d'Aragon, de Catalogne & de Valence, s'assemblent à Monçon; l'Empereur y vient présider, & obtient un don gratuit confidérable de chacun de ces Royaumes.

Dom Alvar Bazan met en mer seize galeres, & fait la chasse aux Pirates le long des côtes d'Afrique. Il débarque près de Trémecen; il emporte d'assaut une ville appellée One; six cens Maures sont égorgés, mille sont captifs. Il rencontre onze galeres ennemies, commandées par Xaban-Arraez; il les atta-l PORTUGAL.

Jean III.

1533.

Simon Gonçalez de Cafix vaisseaux pour secourir la ville de Santa-Cruz; il chasse les Maures du Cap d'Aguiere, & fait rétablir les fortifications de la place endommagée par les ennemis. Les Maures reviennent une seconde fois assiéger cette ville, & sont encore obligés de se retirer. Ils s'en emparent à une troisiéme attaque.

Le Roi de Portugal, scachant que S. Thomas avoit prêché & étoit mott aux Indes Orientales, charge le Viceroi de faire faire des informations sur le lieu de la sépulture, & sur le détail de la vie

de cet Apôtie.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint. PORTUGAL,

Jean III.

que, & les prend presque toutes. Il délivre un grand nombre d'esclaves Chrétiens.

Dom Alvar revient triomphant en Espagne, avec de riches dépouilles, fruits de ses victoires.

Les Turcs veulent rentrer dans Corone; ils l'assiégent par terre & par
mer. Dom Jérôme de Mendoza désend
cette place contre les esforts des ennemis. Le célébre Doriavole à son secours;
il dissipe la slotte des Mahamétans. Leur
armée de terre, à la nouvelle des succès
de ce Général, suit avec précipitation,
abandonnant la grosse astillerie. Doria,
augmente la garnison de Corone, & y
établit Rodrigue Machicao pour Gouverneur.

Soliman, honteux des disgraces qu'il vient d'essuyer, fait mourir le Commandant de sa stotte. Il donne de nouveaux ordres pour l'attaque de Corone; les Turcs sont le blocus de cette place, & la réduisent à une grande détresse. Une partie de la garnison fait une vive sortie, surprend les ennemis, en égorge un grand nombre; mais Machicao est tué, avec d'autres braves Officiers. La garnison découragée par ces pertes, se retire, & rentre en bon ordre dans la ville. La peste, qui est souvent une suite de la famine, moissonne une partie des habitans.

Le Pape accorde à l'Empereur la dixme des revenus Eccléssaftiques, afin de mettre ce Prince en état de faire la guerre aux Infidéles.

Les Chanoines de Tolede, les plus

## ESPAGNE.

Charles I. | Empereur fous le nom de Charles-Quint. FORTUGAL.

Jean III.

riches de l'Espagne, se soulevent contre cette concession, comme contraire à leur immunité; ils interrompent pendant plusieurs jours l'Office Divin. L'Empereur est obligé de ne point faire usage de son droit; le Cardinal Archevêque de Tolede, fait reprendre au Clergé ses sonctions.

Traité de paix entre le Grand Turc' & le Roi des Romains. Le Sultan veut tourner ses armes contre la Perse.

Clément VII. & François I. ont une entrevue à Marseille : ils concluent le mariage du Duc d'Orléans, qui fut dans la suite Roi, sous le nom de Henri II. avec la fameuse Catherine de Médicis, nièce du Pape.

Henri VIII. Roi d'Angleterre, répudie Dona Catherine d'Aragon sa femme, & épouse le 22 Avril Anne de Boulen sa maîtresse, une des Dames d'Honneur de Catherine. Ce mariage, conseilé par une aveugle passion, se sit sous les plus malheureux auspices. Le Cardinal Volley, qui, par animosité contre Charles-Quint, avoit porté le Roi d'Angleterre à faire divorce, sut disgracié, parcequ'il s'étoit opposé au mariage d'Anne de Boulen: il mourut dans la misère. Anne de Boulen elle-même périt sur un échaffaut, après avoir entraîné le Roi & l'Angleterre dans le Schisme.

Au Pérou la mort cruelle de l'Ynca excite la vengeance des Péruviens; ils jettent dans des abimes les trésors de l'Empire, causes de tant de crimes affreux.

Plusieurs provinces so soulevent. Ce pendant un des Généraux du maineuxeux

## espagn e

Charles 1. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

Atahnalipa se saisit de ses enfans & les fait mourir, ayant dessein d'usurper le Trône; mais cet ambitieux, & les révoltés, & tous les chefs de parti, sont vaincus par les Espagnols. Pizarre & Almagro le signalent, comme à l'envi, par leur cruanté. Ils ont soif du sang Péruvien, & ne se lassent point de le répandre. S'ils font des traités, c'est pour tendre plus surement des piéges à cette nation, qu'ils semblent vouloir exterminer.

Pizarre donne la frange rouge, ou la marque du souverain pouvoir, à l'Ynca Mango, frere & héritier des deux derniers Empereurs : c'est qu'il voulut appaiser les Indiens, & se ménager le tems de recevoir de nouveaux secours pour courir à de nouvelles conquêtes.

# 1534.

Les Etats des Royaumes de Castille & de Léon s'assemblent à Madrid. On y renouvelle la défense de se servir de mules pour monture, afin de n'en point laisser manquer pour le labour. Les Etats accordent à l'Empereur un don gratuit considérable.

L'entretien de la ville de Corone costtoit beaucoup à l'Empereur; & quoique cette place lui fût très-importante, parcequ'elle formoit obstacle au lesquelles ils massacrerent passage de la flotte des Turcs, aux côtes de Sicile & d'Italie, ce Prince la Maures; ils rendirent leurs proposa aux Vénitiens & au. Grand-Maî- efforts inutiles : enfin ils tre de l'Ordre de Malthe, & à leur re- obligerent les ennemis de fus, il l'a fit évacuer. Les Vicerois de se retirer. Les femmes Naples & de Sicile allerent recevoir sur Portugaises se distingueleurs galeres la garnison de Corone, frent dans ce siège, parq-

## PORTUGAL

Jean III.

# I534.

Le Cherif Hamet, Roi de Maroc, le présente devant la Ville de Safi avec une armée nombreuse. Cette place étoit bien fortisiée & désendue par D. Louis de Loureyro, commandant aussi brave qu'expérimenté. Les asliegés firent diverses sorties dans. une grande quantité de

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

avec les Chrétiens Grecs, habitans de cette ville, qui emporterent leurs effets, & vinrent s'établir en Italie.

Le Cardinal Fonseca, Archevêque de Tolede, meurt; il est remplacé par le

Cardinal Tabéra.

François I. excite le Landgrave de Hesse de faire éclater les sujets de mécontentement qu'il a contre l'Empereur, offrant de le seconder. Mais le Landgrave présére un accommodement qui assure la tranquillité en Allemagne.

Soliman fait proposer au corsaire Barberousse de le créer Général de ses armées de mer en considération des preuves qu'il avoit données de sa valeur, de son habilité & de son expérience: Barberousse flatté & honore de cette proposition se rend à Constantinople avec une petite flotte; il présente en hommage à sa Hautesse de belles esclaves, & des présens magnifiques. Le Sultan le reçoit avec de grands témoignages d'estime & d'amitié; il le nomme Bacha & Généralissime de ses forces maritimes. Il lui fait équiper quatre-vingt galéres & beaucoup d'autres bâtimens. Barberousse rétablit les fortifications de Cotone, où il met une bonne garnison. Il passe le détroit de Messine, & se présente devant cette ville; mais Andre Doria l'oblige de se retirer. Ce Corsaire côtoye les côtes de la Calabre, il débarque des troupes qui s'emparent de San-Nochito; les habitans sont massacrés ou faits prisonniers. Les Turcs mettent le feu à cette ville. Barberousse passe à Catero, & brule sept galeres

### PORTUGAL

Jean III. .

tageant avec les hommes les travaux & les dangers.

Les Maures, maîtres de la ville de Santa-Cruz au Cap d'Aguiere, firent prisonniers le Gouverneur Dom Gultiere de Mouroi avec ses deux enfans, D. Louis & Dona Mencia. Le Chérif destina Mencia pour son sérail, & la força de professer la religion Mahométane.

Le Roi de Portugal fournit à la sollicitation de Charles-Quint, deux vaisseaux dont il donne le commandement à Antoine de Saldagne, avec ordre de joindre la stotte Espagnole, armée pour rétablir le Roi de Tunis, détrôné par le Corsaire Barberousse.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

dans le port. Il livre pareillement aux flâmes Pista & d'autres places. Il paroît devant Naples. Il prend l'Isle de Prochita où il charge de fers plus de deux cent cinquante personnes, & il emporte un riche butin. Il fait saccager Fundi; les hommes sont égorgés, les semmes & les enfans sont réduits en esclavage. Tant de désastres le long de cette côte, portent l'esfroi jusques dans Rome. Mais Barberousse fait voile vers Tunis, surprend cette place, s'en empare au nom du Grand-Seigneur. Hascen est détrôné & vient chercher un asyle, & demander du secours en Espagne.

L'Empereur voulant arrêter les conquêtes de Barberousse, & rétablir le Roi de Tunis, donne ordre à ses Généraux de rassembler une flotte; il invite le Pape, le Grand-Maître de Maithe & le Roi de Portugal de concourir à cet armement. Cependant il envoie Louis Présendes, Genois, & l'un de ses domestiques avec deux vaisseaux marchands, à Tunis, pour examiner l'état de cette ville; Présendes est dénoncé par un Maurisque Espagnol, comme un espion; Barberousse lui coupe la tête, & fait traîner & bruser son corps hors de la Ville.

Henri VIII. qui, comme nous l'avons dit, avoit répudié Dona Catherine pour se marier avec Anne de Boulen, refuse de se soumettre au jugement de l'Eglise Romaine, & est excommunié le 30, Août. Ce Monarque d'un caractère violent, sacrifie la Religion Catholique Romaine à sa passion; il fait

PORTUGAL.

Jean III.

## ESPAGNE. Charles I.

Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL

Jean III.

schisme, & se déclare chef de l'Eglise Anglicane. Plusieurs Moines Chartreux sont tourmentés, & périssent pour la Foi; Jean Fischer & Thomas Morus reçoivent aussi la couronne du martyre.

Charles veut envain engager François I. de se liguer avec lui contre le
Roid'Angleterre; il promet le Milanez
pour le Duc d'Orléans à la mort de
François Sforce; il offre au Dauphin la
Princesse Marie, fille de Henri VIII. &
de Catherine d'Aragon, & il demande
pour son fils une des filles de France.

Le Pape Clement VII. de la maison de Medicis, meurt le 26 Septembre. Son inconstance, ses intrigues, sa politique inquiéte & variable, sa précipitation causerent beaucoup de maux à Rome & 2 l'Eglise. Le Cardinal Farnese monte au Souverain Pontisicat sous le nom de Paul II.

Ignace de Loyola, Gentilhomme Espagnol, sonde dans l'Eglise des Mattyrs, proche Paris, un Ordre religieux auquel il donne le nom de Compagnie de Jesus,

Pizarre obtient de l'Empereur Charles V. le titre de Marquis; il est nommé Gouverneur avec Almagro. Ces deux chess de parti se diviserent par intérêt & par rivalité; armés l'un contre l'autre, ils furent sur le point d'anéantir les Espagnols dans le Pérou. Almagro eut la prudence de renoncer à des prétentions qui pouvoient lui être aussi funcstes qu'à l'Espagne. Il alla chercher sortune dans de nouvelles découvertes. Pizarre bâtit la Ville de Los - Reyes, plus

## RSPAGNE.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint.

connue sous le nom de Lima, capitale du Perou.

1535. L'Empereur vint à Barcelone où la flotte devoit se rassembler. Il mit à la frere du frere du Roi de voile le 30 de Mai. Cette expédition contre Tunis se fit avec un appareil formidable; Charles voulut commander en personne l'armée navale composée de l'élite de la Noblesse d'Espagne, de Portugal & d'Italie, & des meilleures troupes. Doria, le Duc d'Albe, le Marquis del - Vasto & beaucoup d'autres habiles Généraux servirent sous l'Empereur & l'Infant D. Louis de Portugal. On comptoir plus de quatre ceus bâtimens, parmi lesquels étoient cent quarante galeres. L'armée débarqua sans obstaclé le 16 Juin à la côte de la Goulette, place forte, près de Tunis. Cette forteresse est assiégée. Barberousse la défend avec vigueur; il entreprend même de faire lever le siège par un combat général; mais il est repoussé avec perte. La Goulette est attaquée par terre & par mer. Les Espagnols montent à l'assaut; ils entrent dans la place le 25 Juillet, jour de S. Jacques, Patron de l'Espagne. La garnison se sauve par le canal à Tunis. Les vainqueurs se virent mastres par la prise de la Goulette, de trois cens pieces de canon, de 90 vailléaux ou bâtimens des ennemis,& d'une quantité prodigieuse de munitions de guerre.

L'Empereur accompagné de l'infant D. Louis de Portugal, du Roi de Tunis & des principaux officiers, visita la place conquise, & dit à Muley-Hascen : [ PORTUGAL

Jean III.

1535. L'Infant Dom Louis, Portugal, s'embarque pour l'expédition contre Tunis, avec l'elice de la Noblesse Portugaile. L'Empereur le combla d'honneurs, & lui donna beaucoup de marques d'amitié. L'infant montra dans tout le cours de cette guerre, une valeur conduite par la prudence.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Jeen III.

PORTUGAL.

Voici la porte par laquelle je veux vous faire rentrer dans vos Etass.

En effet, le siège de Tunis est résolu. Barberousse marche à la tête de plus de cent mille hommes pour arrêter l'armée Impériale. Combat dans lequel les Turcs sont défaits, & obligés de fuir en désordre vers Tunis. Vingt mille Chrétiens esclaves dans cette ville, s'emparent du château, voulant se soustraire à la cruauté de Barberousse qui avoit donné ordre de les faire mourir. Tunis est emporté d'assaut. Les soldats vainqueurs courent au pillage, & se portent aux dermers excès de licence & de cruauté lans pouvoir être contenus par leurs Chefs. Plus de soixante mille Tunisiens périrent, & l'on fit au moins quarante mille esclaves de tout sexe & de tout âge.

Muley-Hascen est rétabli sur son trôme à des conditions qui le rendent vassal & tributaire de l'Empereur. Il s'obligea de rendre sans rançon tous les esclaves Chrétiens qui viendroient à Tunis, de donner aux Chrétiens le libre exercice de leur Religion dans ses Etats, de ne recevoir à Tunis aucun corsaire, ni ennemi de l'Espagne, de payer tous les ans à l'Empereur douze mille écus d'or pour l'entretien de la garnison de la Goulette, & six chevaux Arabes avec douze femmes en signe de vasselage. Muley-Hascen abandonne à l'Empereur les prétentions & droits sur la Goulette, Bonne, Biserte, Afrique & autres places maritimes, mais qu'il falloit con-Juésic.

### ESPAGNE.

Charles I, Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

Cependant Barberousse passe à Bonne avec ses troupes, & apprenant que Doria venoit avec une flotte, il s'echappe, & se rend à Alger. Ce Corsaire rassemble trente-cinq galeres à la tête desquelles il prend Port-Mahon, infeste les Baléares & les côtes de Valence. Il se rendit à Constantinople où il emmena beaucoup d'esclaves & de riches dépouilles.

On a reproché à Doria d'avoir laissé échapper Barberousse, tandis qu'il pouvoit le forcer dans Bonne, & délivrer le Chrétienté de son plus cruel ennemi. On prétend que Doria vouloit laisser sublister ce fameux Pirate afin que l'Empereur eut toujours besoin de ses serviccs.

L'Empereur fait rétablir & augmenter les fortifications de la Goulette; il en donne le gouvernement à D. Bernardin de Mendoza. L'Infant D. Louis retourne en Portugal. Charles se rembarque le 17 Août, & aborde en Sicile; il reste à Palerme trente jours qui sont des fêtes continuelles. Il vient ensuite à Naples où il fait une entrée ttiomphante, suivi de vingt mille esclaves Chrétiens délivrés par ses armées; il recoit les honneurs rendus autrefois aux anciens Célars. Ce Prince les furpassoit par sa puissance, par ses victoites & par ses vertus. Cette campagne, la premiere où il se trouva, le combla de gloire. Il se fit adorer des militaires en les récompensant à proportion de leurs services.

Sforce Duc'de Milan, meurt dans cet-

## espagne.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

te Ville, au mois de Novembre; il nomme l'Empereur son héritier. Antoine de Leyva prend possession au nom de Charles de ces Etats qui sont réunis à l'Em-

pire.

Le Roi de France méditoit depuis quelque tems de faire revivre ses anciens droits sur le Milanois. Il avoit à set effet demandé le passage pour ses troupes au Duc de Savoye quile lui avoit refulé. François I. pour s'en venger, déclara la guerre à ce Prince sous prétexte de vouloir recouvrer l'héritage de Louise de Savoye, sa mere, & s'empara des principales places en deça du mont Cénis. Le Duc de Savoye fut obligé de se réfugier auprès de l'Empeteur.

Découverte de la Californie par Fernand Cortez. Il tenta la conquête de ce pays; mais il ne put y réussir, quoiqu'il y mit de plus grandes forces & le même courage que dans l'entreprise du Mexi-

Almagro pénétre jusques dans le Chili au-delà du tropique du Capricorne. Il paroît & fubjugue fans peine ce pays dont il prend possession au nom de Charles V. Il apprend au milieu de ses succès, que les Péruviens se sont soulevés contre les Espagnols. L'Ynca Mango après avoir été mis dans les fers, après avoir souffert une question cruelle & ignominieuse, s'étoit échappé & avoit tassemblé deux armées avec lesquelles il attaquoit à la fois Cusco & Lima. Almagro quitte le Chili, vient au Perou, artaque Mango, défait ses troupes & l

# ESPAGNE.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint.

Les oblige de lever le siège de Cusco, &

de fuir dans les montagnes.

Pizarre enfermé dans Lima étoit réduit à la derniere extrémité, & prêt à tomber entre les mains des Indiens qui auroient vengé sur lui, & sur les Espagnols, tout le sang qu'ils avoient répandu, & les maux dont ils avoient accablé ce malheureux Empire. L'intré-Pide Pizarre ne prend conseil que de son désespoir; il fait brûler les vaisseaux qui pouvoient favoriser la fuite de ses troupes; il les met dans la nécessité de vaincre ou de mourir. Plusieurs détachemens viennent pour le secourir, mais ils sont enveloppés & égorgés par les Indiens-Enfin Alphonse Alvorado perce jusques dans Lima à la tête de trois cens Espagnols. Pizarre reprend alors la supériorité, & défait l'armée Peruvienne.

1536.

Mort de Dona Catherine, tante de l'Empereur & Reine d'Angleterre. Sa naissance, son rang, ses vertus ne putent la garantir de l'inconstance & de la dureté de Henri VIII. qui sut l'amant le plus passionné, & le tiran le plus cruel de ses semmes.

Marguerite, fille naturelle de l'Emperéur, épouse à Naples, Alexandre de

Medicis, Duc de Toscane.

L'Empereur & les Vénitiens forment une ligue dont l'objet est d'empêcher aux François l'entrée de l'Italie.

François I. apprenant la mort de Sfor. furent indépendant les uns ce, Duc de Milan, renouvelle ses des des autres jusqu'en 1547-mandes au sujet de la restitution du Du- Enfin le Cardinal D. Hen-

PORTUGAL.

Jean III.

1536.

Le Pape Paul III. donne, à la priere de D. Jean Roi de Portugal, une Bulle pour ériger un Tribunal d'Inquilition dans la Ville d'Evora. On fit Grand-Inquisiteur le Pere D. Diegue de Silva, Confesseur du Roi & Evêque de Ceuta. On établit dans la suite d'autres Tribunaux d'Inquisition à Lisbonne & à Coimbre, qui furent indépendans les uns des autres jusqu'en 1547-Enfin le Cardinal D. Hell-

# espagne.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

ché; & n'ayant reçu de l'Empereur que des réponses vagues, ce Monarque fait avancer son armée dans le Piémont, sous | le premier Inquisiteur géles ordres de l'Amiral Brion. Les François continuerent leurs conquêtes avec d'autant plus de facilité qu'ils ne rencontrerent aucunes troupes pour les combattre; ils s'emparerent des places de la Bresse, de celles au-delà du Mont Cenis & de Turin.

Cependant Charles vient à Rome où il fut teçu en triomphateur. Il fit un discours en présence du Pape, des Cardinaux assemblés & des Ambassadeurs des Princes étrangers pour remercier le Sacré College de la résolution où il étoit de convoquer un Concile général & de travailler à l'extirpation des hérésies; l'Empereur déclama ensuite avec véhémence contre le Roi de France, & il finit ses plaintes & ses reproches par proposer un nouveau défi à ion rival.

L'Empereur vient à Florence pour y voir sa fille & son gendre; il traverse la Lombardie, & se rend dans le Piémont où il avoit donné rendez-vous à ses troupes.

Antoine de Leyva chasse les François de Fossano.

Le Marquis de Saluces abandonne le parti de la France, & passe au service de l'Empereur.

Charles-Quint, heureux dans toutes ses entreprises, partout vainqueur, Maître des trésors de l'Amérique, ayant les plus habiles Généraux & les meilleures troupes, réunissant la moitié des Etats

# PORTUGAL.

Jean III.

ri, frere du Roi, & qui monta sur le Tiône, sur

# ESPAGNE.

Charles I. Empereld four de nom de Charles-Quint.

de l'Europe, & étendant sa domination dans toutes les parties du monde, étant lui-même brave, jeune, vif, entrepre-nant, adoré de ses sujets, se persuade, qu'il est destiné à devenir le seul Monarque de l'univers. Les circonstances sembloient favoriser son vaste projet. La Turquie & la Perse s'épuisoient par des victoires & des pertes alternatives. Les guerres de Religion déchiroient l'Allemagne & l'Angleterre. Christiern tourmentoit les peuples du Nord par ses cruautés. La France paroissoit manquer d'hommes & d'argent; & François I. rival toujours malheureux, mais toujours actif, étoit le Prince qui mettoit le plus d'obstacle aux desseins de l'Empereur. Enfin conduit par l'ambition & armé par la vengeance, Charles malgré l'avis de son Conseil, porte la guerre dans les Etats de son ennemi. Il marche à la tête d'une armée nombreuse qui arrive à Nice le 25 Juillet. La ville d'Antibes se soumet; Fréjus nose réfister. Siège de Marseille: cette place se défend avec vigueur. Les vivres manquent dans l'armée Impériale. Une maladie épidémique enleve plus de vingt mille hommes; Antoine Leyva meurt; on le regardoit comme le meilleur Général de l'Empereur : il avoit gagné toute sa gloire contre les François, & il vouloit y mettre le comble par la conquête de la France. C'etoit lui qui avoit principalement déterminé Charles-Quint d'entrer en France, lui promettant de le conduire au bout d'un mois dans la capitale.

Tome II,

PORTUGAL.

Jean III.

E

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Josephia.

Le Dauphin de France, jeune Prince de dix-neuf ans, qui promettoit beaucoup, tombe malade à Valence, & meurt à Tournon. Le Comte de Montecuculi, Ferrarois, est accusé de l'avoir empoisonné. On le met à la question, il confesse son crime, & est écartelé à Lyon.

François I. devient supérieur en forces à l'Empereur, ayant augmenté son armée de vingt mille Suisses & de six

mille Allemands.

Les Impériaux qui étoient restés en Piémont sous les ordres de Jacques de Medicis & du Marquis de Saluces, s'emparent de beaucoup de villes, mais ils échouent devant Turin.

Pietre Rangoni & Pierre Strozi, Généraux Italiens, au service de France, rassemblent un parti de dix mille hommes avec lesquels ils veulent surprendre Gènes. André Doria en prévient l'Empereur qui donne aussitôt des ordres pour mettre cette Place en état de désense. Rangoni ayant manqué son coup, se jette dans la Lombardie; il saccage & prend Carignan, Baconis & Carmagnoles dans le Marquisat de Saluces.

Le Comte Henri de Nassau, & Adrien de Rieux entrerent dans la Picardie à la tête de vingt-six mille hommes. Ces Généraux se rendirent maîtres de Bray, de Guise, & firent beaucoup de ravages dans cette Province. Siège de Peronne. Les Flamands perdirent tant de monde devant cette place, qu'ils surent pbligés de se retirer.

## RSPAGNE

Charlet I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

L'armée de l'Empereux s'affoiblissoit tellement, & celle de François I. augmentoit au contraire si considérablement que Charles leva le siège de Marseille, & se retira, trainant après lui des troupes languissantes & vaincues en quelque sorte par la misère & la maladie. Il laissa sur le chemin de Nice beaucoup de bagages & de malades. Le Connétable de Montmorencine poursuivit point l'arriere-garde de l'ennemi, voulant moins empêcher sa retraite que la faciliter.

Garcilaso de la Vega y Guzman attaque la tour de Muley, & reçoit à la tête
un coup de pierre dont il menst à Nice.
Ce Seigneur jeune, brave, plein de mérite & de savoir, qui avait même composé des ouvrages estimés, fut regretté
de l'Empereur. Ce Prince chercha à venger sa mort en faisant pendre tous les
paysans qui désendoient la tour de Mu-

L'Empereur n'emporta de son expédition contre la France, que des pêrtes &c beaucoup de confusion. Cependant- il s'étoit cru si sûr de réussir, qu'il dit à Pierre de la Beaume, Evêque de Genêve, que les Luthériens avoient depossedé de son Evéche: Monsieur l'Evêque, se vous rétablirai dans Genêve quand s'aurai conquis la France. Charles passe à Gènes où il reste quelques jours. Il s'embarque de-la pour l'Espagne; il arrive le 6 Décembre a Barcelonne, & se se tend aussitôt en Castille.

Les Impériaux firent encore quelques tentatives contré la France. Une florte PORTUGAL

Jean III.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

vint débarquer dans le Languedoc, & une armée attaqua le Roussillon; mais les François repousserent par-tout l'ennemi, & l'obligerent de se reti-

Un détachement François conduit par de Burie, entre par surprise dans Casal de Montfertat; le Marquis del Vasto recouvre presque aussitôt cette place, & tue quinze cents hommes & leur chef.

Dàns le Pérou, Almagro, après s'être: emparé de Cusco, fit arrêter les deux freres de Pizarre, les traitant d'usurpateurs, parcequ'ils avoient voulu se maintenir dans cette place, qu'il prétendoit être de son Gouvernement. Le Marquis Pizarre obtint par négociation la liberté de ses freres qui devinrent de nouveaux ennemis qu'Almagro eut bientôt à combattre. Almagro, donne la frange rouge ou les marques de la Souveraineté à Paulu Ynca, frere de Manco; il vouloit sans doute avoir le tems d'affermir son pouvoir sous le nom de ce nouveau Roi; mais les Indiens ne s'y tromperent point; ils avoient appris par leurs malheurs à connoître la politique & l'ambition de leurs cruels oppresseurs.

1537.

Le Pape ne voyoit pas sans inquiétude les divisions de l'Empereur & du Roi tellement répandus depuis de France, parcequ'elles pouvoient de les Moluques, dans le venir funestes à la Chrétienté; d'autant Golfe Arabique, qu'ils se que François I. avoit un traité particu- rendirent maîtres de la lier avec le Grand-Seigneur. Le Sou- mer, & qu'ils empê-

PORTUGAL

Jean III.

1537.

Les Portugais s'étoient

# ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

verain Pontise ordonna un Jubilé universel pour inspirer la paix aux Princes Chrétiens, & il employa toutes sortes de moyens pour rétablir l'union entre

cux; mais ce fut sans succès.

Cependant Soliman faisoit de grands préparatifs pour attaquer l'Italie, & sur-tout le Royaume de Naples. L'Empereur envoye ordre aux Vicerois de Sicile & de Naples, d'armer sur terre & sur mer; il met aussi les Royaumes de Catalogne & de Valence en état de défense; il obtient pour subvenir aux frais de cet armement, une somme considérable des Etats de Castille.

François I. rendit sur les représentations qu'il se sit saire par son Parlement, un Edit pour annuller les traités de Madrid & de Cambrai; il enjoignit en consequence aux Flamands de rentrer sous l'obeissance qu'ils lui devoient comme à leur legitime Souverain, & les delia du serment de sidélité qu'ils avoient fait à l'Empereur. Mais Charles-Quint, apprenant cette nouvelle, dit que ce n'étoit point les Edits, mais les armes qui devoient decider du droit des Souverains.

Le Roi de France entre à la tête de vingt-cinq mille hommes en Artois: il porte la desolation dans cette Province; il prend Auxy-le-Château, Hesdin, Pernes, Lillers, Saint-Venant & plussieurs autres villes Il s'empare aussi de S. Pol, fortisse cette place, & y met bonne garnison; il se retire à Paris, après cette expédition, laissant au Comte de S. Pol le commandement de ses troupes.

PORTUGAL.

Jeen IIk

cherent toute communication & tout transport de marchandifes des Indes & de Calicut, Egypte. Sinan Gouverneur de ce Royaume, en porta les plaintes au Grand-Seigneur, lui représentant le tort que cela faisoir à la Province, & à son Empire. Il reçut auffitôt des ordres d'armer sur mer . & d'aller chasser les Portugais des ports d'où ils arrétoient la liberté de la navigation. En effet, Sinan équipa une flotte de quatre-vingt bâtimens sur lesquels il fit embarquer beaucoup de troupes, d'artillerie, de vivres & de munitions de guerre, & il alla former le siège de Diou , place importante, défendue par Antoine Sylveira, Gouverneur, avec fix cens Portugais.

Sinan sit pendant trois mois une attaque très-vive, mais il éprouva tant de résistance & de pertes, qu'il sut obligé de levez

le siége,

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur fam le nom de Charles-Quint.

PORTOGAL.

Jean III,

Au bruit de l'irruption des François, Dona Marie, Reine Douairiere de Hongrie, Gouvernante des Pays-Bas, leva une armée de vingt-cinq mille hommes dont elle nomme Généraux le Comte d'Egmont, le Comte de Bure, Crouy, Bredérode, & plusieurs autres. Rœux & le Comte de Bure forcent la ville de S. Pol dans le même tems que cinq régimens Allemands s'étoient déja fait jour dans la plaçe. Les habitans furent presque tous massacrés; plus de quatre mille cinq cens François périrent dans cette occasion; la ville fut livrée aux slammes.

Les Impériaux se présentent devant Montreuil qui leur ouvre ses portes. Térouane est assiégé. Annebaut, Officier François, veut secourir cette place, mais son parti est défait. Il est prisonnier avec le Comte de Vilarsi & plusieurs autres Capitaines. Le Dauphin, accompagné du Connétable de Montmorenci, vient avec six mille Fanțassins & trois cens chevaux au secours de

Térouane.

La Reine Douairiere de Hongrie, & la Reine de France, toutes deux sœurs de Charles ayant le même desir de la paix, convintent, pour y parvenir, d'une tréve de trois mois sur les frontieres de France & de la Flandre; les deux Reines, du consentement de l'Empereur & de François I. se rendirent à Bouenci, & y signerent le traité.

L'Empereur fait garder le passage des. Pirénées pour garantir le Royaume d'Aragon d'une invasion des François. Les

## ESPAGNL

Charles I. Empereur fous is nom de Charles-Quint.

Royaumes d'Aragon & de Valence, & la Catalogne accorderent des secours extraordinaires d'argent.

L'Impératrice accouche le 19 Octobre, à Valladolid, de l'Infant D. Jean qui ne vécut que jusqu'au mois de Mars de l'année suivante.

Alexandre de Médicis, gendre de l'Empereur, premier Duc de Toscane, est assassiné par Laurent de Médicis, son parrain. L'Empereur accorde l'investiture de ce Duché à Côme de Médicis, Prince qui usa du pouvoir souverain pour le bonheur & la gloire de ses sujets.

Humieres qui commandoit les troupes Françoises en Italie, fait une tentative contre la ville d'Aste; mais le
Marquis del Vasto vient avec une armée au secours de cette place, & la
garantit. Ce Général de l'Empereur
force Quiers où il fait beaucoup de carnage; il trouve dans cette place une
grande quantité d'argent. Il se rend
maître de Querasque, d'Albe, de Carmagnoles.

Le Roi de France se dispose à passer dans le Piémont à la tête d'une armée. Il envoie au devant de lut le Dauphin, son fils, avec Anne de Montmorenci; le Marquis del Vasto charge Cefar Marsio de désendre le passage de Suse; mais ce dernier n'ose attendre le Dauphin qui étoit beaucoup supérieur en sorces. Les François augmentent la garnison de Turin. François 1. arrive avec le reste de l'armée; dutes hostilités sont suspendues par une trève de trois

PORTUGAL.

# ESPAGNE.

Charles I. Emarreur lous le nom de Charles-Quint, PORTUGAL.

Joan TII.

mois, que les deux Reines, Marie & Eléonore, obtinrent de l'Empereur & du Roi de France. A cette nouvelle, le Marquis del Vasto demande la permission de tendre ses hommages à François I. qui le reçoit dans son camp, & le comble d'honneurs.

Le Grand Turc fait une invasion en-Italie. Il force Castro, pille cette place, & emmene beaucoup de captifs.

André Doria rencontre plusieurs galeres Turques qu'il prend & qu'il brîlle, ne pouvant les garder. Il fait beaucoup de Jannissaires prisonnièrs. L'arrivée de Barberousse à la tête de quatrevingt galeres, l'obligea de se retirer à Messine.

Le Roi de France ne secondolt pas les Turcs, suivant ses engagemens, pour la conquête du Royaume de Naples; c'estpourquoi le Grand-Seigneur abandonna son parti, & déclara la guerre aux Vénitiens qui avoient remporté plusieurs avantages contre sa flotte.

Dom Alvar quitte pour quelque mécontentement particulier le commandement general des galeres d'Elpagne, malgré les refus de la part de l'Empereur de recevoir sa démission & les instances de l'Impératrice pour l'engager à continuer ses services.

Congrès de Leucates pour régler les conditions de la paix entre l'Empereur & le Roi de France. On ne put y convenir que d'une trêve de six mois.

Pizarre négocioit avec Almagro, son rival, lorsqu'il étoit le plus foible; il se combattit lorsqu'il se sentit supérieur en

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

forçes, La guerre civile divise les vainqueurs du Pérou; ils prennent partiles uns contre les autres; & les Indiens, au lieu de profiter de la discorde de leuts oppresseurs pour les accabler & s'en délivrer, s'arment au contraire pour les défendre & les conserver. Le Marquis Pizarre prend de l'ascendant sur son ennemi.

## 1538.

Le Pape, l'Empereur & les Vénitiens sorment le 8 de Février une ligue contre les Turcs qui menaçoient l'Italie. L'Empereur se chargea des trois quarts des frais, des troupes & des armemens; le Pape & les Vénitiens s'engagerent à sournir l'autre quart. André Doria eut le commandement en chef des forces maritimes, & le Duc d'Urbin fut nommé Généralissime des troupes de tetre. La nouvelle de cette ligue excita le Sultan Soliman à faire de son côté de grands préparatifs sur terre & sur mer.

L'union de la France avec la Turquie, & les guerres continuelles de l'Empereur & de François I. nuisirent beaucoup aux intérêts de la Chrétienté. Le Pape ne cessoit d'inviter ces Princes à cherches des moyens de réconciliation; il obtint d'eux qu'ils auroient ensemble une entrevue; se lieu du congrès sut sixé à Nice. Le Pape s'y rendit le pre- sagesse du Souverain samier, l'Empereur arriva dans cette ville voit maintenir l'ordre au le 18 de Mai; il eut une conférence avec milieu des troubles qui le Souverain Pontife, il passa ensuite à l'environnoient, & pré-Villestranche. Le Roi de France vint voir tout ce qui autoit

## PORTUGAL.

Jean III.

# 1538.

Garcie de Norogna succede à d'Avigna dans la place de viceroides Indes. Ce dernier partit pour le Portugal ; il tomba malade, en doublant le Cap de Bonne-Espérance, mourut. Sa perte fut sensible au Roi Dom Jean III. qui le regardoit comme un ami, un excellent Général, un grand politique, un sujet zelé pour ses intérêts & pour la gloire de sa nation.

Nous sommes dans les beaux jours du Portugal: jamais ce Royaume ne fut plus riche, plus puissant, plus tranquille. Ce régne est peu fécond en évenemens, parceque la

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

## ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

aussi le 21 de Mai à Nice avec la Reine sa femme, ses fils & le Connétable de Montmorenci. Le Pape eut alternativement des envrevues particulieres avec ces deux Souverains, mais lans pouvoir les résoudre à se voir, & sans réussir à les accorder. Il arriva pour-lors une méprile légere en soi, mais qui fit honneur au caractère de Charles-Quint. Quelques gens de la chiourme donnerent de l'effroi aux galeres de l'Empereur, en annonçant qu'ils voyoient de loin des objets confus qui ressembloient assez à une flotte considérable. Ou crut que c'étoit Barberousse qui s'avançoit avec ses vaisseaux; le Marquis del Vasto courat à l'Empereur pour l'avertir du danger, & le prier de s'y soustraire en se retirant dans les montagnes; on lui faisoit entendre que ce pouvoit être une suite de l'intelligence de François I. avec le Grand-Seigneur; mais Charles sans s'émouvoir, dit qu'il ne vouloit pas fuir, & que s'il y avoit du danger, il le partageroit avec ses amis. On s'aperçut bientôt que c'étoit des tourbillons de fumée ou de poussiere qui avoient effrayé l'imagination prévenue des gens de la chiourme.

Le Pape ne pouvant amener les deux Souverains à la paix, obtint au moins d'eux de statuer une trévé de dix ans; les choses restant dans l'état où elles étoient. Ce qui fut convenu le 18 de Juin, par un traité appellé la tréve de Nice.

Le Pape obtint de l'Empereur, Marguerite d'Autriche, sa fille naturelle, pour Octavien Farnese, quoique ce artillerie, ses blessés, ses

## PORTUGAL

. Jeen III.

pu altérer le repos public, Ce Prince avoit la connoissance des hommes a il avoit le talent de les placer & de les employer. C'est à ce choix des Ministres & des Généraux que le Portugal dut sa bonne administration en Europe, & ses succès continuels dans les autr**es** parties du monde.

Sinan Bacha ayant furpris la confiance du Roi d'Aden, allié des Portugais, le fit périr dans les supplices ; il s'étoit ensuite emparé de la ville d'Aden, & l'avoit livrée au pillage. Il voulut attirer dans son parti le Roi de Calicut; mais ce Monarque, le plus puissant des Indes, rejetta les offres de cet homme perfide & cruel, & s'unit au contraîre aux Portugais pour combattre les Turcs. Sylveira, Gouverneur de Diou, reçut un renfort du Viceroi, & après la levée du siège, il poursuivit encore les Infidéles dont il tua un grand nombre.

Sinan Bacha fut obligé d'abandonnet toute son

## ESPAGNE,

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

Prince est promis de la donner en mariage à Côme de Médicis; mais il craignit de désobliger le Pape par un refus.

Le Pape partit pour Rome, & l'Empereur pour l'Espagne. Cependant Charles demanda une entrevue à François I- qui lui donna rendez-vous à Aigues-mortes. Le Roi de France, accompagné de la Reine, sœur de l'Empereur, de ses fils, du Connétable de Montmorenci & des principaux leigneurs de sa Cour, reçut l'Empereur avec tous les honneurs & de grandes démonstrations de joie & d'amitié. Ces Souveverains mangerent plusieurs fois ensemble. Ils eurent un entretien secret qui dura plus d'une heure, & se séparerent en se donnant les témoignages de la plus grande union, & en s'embrassant, ensorte que l'on crut qu'ils avoient conclu la paix; mais il ne transpira rien de Leur conversation.

Le Grand-Turc met en met une flotte nombreuse dont il donne le commandement au fameux Barberousse. Ce Général fait des tentatives inutiles contre Canée, place forte de l'Isse de Candie; il n'a pas plus de succès devant Rétimo.

La flotte de la ligue Chtétienne se rassemble dans l'Isle de Compu; André Doria en prend le commandement. Il va chercher la flotte ennemie à Prevesa. Barberousse se dispose au combat; mais André Doria se retire. On a accusé ce Général qui étoit Génois de nation, de se resuler à une vistoire qui auroit augmenté les avantages & la gloire de

## PORTUGAL.

Jean III.

bagages, & prit la fuite. Il descendit à Suès, & de-là se rendit à Conftantinople pour tâcher de fléchir l'indulgence d'un despote qui ne pardonnoit guère des conseils imprudens, & des entreprises malbeureuses on mal concertées.

## ESPAGNE.

Charles 1. Empereur fous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean III.

la République de Venise. Il fut aussi soupçonné de ne point vouloir délivrer la Chrétienté d'un ennemi formidable, qui rendoit ses services si importans à l'Empereur & aux Princes Chrétiens.

Il y eut quelques combats entre les galeres Vénitiennes & celles des Turcs. Les Vénitiens perdirent deux galeres & deux bâtimens chargés de provisions.

André Doria voulut réparer par quelque action d'éclat la honte de sa retraite. Il s'empara de Castelnovo, où il sit un riche butin & seize cens esclaves.

Barberousse, voulant venir au secours de cette place, éprouve, à la hauteur de Saseno, une tempête furieuse, qui lui fait perdré soixante-dix galeres & vingt-trois mille hommes. Le Général Vénitien veut le poursuivre pour achever sa ruine. André Doria s'y oppose, prétextant qu'une pareille tourmente pourroit endommager la flotte Chrétienne.

Des soldats Espagnols ne recevant pas leur paye, se mutinerent dans Milan. L'Empereur sit licentier une partie des troupes, & leur sit donner leur solde.

La même révolte arriva pour la même cause à la Goulette & en Sicile. Les séditieux pillerent plusieurs places de Siciles ils formerent un corps d'armée, & nommerent pour seur Général un Religieux Apostat. Ils s'établirent à Ranço, dont ils chasserent les habitans. Le Viceroi de Sicile sit proposer une

## ESPAGNE.

Charles I. Emperotor four le nom de Charles-Quint.

amnistie & une forte paye aux soldats, s'ils vouloient mettre bas les armes:
ils se rendirent à ces propositions. Le, Viceroi les distribua ensuite dans differentes garnisons, & sit pendre leurs

chefs & les plus coupables.

L'Empereur assemble à Tolede les us Genéraux des Royaumes de Cas-**L** & de Léon. Il demande fous le titre d'assise un secours d'argent de la part de tous les Ordres du Royaume. Le Clergé y consent; mais les autres Ordres, sur les représentations du Conné de Castille, le refusent, comme contre aux priviléges de la Noblesse, qui de devoit payer ni tribut ni impôt. L'Empereur est obligé d'abandonner vette demande; mais il exclut la Noblesse des Etats Généraux, disant qu'elle ne devoit avoir aucune part au Gouvernement, puisqu'elle n'en vouloit pas supporter les charges. Cependant l'Empereur obtint un don gratuit de douze millions, payables en trois ans.

La guerre civile continuoit avec acharnement dans le Pérou. Fernand, un des freres de Pizarre, remporte une victoire contre Almagro. Il s'empare de Cusco, fait son ennemi prisonnier, & le condamne à être décapité. Le calme patut se rétablir après la mort d'Almagro; mais son sang répandu suscita bientôt des vengeurs qui rallumerent les feux de

la discorde.

Le Chili ne gagna rien à l'éloignement du chef des Espagnols. Pierre Valvidia avoit pris sa place, & acheva la conquête de cette contrée. PORTUGAL

Jean III.

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur four le non de Charles-Quitte. PORTUGAL

Jean III.

## 1539.

On fit à Tolede un Toutnoi. Cette Fête auroit été suivie d'une guerre civile, si l'Empereur n'en est éteint le feu par sa modération. Un Suisse, qui précédoit l'Empereur, donna imprudemment un coup de sa baguette sur le cheval du Duc de l'Infantado, pour le faire avancer. Ce Duc irrité frappa aussitôt de son épée l'Huissier. Le Grand Prevôt accourut alors pour arrêter ce Seigneur, de la part de l'Empereur; mais le Connétable, en vertu de sa dignité, fit retirer le Prevôt, & conduisit le Duc à fon logement, accompagné de tous les Grands & des Seigneurs qui abandonnerent l'Empereut, le laissant seul avec l'Archevêque de Tolede. La Noblesse mécontente de l'exclusion qu'elle avoit reçue dans les derniers Etats, ne cherchost qu'un prétexte de se révolter; elle croyoit. l'avoir trouvé. Cependant l'Empereur lui ôta tout sujet de plainte, en obligeant l'Huissier d'allet se mettre à la discretion du Duc offensé. Ce Seigneur, confus des bontes de l'Empereut, le supplia de laisser cette assaire dans l'oubli, & les Grands revintent lui faire leur cour.

L'Impératrice accoucha le 1 de Mai d'un enfant mort, & mourut le même jour. Cette Princesse emporta avec elle les regrets de l'Empereur son époux & de toute l'Espagne. Elle étoit regardee comme la plus belle semme de son siècle; son cadavre devint si désigné, que le Duc de Gandie en sut carayé, & qu'il

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quitt. PORTUGAL.

Jean III.

se convertit. Il se sit Jésuite. On le connoît dans l'Eglise sous le nom de S. François de Borgia.

Le Pape, apprenant la mort de l'Impératrice, envoye le Cardinal Alexandre
Farnese son neveu, pour engager Charles de faire la paix avec François I.
& de la confirmer par un double mariage, l'un d'une fille du Roi de France
avec l'Empereur, & l'autre d'une fille
de l'Empereur avec le Duc d'Orléans.
Il invitoit aussi l'Empereur à céder le
Duché de Milan au Duc d'Orléans;
mais cette négociation n'eut aucun
effet.

Les Turcs assiégent par terre & par mer Castelnovo: ils prennent cette place d'assaut le 7 Aost, malgré la plus opiniatre résistance des assiégés. François Sarmiento, Commandant du château, & toute la garnison, sont exterminés. Les Insidéles, maîtres de la ville, y sont un horrible casnage des Chrétiens. Ils ne laissent la vie qu'à quatre-vingt personnes, les semmes & les enfans compris. Les Turcs perdirent plus de vingt mille hommes à ce siège.

Les Vénitiens se plaignent de Doria & de l'Empereur, dont ils ne recevoient pas le secours qu'ils espétoient. Ils concluent une paix désavantageuse avec le Sultan Soliman.

En Flandre, les Gantois se révoltent au sujet d'une taxe que la Reine Marie, Gouvernante des Pays-Bas, impose sur les villes pour l'entretien des troupes Empériales. Ils alléguoient des privilèges

## ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous de nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean IIL.

pour s'exempter de payer; mais le Conseil de Malines annulla leurs prétentions. Les révoltés offrent à François I. de lui livrer la ville & le Comté de Flandre. Ce Prince les refuse, & renvoye leurs lettres à Chatles. L'Empereur se dispose à passer en Flandre; il demande au Roi un sauf-conduit pour Voyager par ses Etats, offrant l'investiture du Duché de Milan pour un des Enfans de France. François I. vouloit exiger un traité, mais on prétend que le Connétable de Montmotency soutint qu'il falloit se contenter de la parole de l'Empereur, qui ne voulut point réaliser ensuite ses offres. Cela fut cause de la disgrace du Connétable.

Charles-Quintse mit en route avec peu de suite. Le Duc d'Orléans alla le recevoir à Saint-Sébastien, & le Dauphin à Saint-Jean de-Luz. Les deux freres l'accompagnerent à Bayonne & à Bordeaux; il reçut sur sa route les plus

grands honneurs.

Les Enfans de France s'offrirent de se rendre ôtages en Espagne pour sa sureté & sa tranquillité; mais l'Empéreur dit que la parole du Roi suffisoit. Le Duc d'Orléans voyant Charles sur les terres de France, lui cria en plaisantant: César, César, rendez-vous prisonnier? L'Empereur le regarde en riant, l'embrasse, ne répond rien. Cette plaisante-rie pouvoit avoir des suites fâcheuses. Triboulet, le sou de François i. mit sur ses tablettes, Charles V. plus son que moi de passer par la France;, mais je le laisserai passer, lui dit le Roi; en ce cas,

#### REMARQUABLES. EYENEMENS

## RSPAGNE.

Charles I. Estepereur four le nom de Charles-Quint.

repartit Triboulet, j'effacerai son nom

pour y mettre le vôtre.

Le Pape accorde à l'Empereur la moitié des tevenus Ecclésiastiques de ses Etats, afin de faire les frais d'un armement contre les Corsaires d'Alger qui inseltoient les côtes d'Espagné & d'Italic

Les Espagnols, toujours conduits par l'espoit & par l'amour des richesses, pénéttent dans l'Amérique méridionale. Gonzale Pizarre y fait de nouvelles déconvertes; ayant en à soutenir les plus grandes fatigues & une disette affreuse, il n'entreprit point de conquêtes dans les nouveaux climats où il étoit parvenu, pareequ'il n'y trouva pas des mines abondantes d'or & d'argent, & que c'étoit tes précieux métaux seulement que les Espagnols cherchoient.

Pizarre appella ces contrées le Pays des Amazones, & donna le même nom au sleuve qui l'arrose, parcequ'il y vit des femmes guerrieres qui s'étoient rendues fort redoutables aux Indiens.

1540.

L'Empereur continue son voyage sur les terres de France. Le Roi & la Reine Dona Eléonore, soeur de Charles, allerent le recevoir à Châtelleraud; ils le rendirent ensemble à Amboise. Le feu prit à un tapis de la chambre où l'Emperent couchoit. Le Roi marqua beaucoup de mécontentement de cet liques, pour porter la luaccident; il vouloit punir de mort ceux miere de l'Evangile dans que cette faute regardoit, mais Char-les pays Orientaux. Paul les demanda grace pour eux. On pré- III. choisit, parmiles Jé-

PORTUGAL

Jean III.

1540.

D. Jean, Roi de Portugal, fait ériger en Métropole la Cathédrale d'Evora, qu'il détache de la Métropole de Lisbonne. Ce Prince demanda au Pape des hommes Aposto-

# ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

tend que François I. fut sollicité d'atrêter l'Empereur jusqu'à ce qu'il eût fatisfait à la promesse qu'il avoit donnée de lui céder le Duche de Milan, mais que le Connétable de Montmorency l'exhorta à ne point se déshonorer par une trahison. Cependant l'Empeteur eut l de l'inquiétade; & voulant s'attacher la Duchesse d'Estampes qui avoit de l'as. cendant sur l'esprit de François I. il laissa tomber devant elle, comme par mégarde. Son anneau dont le diamant étoit d'un grand prix. La Duchesse le ramasse pour le lui rendre. L'Empereur refuse de l'accepter, & lui dit en souriant: Duchesse, il vous appartient; les Empeveurs & les Rois ne reprennent point ce qui leur tombe des mains.

L'Empereur vint d'Amboise à Paris, toujours accompagné du Roi & de la Reine; il eut la reception la plus magnifique. On délivra les prisonniers, le Roi lui remit le Gouvernement & la distribution des graces. Charles quitta le Roi à S. Quentin & se rendit à Valenciennes, où les enfans de France prirent congé de lui.

La Reine Dona Marie, Gouvernante des Pays-bas, alla au-devant de son frere; le Roi D. Ferdinand amena un cotps de troupes avec lesquelles l'Empereur entra le 24 de Février, jour de sa fête, dans la ville de Gand. Des Députés implorereut sa misericorde; l'Empereur les obligea de lui parler à genoux, & les renvoya en leur disant: Rapportez à vos Compagnons que je vars faire sa paix avec les Por. des fronver comme leur d'enverain & leur tuggis, leur tendre leus.

### PORTUGAL.

Jean III.

suites, François-Xavier & Simon Rodriguez, qu'A lui envoya; le premiera avec le caractère de Lég**as** à latere pour les Provint ces d'Orient; & le second. pour le Portugal.

En Afrique, le Roi de Maroe alliége Safi avec une armée de cent mille. hommes. Les assiégés recoivent des secours de la ville d'Azamor; ils détruisent dans une sortie les magatins des ennemis, & leur tuent beaucoup de monde ; le Cherifse retire après un fiége de fix mois; il attaque le royaume de Sus dont son frete occupoit le Trone. L'armée du Roi de Maroc est arrêtee dans le défilé de la montagne de Boibon, entre Tarudant & Maroc, par les troupes du Chérif de Sus. Elle fuit abandonnant le Roi de Maroc & son fils. Le Vainqueur rraita généreulement son frere & son neveu, que la fortune avoit mis en son pouvoir.

Mulei-Ceïdan, fils ainé du Cherif, qui venoit de perdre la bataille, veut

#### ESPAGNE.

Charles I. Emperour sous le nom de Charles-Quints

Juge, avec le sceptre & l'épèc. On arrêta vingt-six des principaux séditieux qui furent punis de mort; plusieurs surent bannis, d'autres eurent leurs biens confisqués. L'Empereur ôta à cette ville ses armes, son artillerie & les priviléges dont elle jouissoit; il força tous les Corps de profession de venir demander grace en habits de supplians & de criminels. Il mit un impôt sur les Habitans, & les condampa à une amende de cent mille ducats; il changea la forme de l'administration, & pour tenir œtte ville dans la crainte & la soumission, il y fit construire une citadelle. La ville d'Oudenarde fut aussi punie des secours qu'elle avoit prêtés aux Gantois.

Le Roi de France envoie le Cardinal de Lotraine & le Connétable de Montmorency, pour demander à l'Empereur la cession du Milanois. Charles tépond qu'il ne pouvoit aliéner ce Duché, mais qu'il offroit de marier une de ses filles avec le Duc d'Orléans, & de lui donner en dot les Etats de Flandre avec le titre de Roi.

François I. fut peu satisfait; de cette réponse, disant qu'il ne demandoir pas des Etats étrangets, mais ceux qui lui appartenoient par les droits du sang.

L'Empereur condamne à mort Reynor, Seigneur de Brederode, parcequ'il avoit pris le titre de Comte de Hollande & de Zélande, & avoit quitté son service pour celui du Roi de France; o y fonda un Collège il sit grace ensuite à ce Seigneur qui pour l'instruction de la vint implorer sa clémence. Il se con-ljeunesse & pour la com-

#### PORTUGAL.

Jean III.

captifs & implorer leng secours; mais le Chérif de Sus représenta les suites facheuses d'une telle démarche ; les déux freres se réconcilierent & s'unirent contre les Portugais.

Norogna, Viceroi des Indes, mentt à Goa.

D. Alvarès, son fils, conduit en Portugal deux Ambassadeurs du Roi de Cotta. Ils offrent à D. Jean de lui remettre la Contône de leur Maître après sa mort, s'il ne laissoit point d'enfans. Ces Ambassadeurs apporterent avec eux une image de leur Roi, & prierent D. Jean de la couronner comme un témoignage de la dépendance & un hommage que ce Souverain vouloit lui rendre.

Etienne de Gama fait les fonctions de Viceroi des Indes, en attendant Alphonie de Soula, nommé à cette dighité. Game jouissoit de biens considérables qu'il employa pour augmenter les établissemens des Portugais. Il embellit la ville de Goa,

#### "BSPAGNE.

Gbarles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

tenta de le laisser une demi - heure à genoux devant lui.

Edit par lequel Charles-Quint défend, sous de grandes peines, à ses sujets, de lire les livres des Hérétiques.

La Diéte pour les affaires de Religion avoit été transférée de Spire à Wormes, à catife de la peste qui étoit dans cêtte premiere ville. Le Roi Dom Ferdinand présida à cette assemblée, composée des Ministres du Pape & de ceux des Princes Catholiques & Protestans. On n'y put rien conclure. Une mouvelle Diéte est indiquée pour l'anmée suivante à Ratisbonne.

Piali-Amet, fameux Corsaire, arrive avec ses galeres le 10 Septembre devant Gibraltar; il force cette place, la pille & fait beaucoup de captifs. D. Bernardin de Mendoza revenoit de Sicile avec quatorze galeres, lorsqu'il appeit l'expédition du Corsaire; il vole à sa poursuite, l'atteint proche de l'Isle d'Arbellan, l'attaque & le défait entiérement. Pas un soldat de la suite de ce Pirate ne peut échapper à la most on à l'esclavage.

Le Pape Paul III. approuve par une Bulle du 27 de Septembre l'institut des Jésuites, sondé par Ignace de Loyola.

L'Espagne sur assigne des séaux de la famine & de la peste, on des maladies épidémiques, qui moissonnerent la onnième partie des Habitans.

Dans le Pérou, la guerre avoit fait périr un tiers des Indiens. Les Espagnols égorgeoient ces peuples malheureux comme de vils troupeaux. La soif de l'or & les

#### PORTUGAL

Jean III.

version des Idolàties.

Il envoie Christophe de Gama son stère, rétable. la tranquillité dans Cochim. Christophe remposte plusieurs avantages comptre le Roi de Porca & sait un traité d'alliance avec lui.

### . ZSPAGNE.

Charles 1. person fous le nom de Charles-Quint.

passions qui naissent du Brdide intérêt es avoient rendu féroces, cruels, sanguinaires. Envain le cri de l'humanité St la voiz de la Religion, vouloient quelquefois se faire entendre & les attendrir, ils devenoient inflexibles aussi-tôt qu'ils étoient en Amérique: ils avoient du moins autrefois la politique d'être anis entr'eux pour diriger leurs forces contre la nation qu'ils vouloient affervir; mais divises ensuite par leur avarice, ils se déchirerent dans des guerres civiles. Le fils d'Almagro assemble un parti, & forme une conspiration contre François Pizatte. 🕆

### 1541.

Diéte de Ratisbonne. On ne peut rien conclure. L'Empereur ne voulut pas agir d'autorité vis-à-vis des Proteftans qui faispient ligue avec François I. mécontent de n'avoir pu obtenir le Duché de Milan. Charles craignoit aussi d'allumer la guerre en Allemagne menacée par les Turcs. Il mit fin à la Diéte, renvoyant la décision des affaires de Religion au Concile général.

L'Empereur fait armer une flotte considérable pour donner la chasse aux Corsaires d'Afrique. Juanetin Dozia, Commandant d'une Escadre, va, par les ordres & les inftructions du célébre André Doria son oncle, à la poursuite de Dragut, fameux Pirate; il le surprend l sur les côtes de Corse, dans le tems charge Christophe son frequ'il étoit à terre avec ses compagnons re, de cette commission. occupés à partager leurs prises. Il sur- Christophe va trouver Ell. prend neuf de leurs baumens; il met sabeit, mere du Roi d'E.

#### ORTUGAL

Jean III.

### 1541.

Martin - Alphonfe 👍 Soula palle aux Indes en qualité de Viceroi : il emmene avec lai François Xavier, qui prêcha l'Evangile aux Infidéles. & convertit beaucoup d'idolâtres.

Geme fait ermer une flotte, avec laquelle il comptoit faire une entreprise sur le port de Sus mais il ne réussit point.

Claude, Roi d'Ethio. pie & d'Abyffinie, demande à Gama du secours contre le Roi d'Adel. If

#### **espagne**

.Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

aux fers Dragut & les gens de sa fuite ; il délivre les esclaves Chrétiens.

Dans le même tems André Dotia & D. Ferdinand Gonçaga se rendent avec leurs galeres aux côtes de Batbarie, où | ils forcent Caramini, Monaster, Sus

& quelques autres places. Dom Alvar de Sandi est établi Gouverneur à Monaster avec une forte garnison; il fait une expédition contre le

Cheirkh de Cidearsa, qui vouloit s'affranchir de là domination du Roi de Tunis. Dom Alvar commandoit trois mille

fantassins, avec lesquels il osa combattre une armée de près de quarante mille hommes. Il eut la gloire de mettre en fuite les ennemis, & de rendre la liberté à plusieurs Chrétiens captifs. Une femme Castillanne, appellée Marie Montane, qui étoit pendant l'action au quartier des bagages avec des valets & des enfans de soldats, voyant venir un parti de 500 Turcs, fait prendre aussitôt des piques & d'autres armes à son monde, se met à la tête, & repousse avec courage les Barbares. L'Empereur récompensa cette action de valeur.

Charles-Quint passe en Italie; il a une entrevue avec le Pape à Lucques pour conférer ensemble sur les moyens d'arzêter les progrès de l'hérésie, & de mettre une digue à l'invasion des Turcs. Le Pape engagea l'Empereur à rendre le Milanois au Roi de France; mais ce Prince déclara que jamais il n'abandon-

netoit ce Duché.

Rincon & Fregole, envoyés par le

### PORTUGAL

Jean III.

thiopie, & l'engage de le suivre à la tête de ses troupes; les Abyssins se rangent en foule sous les étendards de la mere de leur Souverain.

Christophe conduit an combat son armée, devenue nombreuse & lui sait remporter plusieurs vic-

toires.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Jean III.

Roi de France auprès de la République de Venise pour la solliciter d'abandonner le parti de l'Empereur, sont attaqués & tués à l'embouchure du Tesin dans le Pô, par des inconnus qui pillerent leurs papiers & leur argent. François I. se plaignit de ces assaissants à l'Empereur, & ils lui servirent de présentes pour rompre la trève. Il n'étoit pas cloigné de soupçonner que le droit des gens eût été violé par ces meurtres, qui pouvoient bien aussi avoir été commis par des brigands.

L'Empereur marie Christine, sa niéce, sille du Roi de Dannemarck & d'Elisabeth, sa sœur, veuve de François Sforce, à François Antoine, sils du

Duc de Lorraine,

Le Roi de France fait arrêter à Lyon
D. Georges d'Autriche, Archevêque de

Valence, oncle de l'Empereur.

En Espagne, le Cardinal Tabera, qui étoit chargé de la Régence pendant l'absence de l'Empereur, sit equiper une flotte considérable, dont le Duc

d'Albe prit le commandement.

L'Empereur se rendit avec bon nombre de galeres à Majorque, & il parut
devant Alger le 20 d'Octobre avec toutes
ses sorces maritimes. Il entreprit cette
expédition malgré l'avis de son Conseil
de de Doria, disant: Je veux ensin agir

une fois dans la vie à mon gré.

Aga, Eunuque originaire de Sardaigne, que Barberousse avoit formé à son service : c'étoit un homme brave & prudent; il commandoit une garnison de

(

### BODAGNE.

Charles I. Empereur foss le nom de Charles-Quint.

huit cens Turcs & de cinq mille Bereberes. Une multitude d'Arabes s'étoient assemblés hors de la ville & formoient un corps d'armée. L'Empereur sit sommer Hascen de se rendre, mais il éprouva un resus.

La place est assiégée. Hascen oppose la plus vigourense défense, il sait des forties avec la garnison, surprend les Italiens, en tue un grand nombre, & Oblige les autres de se retrancher sur un pont de bois. On sonne l'alatme générale. L'Empereur monte à cheval, se met à la tête des Allemands, & dégage par la valeur les troupes Italiennes du danger où elles étoient. Tempête affreuse qui fraçasse une grande partie de sa flotte, & fait périr un grand nombre d'hommes & presque toutes les munitions. L'Empereur est contraint d'abandonner le siège d'Alger; il fait rembarquer ses troupes. Les vaisseaux de la flotte sont presque tous dispersés par l'orage; deux échouent sur la côte proche Alger, Les Espagnols qui les montoient sont obligés de se rendre esclaves. L'Empereur retourne en Espagne. Les malheurs de cette campagne ajouterent à la réputation par les vertus, les talens militaires, par le courage, la constance, la générosité, l'assabilité qu'il eut alors occasion de faire éclater.

Abu-Abdala, Roi de Trémecen, avoit été détrôné par son frere Amel-Bucein, soutenu de Barberousse. Ce Roi a recours à Charles V dont il obtient la protection. L'Empereur donne des ordres au Gouverneur d'Oran de le se-

PORTUGAL

Jean III.

### espagne.

Cbarles Į. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

courir. Alphonse Martinez d'Augulo s'avance vers Trémecen; mais il est accable par le nombre des ennemis. Augulo est fait captif, & toute sa troupe est masfacrée, à l'exception de vingt hommes qui échapperent par la fuite.

Dans le Pérou, la guerre civile continuoit ses ravages. Le Marquis Pizarre est massacré dans son Palais de Lima, au milieu de ses amis. Le fils d'Almagro, chef de la révolution, est nommé seul Gouverneur. Il aspiroit au titre de Roi. Cependant l'Empereur craignant que les divisions des Espagnols De lui fissent perdre le Pérou, y envoie le Licentié Vaca de Castro, avec un ponvoir souverain. Almagro ne veut point le reconnoître, & il ne met plus de bornes à son andace mi à son ambition; il ose résister aux ordres de l'Empereur. L'Ynca Manco tombe sous le fer des Espagnols. L'Ynca Paulu combat pour Almagro, & attire les Péruvions dans son parti.

1542.

L'Empereux fait augmenter les garnisons de Pampelune & de Fonterabie, perdu successivement plupour mettre la Navarre en défense conare l'attaque des François.

Les Rois de France & de Danne. marck avoient déclaré la guerre à l'Empereur; François I. voulut en mêmé tems porter ses armes en Espagne, en tagne. Christophe de Ga-Italie & en Flandre. Le Dauphin mar- ma, Général des Portuche à la tête d'une armée nombreuse gais, tint ce Roi comme du côté de Perpignan. André Doria a assiégé pendant plusieurs soin de munic cette place. On y fit mois. Les Tures vintent

PORTUGAL.

Jean III.

1542.

Le Roi d'Adel ayant sieurs batailles contre les Abystins, foutenus par les Portugais, se refugio avec les débis de son atmée sur une haute mon-

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

passer des troupes de la Castille, ensorte que le Dauphin la trouva trèsfortifiee, & sur obligé de se retirer

après deux mois de siège.

Le Prince D. Philippe reçoit à Moncon le serment de sidélité des Etats d'Aragon & de Catalogne. Les Etats accordent un don gratuit considérable pour les frais de la guerre. L'Empereur consirme à Barcelone & à Vaience, les priviléges de ces deux Provinces.

Invasion des François dans la Flandre. Antoine de Bourbon, Due de Vendôme, avoit formé, des garnisons des villes de Picardie, un corps d'armée, avec lequel il soumit le château de Tornehemen, & saccagea les territoires de S. Omer, d'Aire, de Bethune & d'autres endroits. L'approche du Comte de Rœux le sit retirer.

Le Duc d'Orléans, accompagné du Duc de Guile, conduit dans le Duché de Luxembourg douze mille Allemands, six mille François & trois mille chevaux. Il s'empare de tout le Duché à l'exception de Thionville. Il envoie six cens chevaux au Duc de Cleves. Ce Prince rassemble douze mille hommes d'Infanterie & quinze cens de Cavaleric, dont il donne le Commandement à Martin Rossen. Ce Général commet beaucoup d'hostilités dans le Brabant.

Le Prince d'Orange reprend les places pereur combla de bienque les François occupoient dans le faits les Portugais qui l'aqui l'unché de Luxembourg à l'exception voient délivré d'un rival d'Ivoy, où le Duc de Guise s'enferma, formidable; il en fixa pluque fit une si vigoureuse désense que le sieurs dans l'Ethiopie, &

#### PORTUGAL.

Jean III.

donner du secours à leur allie. Gamaremporta quelques avantages contre l'énemi; enfin, accable par le nombre, il fut blesse se fait prisonnier. On le conduit au Roi d'Adel, qui, après l'avoir accablé d'ontrages, lui trancha lui-smême la tête.

Les Portugais échappés au carnage, le rallient, & le retirent sur une mosstagne avec la Reine Elisabeth.

Le Roi d'Ethiopie ras semble un corps de huit mile hommes, se met à la tête des Portugais & les mene contre le Roid'Adel qui étoit sur le bord du Nil avec treize mille combattans. Ce Prince défait l'armécennemie. Il trouve des richesses immenses & beaucoup de munitions dans le camp des vaincus. Le Roi d'Adel est tué d'un coup d'arquebuse. Parmi les prisonniers, étoient beaucoup d'esclaves Chrétiens à qui on rendit la liberté. L'Empereur combla de bienfaits les Portugais qui l'a-

#### ESPAGNE.

' Charles 1. Emporour sous le nom de Charles-Quint.

Prince d'Orange fut obligé d'abandonner le siège. Les impériaux commirent dans les Duchés de Cleves & de Juliers, béaucoup de désordres, par représailles du ravage que Rossen avoit fait dans le Brabant. Ils s'emparerent de quelques villes où le Duc de Cleves rentra par les secours que le Duc de Saxe lui fournit. Cependant Ensberg resta encore au pouvoir des Impériaux.

Le feu de la guerre s'étendoit de toutes parts. Il se réveilla dans le Piémont.
Annebaut, Général François, assiége
Coni, mais sans succès. Il se retourne
du côté de Carignan & enleve cette
place, dans le tems que le Marquis delVasto, Général Espagnol, s'empare de
Querasque. Guillaume du Bellai, Gouverneur de Turin, s'ouvre, par ruse &
par argent, l'entrée de plusieurs villes
du Montserrat. Le Marquis del-Vasto
tenta d'introduire des soldats déguisés
dans Turin, ils furent découverts, &
leur audace seur costa la vie.

L'Espagne, sur-sout la vieille Castille, est désolée par une prodigieuse quantité de sauterelles.

Vaca de Castro, Ministre de l'Emperent dans le Pérou, déclare l'ambitieux Almagro coupable de crime de lèze-Majesté. Il soutint son jugement par les armes; il remporta le 16 Septembre à Chapas une victoire dans laquelle le parti d'Almagro sut entierement désait: ce combat, qui se donnoit contre les vainqueurs mêmes du Pérou, sit répandre plus de sang Espagnol que toute la conquête de cet Empire. Almagro

#### PORTUGAL

Jean III.

le Pape y envoya un Patriarche pour cette nouvelle Colonie Chrétienne.

Dom Antoine de Faria, Capitaine Portugais,
fait différentes expéditions contre les Corfaires Indiens. Il pénétre jufques dans l'Isle de Calemplui à la Chine. Il
étoit sorti toujours victotieux d'une multitude de
combats; il fut submergé
par la tempéte au milieu
du cours de ses prospérités vis-à-vis des mines de
Couxinacam.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

tomba entre les mains de son Juge, & fut condamné à perdre la tête sur un échassaud.

1543.

L'Empereur envoie en Portugal Dom Louis de Sarmiento de Mendoza, chargé de demander en mariage, pour le Prince Dom Philippe son fils, l'Insante Dona Marie, fille du Roi Dom Jean. Il emprunta aussi de ce Prince quelques sommes d'argent, avec offre de lui abandonner en payement le commerce des Isses Moluques. Le mariage fut célébre le 12 de Mai à Almerin en Portugal. Cette Princesse se rendit à Salamanque, où Dom Philippe vint la trouver. Leur mariage fut ratifié en cette ville par le Cardinal Archevêque de Tolede. Les nouveaux Epoux se rendirent ensuite à Valladolid.

Henri VIII. Roi d'Angleterre, avoit à se plaindre des secours que François I. avoit donnés contre lui aux Ecossois. Il voulut s'en venger par la ligue qu'il fit avec l'Empereur. Suivant le traité de Londres du 11 Février, Charles V. s'engageoit d'entrer en France par la Flandre, & le Roi d'Angleterre par la Pi. cardie; & ces Souverains s'obligeoient de ne point déposer les armes jusqu'à ce qu'ils eussent forcé le Roi de France de souscrire aux conditions qu'ils exigeoient de lui, ou jusqu'à ce qu'ils l'eussent détrôné.

L'Empereur laisse le gouvernement triser toutes les autres. Il de ses Etats au Prince Dom Philippe n'y eut que ceux qui puson fils, & lui donne le Duc d'Albe rent se résugier dans la

PORTUGAL.

Jean III.

1543.

Les Portugais étendent leur commerce jusqu'au Japon, dont ils avoient fait nouvellement la découverte.

Alphonse de Sousa, Viceroi des Indes, médite de se signaler par une expédition contre la ville de Baticala, dans le royaume de Canara. La Reine de cet Etat refusoit de payer le tribut auquel elle étoit engagée, & donnoit retraite aux Pirates dans ses ports.

Le Viceroi remporta une victoire qui le rendit bien-tôt maître de Baticaia. Il se contente d'augmenter le tribut, à quoi la Reine se soumet.

Les Portugais étoient divisés entr'eux dans les Moluques: ils révolterent les Princes & les peuples de ces Isles par leur cruauté. Le soulevement sut général contre cette nation qui prétendoit maitriser toutes les autres. Il n'y eut que ceux qui purent se résugier dans la

### Evenemens Remarquables.

#### ESPAGNE

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

pour conseil. Il se dispose à passer à Gènes; il a une entrevue avec le Pape à Bossetto, château situé entre Plaisance & Parme.

Le Souverain Pontife presse Charles V. de faixe la paix avec le Roi de France, afin de parvenir à rétablir la paix dans la Chrétienté, à faire la guerre aux nouvelles hérésies, & à réunir toutes les forces des Princes Chrétiens contre le Turc, leur ennemi commun. L'Empereur ne veut se prêter à aucun accommodement avec François I.

Ce Prince céde pour deux cens mille écus au Duc de Florence, les deux forperesses qu'il avoit dans le Duché de Milan.

François I. s'étoit ligué avec le Grand Turc, & l'avoit engagé d'attaquer l'Italie. Soliman envoya en conséquence Barberousse avec une flotte, & lui prescrivit d'obéir aux ordres du Roi de France. Ce fameux Cotsaire attaque & prend Reggio. Il commet de grandes hostilités dans cette place, fait la plûpart des habitans esclaves, & met le feu à la ville. Il désole presque toute la côte de Calabre, jusqu'au port d'Ostie. La terreur se répand dans Rome, beaucoup de citoyens en sortent; mais on les rassure en leur apprenant que la flotte Turque n'agissoit que suivant les intentions de François I. Barberousse joint ses galeres à celles de France, & commande, de concert avec le Comte d'Anguien & Polini. Ces Généraux forcent Nice de se rendre à composition. Paul Simeon, Chevalier de Saint-Jean, là se saire instruire de la

#### PORTUGAL.

Jean III.

citadelle de Ternate qui purent échapper au massacre. Les Habitans de Ternate ne pouvant reduire ces Portugais, abandonnerent leur ville & y mirent le feu.

Cependant Antoine Galvan est envoyé par le Viceroi pour tétablir la tranquillité dans les Moluques. Galvan remporte l'avantage dans plutieurs combats contre le Roi de Tidore & les alliés. Après avoir fait sentir sa supériorité il demanda la paix , rétablit la sureté du commerce, & punit sévérement les Portugais qui étoient coupables. Ses victoires, sa modération, sa justice, sui concilierent l'estime & la confiance des peuples. Plusieurs Rois de ces Isles demanderent fon amitié, & voulurent même embrasser le Christianisme. Les Rois de Butuan, de Pimilaram, de Camiguin, furent les premiers à donner l'exemple.

Les Habitans de l'sse de Macazar, ceux de Ternate & des autres Isles Moluques, demanderent aussi

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

homme brave & expérimenté, n'ayant Religion Chrétienne. pû garantir la ville, s'enferma dans le château. Le Marquis Del-Vasto rassembla un corps d'armée, & obligea les l François & les Turcs de se retirer.

Dans le tems que Barberousse conduisoit en Provence sa flotte chargee! d'esclaves Chrétiens, Dom Garcie de Tolede, fils du Viceroi de Naples, alla l attaquer les côtes de Turquie. Barberousse fit partir pour Constantinople] plus rapides. quatre vaisseaux sur lesquels il y avoit plus de cinq'mille Chrétiens, entr'autrès deux cens jeunes filles très-belles destinées pour le Serrail du Grand Seigneur. D. Garcie de Tolede & Juanetin Doria rencontrent ces quatre vaisseaux, les prennent & les conduisent à Messine, où ils remettent en liberté les Chrétiens captifs.

L'Empereur entre en Allemagne, à la tête d'une armée formidable, dans l'intention de punir le Duc de Cléves. Il force'la ville de Duren, dont le Commandant, Giratd Flattes, est écrase sous les ruines d'une maison où il se defendoit. Les Espagnols passent au fil de l'épée tous ceux qu'ils rencontrent armés; cette place est livrée au pillage. Un incendie fortuit réduit presque toutes les maisons en cendres. L'Empereur met une garnison à Duren, & s'avance vers la capitale du Duché de Juliers. Cette ville, craignant le sort de Duren, n'oic résister; les autres places de ce Duché suivirent le même exemple. Ru- Portugal. remonde, Venlo, & tout le Duché de Gueldres, se soumettent également. Le bonne D. Edouard, son

#### PORTUGAL.

Jean III.

Les Prêtres Mahométans mirent tout en œuvre pour arrêter l'établissement du Christianisme. Ils obtinrent de plusieuss Souverains, des Edits pour le proscrire; mais ces défenses ne servirent qu'à lui faire faire des progrès

Georges de Castro vint remplacer Gaivan dans le Gouvernement des Moluques. Ce nouveau Gouverneur fit regretter fou prédécesseur. Il révolta les Habitans de Ternate par sa fierté, par son avarice & ses autres défauts; il replonges cette ville dans le desordre. Il se saisit de la personne de Cachil Aërio, Roi de Ternate, & l'envoya prisonnier à Goa. Le Viceroi lui sit rendre la liberté; mais ce Prince ne s'en servit que pour persécuter les Chrétiens de son Isle.

L'Empereur Charles V. demande & obtient pour epouse du Prince D. Philippe son fils, la Princesse Marie, fille du Roi de

Le Roi fait venir à Lis-

#### ESPAGNE.

Charles I.

Empereur fous le nom de Charles-Quint.

Duc de Cléves n'a plus alors d'espoir que dans la clémence de l'Empereur. Il va le trouver à Venio en habit de deuil, se prosterne à ses pieds, sui demande grace, & le supplie d'avoir égard à sa jeunesse & à son peu d'expérience, dont le Roi de France, dit il, avoit étoit Archevêque de Braabule par de trompeuses promesses. L'Empereut est inflexible à sa priese; mais l'Archevêque de Cologne, le Prince d'Orange, le Chancelier Granvelle & d'antres Seigneurs, embrassent les genoux du Souverain, & implorent la genérolité. Enfin il se laisse siéchit; les conditions de son pardon furent, que le Duc ne souffriroit dans ses Etats que la Religion Carholique Romaine; qu'il renonceroit à toute union avec les Rois de France & de Dannemarck; qu'il céderoit le Duché de Gueldres & le Comté de Zutphen à l'Empereur; qu'il lui restitueroit le Duché de Cleves, à l'exception de Hemberg & de Sittart; & que l'Empereur ne lui rendroit le Duché de Gueldres qu'après tous ses engagemens remplis.

Le Duc de Cléves, & Martin Rossen, son Géneral, rentrerent alors en grace auprès de l'Empereur, & lui demeuretent fidéles.

Dans le tems que les Impériaux étoient dans le Duché de Clèves, les François, commandés par le Duc d'Orléans & par l'Amiral d'Annebaut, entrerent dans le Duché de Luxembourg, où ils s'emparerent facilement d'Andrec, d'Arlon & de Luxembourg.

Dom Ferdinand Gonçaga, Général

#### PORTUGAL.

Jean III.

fils naturel, & lui fait une maison; mais ce Prince, âgé de 28 ans, est presqu'aussitôt attaqué d'une cruelle maladie qui l'entraîne au tombeau. Il gue, & fort instruct cans les lettres.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereiur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

de l'Empereur, fait le siège de Landrecie. François I. s'avance à la tête d'une armée au secours de cette place. Charles destroit l'occasion de combattre en personne contre le Roi de France; il vient se mettre à la tête de ses troupes, & se dispose à présenter da bataille; mais François I. se retire au milieu de la nuit, ayant rempli l'objet qu'il se proposoit de changer & d'augmenter la garnison de la place asségée; ensorte que les Impériaux sont obligés d'abandonner cette ville. L'Empereur a dessein de suivre son ennemi jusqu'à Paris.

L'hyver & la maladie, qui fait périr une partie des troupes, l'oblige de suspendre sa marche. Il s'arrête à Cambray, où il fait élever une forteresse pour contenir les habitans, disposés en

faveur de la France.

Le Marquis d'El-Vasto, tevenant de son expédition de Nice, mene son armée à Mondovi dans le Piémont; il force cette place & plusieurs châteaux des environs. Carignan ne fait pas plus de résistance. Ce Général se retire à Milan, après avoir distribué ses troupes dans les places du Duc de Savoye.

Hascen, Roi de Tunis, est alarmé de l'armement que le Grand Turc faisoit à Constantinople; il craint que Barberousse n'entreprenne de le dépouiller de ses Etats. Ce Roi implore la protection de l'Empereur, dont il étoit Vassal; il se résugie à Naples, où Charles. Quint lui fait dire de rester jusqu'à ce qu'il puisse l'assermix sur sone.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sons le mom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Jean III.

Les gémissemens des malheureux Péruviens retentirent jusqu'au conseil de Charles Quint. On ne put y apprendre sans horreur le cruel ascendant que les vainqueurs du Pérou avoient pris sur les peuples de cet Empire. Un Espagnol croyoit les Péruviens nés pour le servir, et pour le servir comme bêtes de somme: Les loix tyranniques de Pizarre et d'Almagro tendoient à l'anéan-tissement de cette nation opprimée; une de ces loix permettoit à tout Espagnol, de quelque condition qu'il sût, de prendre trois Indiens pour leur faire portet ses bagages en route.

Les travaux des mines, la pêche des perles, les fatigues les plus rebutantes, les tributs les plus onéreux, étoient impolés à ces Indiens. Un Espagnol pouvoit les maltraiter, les excéder, les

mutiler même impunément.

<sup>-</sup> Enfin Las-Calas, Evêque de Chiapa, At des remontrances à l'Empereur; il plaida: la cause de l'humanité. Ce fut pour réprimer des excès si condamnables, & pour instituer des loix plus conformes à l'équité, que Charles-Quint envoya au Péron Vasco Nugnès de Vela en qualité de Viceroi. C'était un homme d'une justice severe, inflexible. Il établit à Lima une Audience chargée de veiller \* l'exécution des Réglemens, de ceux fur-tout qui furent publiés en faveut des Indiens. Les Espagnols oserent criet à l'injustice, reclamer leurs prétendus droits, & en appeller à l'Empereur, sorsqu'ils virent qu'on vouloit mettre des bornes à leur affreux despotifine.

Tome II.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quitit,

### 1544.

Diéte de Spire, où l'Empereur, le Roi des Romains, les Electeurs & les Princes de l'Empire se trouvent tous assemblés. Les Ambassadeurs de François I. n'y sont point admis. Ce Roi y est déclaré ennemi de l'Empire. La paix est ménagée entre l'Empereur & le Roi de Dannemarck. On convient d'assembler un Concile général ou particulier de la nation Allemande pour les assaires de la Religion.

La guerre continue dans le Piémont.
Le Duc d'Enguien assiége Carignan,
bloque Quiers, & incommode beaucoup
les places voisines. Le Marquis delVasto vient avec une armée au secours
de Carignan; il forme le dessein de
livrer bataille, malgré l'avis d'Andre
Doria. Il rencontre les François rangés
en bon ordre près de Cerisolles.

Les deux armées s'attaquent le 10 Avril. Les Espagnols & les Allemands eurent d'abord l'avantage. Le Duc d'Enguien crut la bataille perdue, & voulut deux fois se percer de son épée par désespoir d'être vaincu. Cependant les Suisses & les Gascons reprirent le dessus & déciderent la victoire. Elle fut complette. Plus de douze mille hommes resterent sur le champ de bataille. Le Marquis del-Vasto prit la fuite. Les François firent prisonniers D Raymond de Cardone, Jean de Beaumont, Gonçale Fernandez & d'autres personnages de marque. La ville de Carignan se rendit à des conditions honorables.

#### PORTUGAL

Jean III.

### 1544.

Dans les Indes, Alphonse de Sousa fait plusieurs armemens pour contenir les peuples tributaites du Portugal. Ce Viceroi detruit les Temples de
Pagodes, & répand au
loin la lumiere de l'Évangile. Antoine Payua est
attiré par le commerce
dans l'Isle de Macazar; le
zèle de la Religion l'anime, il prêche la Foi
Chretienne & convertit le
Roi de Jupa.

Idalcan, Roi de Cambaye, remporte une victoire contre Azedecan, un de ses Vassaux; il recoit à ce sujet une ambaslade du Viceroi, qui le félicite de ses succès.

Idalcan abandonne aux
Portugais les terres de,
Sallette & de Bardes,
situées proche Goa, &
leur livre les richesses de,
son ennemi vaincu. Méale, héritier du Royaume
de Décan, dont Idalcan
étoit en possession, réclame l'appui du Viceroi
pour rentrer dans ses
Etats, mais Alphonse de
Sousa l'amuse par des promesses, & le retient à Goa.

### ESPAGNE.

Charles I. Bipereur fous le nom de Charles-Quilit.

Conquête du Montferrat. François I. est obligé de rappeller une partit de ses proupes se d'interrompre les succès de l'armée victorieuse du Duc d'Enguien pour désendre ses propres Etats.

Un parti François, conduit par Pierte Strozzi, est surpris & défait près de

Sarravalle.

Les Impériaux entrent dans Ponte-Stura, en égorgent la garnison Françoise, & ensevent les pieces de canon

François I. congédie Barberousse, Général de la flotte Ottomane. Ce sameux Corsaire avoit fait béaucoup de mal, & enlevé beaucoup de captiss sur les terres des Chrétiens; ce qui avoit engagé les Allemands à déclater la guerre à la France. Barberousse mourut peu de tems aptès âgé de plus de quatre-vingt ans, lorsqu'il se préparoit à venir encore avec une nouvelle flotte attaquer l'Italie.

Les François sont une désente sur la côte de Galice, où ils pillent Loja, Cucubiol, Finistère & d'autres places. Dom Alvar Bazan vient avec une escadre Espagnole arrêtet les progrès de l'ennemi. Combat naval, dans lequel la flotte des François est désaite. Ils perdent presque tous seurs vaisseaux. Trois mille hommes sont égorgés, & beaucoup sont prisonniers: Il n'y eut pas trente Espagnols tués.

L'Empereur s'avance à la tête d'une armée vers la Lottaine. Le Roi d'Angleterre passe à Calais avec un corps de troupes; il assiége Boulogne. Les Flamands investissent Montreuis. François I.

#### PORTUGAL

Jess III.

Le Vicerol vouloit, parcette conduite politique ; ne point offenser Idalcan; son allié, mais le maintenit dans la creinte.

### .... BEPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Jes III.

attaqué de trois côtés à la fois, répnit les forces, qui pouvoient monter à quarante-six mille hommes. Les Impériaux reprennent, Luxembourg. L'Empercut se présente devant Commerci, fait raser cette place, prend Ligny & Brienne, force Saint-Dizier, passe à Espernay, s'empare de Château-Thierry. Le bruit de sa marche jette l'effrei dans Paris. Une foule d'habitans se disperse de tous côtés. L'Empereus au lieu de marcher vers la capitale, comme ses Généraux l'y invitoient, va à Soissons, où il s'établit dans l'Abbaye de Saint Jean des Vignes. François I. demande. la paix. L'Empereur est disposé à l'accorder. Congrès au Château de Crespy en Vallois. Il fut arrêté que l'on restitueroit de part & d'autre les places qui avoient été prises depuis le Tsaité de Nice, tant en France que dans les Pays-Bas. Le Roi de France consentit de rendre au Duc de Savoye les villes qu'il avoit conquises. L'Empereur promit de donner sa fille en mariage au Duc d'Orléans, & pour dot les Pays-Bas, avec les Comtés de Bourgogne & de Charolois; ou la fille de Dom Ferdinand, Roi des Romains, avec le Duché de Milan, dont l'Empereur retiendroit les Châteaux de Milan & de Cremone, jusqu'à ce que le Duc d'Orléans eût un enfant mâle de son mariage.

Ce Traité fut suivi de la levée du siège de Montreuil & du rétablissement du Duc de Savoye dans ses places. Le Duc d'Orléans vint trouver Charles à

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Jean III.

la Fere L'Empereur lui fit de grandes earoffes, & l'appella son fils. Charles se retira à Bruxelles, ensuite à Cambray, où il licencia ses troupes.

L'armée Angloise se retire de Boulogne, qui avoit capitulé dès le 14 de Septembre. Le Roi se retire en Angle-

terre.

Abu-Abdala obtient de nouveaux secours pour rentrer dans son Royaume de Trémecen. L'Empereur charge le Comte d'Alcaudette de cette expédition. Amet-Bucein, usurpateur de la Couronne qu'il avoit ravie à son frere, se met en état de défense. Il ordonne à Almançor, son Général, de prévenir les Impériaux par un combat. Cette bataille se donne à deux lieues de Trémecen.Le Comte reste vainqueur & s'avance avec son armée jusqu'aux portes de Trémecen. Amet-Bucein fuit, après avoir empoisonné les puits de la ville. Abu-Abdala remonte sur le Trône. Cependant le Roi fugitif rassemble cent mille Maures, avec lesquels il attend les Chrétiens à leur retour; il les incommode beaucoup dans leur marche. Le Comte s'arrête pour les combattre; il fait jouer contr'eux son artillerie, en tue un grand nombre, & force les autres de se retirer. Il arrive triomphant à Oran.

Pendant le séjour d'Hascen, Roi de Tunis, à Naples, Amidas son fils égorge les Ministres qui étoient chargés de l'administration du Gouvernement, & s'empare de la Couronne.

A cette nouvelle, Hascen rassemble

### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL

Jeen III.

dans le Royaume de Naples deux mille hommes déterminés. Il recoit quelques troupes & des vaisseaux du Vicetoi Dom Pedre de Toléde, & passe en Afrique, où plusieurs Cheikhs se joignent à lui. Amidas leve une armée considérable; il met des troupes en embuscade sur le passage de son pere; il fond sur les gens de la suite, dont à peine il échappe quatre cens hommes. Hascen est prisonnier; son fils a la barbarie de lui faire crever les yeux. Cet usurpateur envoie au Gouverneur de la Goulette les prisonniers Chrétiens, avec l'artille. rie dont il s'étoit emparé; & offre de payer le même tribut que par le passé. On accepte ses propositions.

L'Empereur & le Roi de France demandent au Pape un Concile général. Rulle du 19 Novembre, par laquelle Paul III. en fait la convocation dans la ville de Trente pour le quinze Mars suivant.

Vasco Nugnès de Vela, Viceroi du Pérou, n'employa point assez de postique dans les réformes qu'il vouloit faire. Il assecta de mépriser les plaintes des Espagnols, & de les punir même avec sévérité pour les moindres fautes; il les humilia aux yeux des Indiens: ensin il souleva contre lui les habitans de Lima, & même les Magistrats de l'Audience Royale qu'il avoit établie. Guerre civile. Les habitans de Cusco se déclarent contre le Viceroi, & nomment en sa place Gonzale Pizarre, un des freres du Conquérant du Pérou. L'Audience de Lima procéde jusidique.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean III.

ment contre Vela; elle l'accuse de tyrannie & d'orgueil, le fait arrêter, & le relégue dans une Isle déserte, jusqu'à ce qu'elle pût le faire repasser en Es-

pagne.

Cependant le Viceroi exilé s'échappe de son Isle, attire plusieurs Espagnols dans son parti, le fortifie, & se voit bientôt en état de prendre les armes & de soutenir une guerre. Les Espagnois armés les uns contre les autres, vengent l'Amérique Méridionale des maux qu'ils lui ont fait souffrir, & mettent l'Espagne en danger de perdre l'Empire du Pérou.

### 1545.

L'Empereur fait un séjour à Bruxelles, où la Reine de France, sa sœur, & le Duc d'Orléans, son gendre futur, se rendent auprès de lui. Ce Prince, toujours en action, visite les places les

plus importantes de Flandre.

Naissance du Prince Dom Carlos à Valladolid le 15 de Janvier. La Princesse Dona Marie de Portugal, Princesse des Asturies, sa mere, meurt des suites de Le couche le 12 du même mois. Le Cardinal Tabera, Archevêque de Foléde & plusieurs autres personnes de considération décédent dans le même tems.

Diéte de Wormes pour les affaires de la Religion. Dom Ferdinand, Roi des Romains, y préside. Les Princes Protestans déclarent ne point vouloir concribuer à la guerre contre le Turc, à moins qu'on ne leur accorde une entiere liberté de conscience. Ils refusent aussi |

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur faus le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean III.

de se rendre au Concile de Trente, disant qu'ils ne vouloient pas avoir le Pape & les Evêques pour leurs Juges.

L'Empereur indique une nouvelle Diéte à Ratisbonne pour l'année suivante; il enjoint à tous les Princes de l'Empire de s'y trouver, & ordonne aux deux partis de faire dresser par des Théologiens une formule de Foi.

Le Duc d'Orléans est surpris par la maladie, allant avec le Roi son pere & le Dauphin son frere vers Boulogue. Il meurt le 8 de Septembre d'une fiévre maligne, âgé de 22 ans. François I. envoie des Ambassadeurs à l'Empereur, pour lui dire qu'il espéroit que cette mort ne changeroit rien à leur union, & pour l'engager à renouveller la paix sous d'autres conditions; mais Charles se contenta de répondre, qu'il n'attaqueroit point la France s'il n'étoit pas attaqué le premier. La Maison d'Autriche garda ce qu'elle avoit promis, & la France retint ses conquêtes de la Savoye & du Piémont.

L'animolité des Princes Protestans contre Charles l'engage à mettre sur pied des troupes pour sa défense, & pour les combattre, s'ils vouloient faire

quelques tentatives contre lui

Dans le Pérou, la guerre civile continue entre les Espagnols. Ces Conquérans se disputent les armos à la main quel parti aura le droit de gouverner on plutôt d'opprimer les malheureux Péruviens; & ces derniers sont assez stupides de s'égorger aussi pour le choix de leurs vainqueurs. Cette Nation, au-

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

paravant si douce & si paisible, avoit appris à être sanguinaire & cruelle; mais soujours esclave du fier Espagnol, elle faisoit sous ses ordres les travaux les plus durs & les plus vils.

L'Audience de Lima condamne le Viceroi, & déclare Gonzale Pizarre Gou-

Verneur Général du Pérou.

### 1946.

L'Empereur passe à Ratisbonne pour la diéte indiquée dans cette ville. Les Princes Protestans ne virent pas sans crainte les préparatifs de guerre qu'il faisoit; ils en demanderent le sujet; Charles leur répondit, c'est pour dompzer les rebelles à l'Empire. Les Députés de ces Princes se retirerent. On ne put rien conclure par l'opiniatreté de l'Electeur de Saxe, du Landgrave de Hefse-Cassel, de l'Electeur Palatin & des autres chefs de la ligue de Smalcade, qui vouloient faire transférer en Alle-f magne le concile indiqué à Trente. L'Empereur cherche à se fortisser contre les suivant les conseils de So-Protestans. Dans cette vue, il marie deux de ses niéces, filles du Roi des Romains, au Duc de Baviere & au Duc de Cléves.

Les villes Protestantes se liguent contre l'Empereur; elles sont soutenues par prêt pour ses desseins, il le Duc, Electeur de Saxe, & par le Landgrave de Hesse: l'armée confédérée le rassemble à Augsbourg; Sebas- Diou. Mascaregnas, Goutien Schertel qui avoit été simple sol- verneur, se prepare à une dat de la garde del'Empereur, est nom- bonne désense. Sophar me Général; il se met en devoir d'em- est tué devant la citadelpêcher l'entrée de l'Allemagne aux le. Rumecan, son fils,

### PORTUGAL.

Jean III.

### 1546.

Dom Juan de Castro, remplace Alphonie Martin de Sousa dans la Viceroyauté des Indes.

Mamoud, Roide Cambaye, rompt la paix qu'il avoit jurée avec les Portugais. Il leur demande la restitution de la ville de Baçain & des Isles voisines; il envoie en même tems des troupes pour s'en emparer, mais fon armée est défaite. Ce Roi, phar., fon Ministre, attend l'occasion de se venger. Il attire dans son parti, plusieurs Souverains de l'Inde. Tout étant charge Sophar de faire le siège de la citadelle de

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

troupes que le Pape envoie. Il force Fiessen & le château d'Ernberg. Il fait une tentative inutile contre Inspruck. Il prend Donawert. Les troupes des alliés montent à plus de cent vingt mille combattans.

Charles déclare solemnellement l'Electeur de Saxe & le Landgrave de Hesse rebelles à l'Empire, & comme tels, prives de leurs dignités & de leurs domaines. L'armée Impériale se rend à Landshut. Charles en donne le commandement au Duc d'Albe. Les troupes Italiennes viennent s'y reunir sous les ordres d'Ostavien Farnese, neveu du Pape,

L'Electeur de Saxe & le Landgrave de Hesse déclarent la guerre à l'Empereur. Les deux armées ennemies campent en présence l'une de l'autre aux environs d'Ingolstad. Le Comte de Bure amene à l'Empereur dix mille fantassins, & trois mille cavaliers Fla-

mands & Espagnols.

Dom Ferdinand, Roi des Romains, & le Duc Maurice de Saxe réunissent leurs forces, & s'emparent de presque toutes les places de l'Elesteur de Saxe, à l'exception de Wittemberg, Eisenach & Gotha.

L'Empereur se rend maître de Neubourg. Les deux armées se rencontrent près de Nordlingen. Légere escarmouche entre les corps avancés. Le Prince Albert de Brunswich est tué. Les Protestans se retirent dans leurs retranchemens. Octavien Farnese s'empare de Dona-Acrt.

PORTUGAL

Jean III.

prend la conduite du se ge, & le presse avec reur. Les femmes Por galics le distinguere dans la défense de cet forterelle, par un courag héroïque. Le Roi de Cambaye envoie de nouvelles troupes sous les ordien de Montjecan, son premier Ministre. Tous les bastions de la citadelle sont détruits, sans que Malcaregnas l'intrépide veuille se rendre, Ferdinand de Castro, fils du Viceroi, périt sous les ruines d'une tout; beaucoup d'autres braves Portugais sont tués dans une fortie. Les Gouverneurs des places des environs, envoient des secours aux assiégés. Enfin le Viceroi lui-même résolut de faire lever le siège de Diou, qui duroit depuis huit mois. Il arriva avec une flotte nombreuse devant la place. Il commandoit un corps de soldats d'élite avec lesquels il entreprit de forcer les ennemis dans leurs retranchemens. Les Portugais remportent une victoire complette. La ville de Diou, Goga, & Gaudar, autres villes

### ESPAGNE

Charles 1. Empereur fons le nom de Charles-Quint,

l'armée des alliés étoit arrêtée dans les érations par la mauvaile intelligence saccagées. es chefs. Sebastien Scherrel, Général ses troupes des villes confédérées, se la citadelle de Diou. Il etire à Augsbourg. Cette desection et les Protestans hors d'état de pouvoir résister à l'armée Impériale. Charfoumet Dillengen, Hochstet, Lawingen, Gundelfingen, & plusieurs autres villes. L'Electeur de Saxe & le Landgrave de Hesse ramenent leurs troupes dans leurs Etats. L'Empereur poursuit les conquêtes; il se rend maître de Nordlingen, de Rottembourg. Il passe à Hall, en Souabe, où les principales villes du côté du Rhin, lui reudent obéissance. L'Electeur Palatin, qui avoit envoyé du secours aux Protestans, reconnoît sa faute, & implore la clémence de l'Empereur. La ville d'Ulm E soumet à recevoir garnison, & à fourmir cent mille écus d'or, avec douze Pieces d'artillerie. Le Comte de Bure oblige Francsort de se rendre; le Duc Albe s'empare de la plûpart des villes du Duché de Wittemberg.

Mort de Martin Luther, le 17 Févier, âgé de 63 ans; homme trop fameux par ses erreurs; & par le sang. que ses opinions ont fait repandre. D. Alphonie d'Avalos, Marquis del-Vasto, Gouverneur du Milanois, termine la vie à Henevegen. L'Empereur nomme à sa Place Dom Ferdinand Gonçaga, Viceroi de Sicile, & donne ce dernier Gou-Vernement à Jean de Vega, son Ambas-

Adeur à Rome.

L'Empereur veut établis un tribunal]

PORTUGAL

Jest III.

situées sur la côte, sopt

Le Viceroi fit rétablir reçut à Goa les honneurs du miomphe; ce qui sit dice à la Reine de Portugal: Dom Juan de Custro a vainen les ennemis en béros Chrétien, & triens. phé en héros Payen.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. ·PORTUGAL.

Jeen III.

de l'Inquisition à Naples pout préferver les peuples de l'erreur que les Protestans vouloient y répandre. Les Habitans de Naples se soulevent contre le Viceroi, Dom Pedre de Toléde, Marquis de Villestanche. Cependant les principaux de la ville patviennent à calmet la sédition; & le Viceroi parcourt Naples à la tête de deux cens hommes armés, pour contenir les citoyens dans la crainte & le respect.

Gonzale Pizarre remporte une victoire sur les Maures de Guito. Le Viceroi, son ennemi, est tué. L'audience de Lima donne au vainqueur la qualité de Gouverneur général du Pérou. Elle lui confirme ce titre qu'il avoit usurpé, pour l'empêcher de prendre celui de Roi dont il avoit en esset toute l'autorité. Les Espagnols poursuivent leurs découvertes dans l'Amérique Méridionale. Ils pénétrent jusqu'au Paraguai, & jusqu'à la riviere de Plata.

Mendoze, Officier Espagnol, rassemble les partisans du Viceroi, les anime à la vengeance, & marche contre pizarre. Ce Gouverneur envoié contre cette armée Carvajac, qui de soldat étoit devenu le meilleur Officier, le plus brave, le plus expérimenté, le plus redoutable qu'il y eût alors dans le Péron; il défait l'armée de Mendoze, se saissit de lui, & le condamne à avoir la tête tranchée.

Ce Carvajac découvre dans une de ses expéditions les mines du Potozi, les plus riches qui soient connues, & qu'une exploitation continuelle depuis

### espagne.

Charles 1. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

plus de deux siécles n'a pu encore épuiser.

15474

Henri VIII. meurt en Angleterre le Les Maures sont en Afri-27 de Janvier. C'est lui qui a transmis que le projet de reser. aux Rois, ses successeurs, le titre de désenseur de la Foi, que le Pape lui ensuite Mazagnan, où donna pour un livre qu'il avoit écrit étoit tensetme Louis de ou fait écrire contre Luther. Ce Prince Loureyro, Commandant inconstant, emporté & cruel, sacrifia, Portugais. Le Chérif enpour satisfaire ses desirs, sa Religion, voie trois Caciques à ses femmes, ses meilleurs sujets. On dit Azamor, pour empécher que sur le point de mourir, il s'écria, en présence de ses favoris: que je suis avec cette ville & Mamalheureux de n'avoir épargné queun zagnan; mais le Général hemme dans ma colere, ni augune famme Portugais prévient leurs dans ma passion! Il laissa la couronne à desseins, attaque ces Ca-Edouard son fils, agé seulement de ciques, & les fait prineuf ans & deux mois, François I, meurt sonniers. Les Maures reaussi le 31 de Mars, Monarque aimé viennent à la charge, & de ses sujets, & estimé de toute. l'Eu- sont repoussés avec perte. rope. Il fut grand Roi, brave guerries, restaurateur des Lettres, des Arts & des Sciences. Charles-Quint apprenant la mort, ne put s'empêcher de le regretter & d'ajouter : ce Roi éteit, d'un nesse de Maroc; il attire mérite si éminent, que je ne sçais quand la Loureyro dans une emnature en produira un simblabe. L'éloge, buscade, tue son fils, déqu'il faisuit de son rivalne pouvoit qu'a fait les Portugais, en masjouter à sa gloire.

Lorsque l'armée de la ligne fut dillipée, l'Electeur de Saxe rassembla des Jonniers. Cependant Loutroupes avec lesquelles il recouvra les reyro s'échappe. Le Roi villes que le Roi des Romains & le de Portugal apprenant Duc Maurice lui avoient prises. Il as cette victoire des Maures, siègea la ville de Leipsick qu'il endom- donne ordre de bâtir une magea beaucoup, mais ians pouvoir- citadelle à Alcassat; il m-

PORTUGAL.

Jean III.

1547.

Azamor, & d'attaquer toute communication

Amubendaub se met. par-ordre du Chérif, à la tête d'un corps de six mille hommes, & de la jeusacre un bon nombre & emmene quantité de pri-

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quitt.

s'en rendre maître. Il s'empara dans la-Bohême de la vallée de Joachimstat; il souleva les habitans de Prague contre

leur légitime Souverain.

L'Empereur chaffe de Cologne l'Atchevêque Hêtman qui avoit abandonné la Religion Catholique; il met en sa place Adolphe, homme distingué par sa maissance & par son zéle pur & ardent

pout la Foi.

L'Empereut levé une armée formidable, se disposant à tiret vengeance des Princes de l'Empire qui s'étoient soulevés contre lui. Le Due de Wittem. berg vient à Ulm, & demande son pardon. Les habitans d'Argentine lui envoient à Mordingen une deputation pour rentrer en grace; ils l'obtiennent. L'Electeur de Saxe plus fier & plus imprudent ose soutenit une guerre. Ce Prince a d'abord quelques avantages. Il s'empare de Meissen, ville de la domination du Duc Maurice. Il apprend qu'Albert, Marquis de Brandebourg, commande un détachement de l'armée Imperiale, & qu'il est à Rochlitz, retenu par l'amour; l'Electeur met dans ses intétêts la femme, objet de la passion du Marquis; il le surprend, lui tue treize cens hommes, le fait prisonnier, l'énvoie à Gotha sous bonne garde, & enrôle parmi ses troupes celles qui avoient échappé au carnage.

L'Empereur poursuit l'Electeut de Saxe dans le dessein de lui livrer ba-Js'étoit élèvé jusques sur taille. Il franchit l'Elbe; il joint l'en-[le trône de son Souverain; nemi à Muhlberg; & sans attendre son & avoir envahilles Royauinfantetie, Charles, à la tête de sa ca- mes d'Achem & de Pa-

#### PORTUGAL

Jean III i

vite l'Empereur, Chat's Quint, de concourir ave lui à élever cette form telle qui étoit autant po la sureté de l'Andaloni que pour la défénse de Portugal.

L'Empereur envoie au Roi le cordon de l'Ork dre de la Toison d'or.

Idalcan, Roi de Cambaye, trouble la tranquil lité des Portugais dans les Indes; il fait des incursions sur les terres de Sal-' sete, Dom Juan de Castro; Vicetoi, envoie D. Diegue d'Almeyda pour le combattre, & lui meme il arme une flotte' avec laquelle il se rend à : Surate; il jette du fecours dans Diou; il brûle les vailleaux dui étoient dans le port de Patane, & & donne l'alatine aux habitans de Dabul. Il combat & tue Galabatecam, Général du Roi de Cambaye.

Le Roi d'Achem étoit un ennemi non moins implacable des Portugais. C'étoit un ambitieux qui, d'esclave du Roi de Pedir,

### ŘŠPAGNE

Charles I. person four to nom de Charles-Quitit.

valerie, fond für l'armée Saxone. Désaite de l'Electeur après une action ianglante qui dura depuis midi jusqu'à la nuit. Deux mille cinq cens hommes restent sur la place. L'artillerie, les ce. Il incommodoit beaudrapeaux, le bagage tombent au pouvoir des Impérieux. Le Prince Ernest de Brunswick est fait prisonnier; Jean Fréderic, fils de l'Electeur, est blessé, & l'Electeur lui-même est forcé de se rendre après s'être quelque tems défendu, & ayant reçu un coup d'epec au vilage; il ost conduit devant son vainqueur, qu'il abotde, en lui disant : Empereur très-clément & très-puissant, la fortune m's rendu votre prisonwier. Vans me reconnoissez donc Empereur, lui répondit Charles-Quint, & autrement que vous ne faissez auparavant ? L'Elesteur ne réplique rien, & ne montra aucune tristesse, aucune impatience dans | tirer vengeance de cet afson malheur. La ville de Torgaw se front. Il arme une florte rend à discretion. L'Empereur s'avance dont il donne le comavec son armée à Wittemberg. Etant mandement à Juan Soaarrivé près de cette place, il condamne rès. Les Portugais renl'Electeur de Saxe à avoir la tête tran- contrent les Achenois chée; il se laisse ensuite fléchir pard'E- dans la riviere de Parlès, lecteur de Brandebourg, par le Duc au Royaume de Queda. Maurice de Saxe, par le Duc de Cleves Ils remportent une vic-& par d'autres Seigneurs; mais il ôte toire complette. Le Viceà son prisonnier la qualité d'Electeur, roi fait une expédition sur Le la donne au Duc Maurice de Saxe. Il les terres d'Idalean, pour partage ses Etats entre le Roi des Ro- réprimer l'orgueil de ce mains & le Duc Maurice; il fait assu- Prince Indien. Le Roi de ter cinquante mille ecus d'or de revenu Campat, allié des Portu-aux ensans de l'Electeur dégradé, & gais, chasse les Turcs cent mille écus une sois payés à leur d'Aden, & demande du pere; il laissa encore à ce malheureux secours au Gouverneur

PORTUGAL.

Jean III.

cem. Il avoit de nombreuses flottes, avec lesquel-; les il s'étoit emparé de presque tout le commercoup la ville de Malaca. Un Sarasin, homme hardi & cruel à qui ce Roi donnoit toute sa confiance, entreprend d'aller sur-prendre le port de Malaca: les habitans le repoussent avec perte mais l'ennemi brûle les vaisseaux qui sont dansle port; ils mutilent horriblement plusieurs pauvres pêcheurs, & se retirent en insultant le Gouverneur. Simon de Melo veut

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur Jous le nom de Charles-Quint.

Prince un petit Etat pour vivre, & exi- d'Ormus pour se soutent gea de lui qu'il remît en libetté le Duc contre leurs efforts. Don de Brunswick & Albett Duc de Brandebourg. Wittemberg ouvre ses portes à gé de lui conduire des l'Empereur; & cette ville obtient de sa génerosité qu'il n'y mettra point une garnison etrangere.

Les Bohemiens demandent grace au d'Aden Cette lacheté af-Roi des Romains, leur Souverain, qui foiblit beaucoup la haute se contente de punir leur révolte en exi-lidée que les Indiens

geant d'eux une contribution.

L'Empereur est félicité sur le bonheur Le Viceroi en sur vive-& la gloire de ses armes, par le Kan ment affecté. Il vit avec des Tartares, par le Czar de Mosco-Ichagrin que les Portugais vie, par le Roi de Tunis. Le Pape lui laissoient alterer les viss envoie aussi un Légat pour le féliciter, sentimens d'honneur & de & lui donne les surnoms de Très-grand & Très-fort.

Le Landgrave de Hesse craignant sa colere de l'Empereur; & effraye par le l'intérêt commençoient à terrible châtiment de l'Electeur, de- corrompre leurs mœurs. mande à rentrer en faveur; mais Char- Ils s'affoiblissoient, tandis les exige 10. Qu'il vienne se mettre à que les Indiens s'aguersa discrétion & recevoir humblement rissoient. Ce Viceroi sit ses ordres; 20. qu'il s'engage à payer plusieurs fages réglemens cent cinquante mille écus d'or dans pour ptévenir la déca-l'espace de quatre mois; 30, qu'il livre dence de sa nation; mais toutes les forteresses de ses Etats, à la mort l'enleva le 6 suin l'exception de Ziegenheim & de Cassel; lau milieu de ses projets 40. qu'il s'oblige de s'en rapporter en de réforme. On ne troumatiere de Religion aux décisions du va dans ses coffres que Concile général. L'Empereur promet des instrumens de pénide ne point donner atteinte à sa vie, tence, & peu d'argent. à ses domaines, ni à sa liberté. Les Il étoit dur à sui même Electeurs de Saxe, de Brandebourg & & charitable envers les du Palatinat sont garans de ces condi-tions. En conséquence le Landgrave se ble dans la societé, il rend à Hall le 19 Juin; il se jette aux montroit beaucoup de

PORTUGAL

.. Jean III.

Payo Morogna est chartroupes; mais il fuit à vue des ennemis, & laisse entrer en possession avoient des Portugais. gloire qui les avoient rendu si supérieurs dans les Indes. La prospérité &

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

pieds du Trône où l'Empereur est assis, de courage & d'intrépide demande l'abolition de ses sautes. dité dans les combats. Les charles lui reproche ses crimes & lui intérêts de son Roi lui pardonne. Le Duc d'Albe emmene le étoient plus chers que sa setient prisonnier, malgré les plaintes de son le fortune. Il étoit désintéreille pardent prisonnier, malgré les plaintes de l'Empendant quelque tems à la suite de l'Empereur.

Les villes Protestantes sont dépouillées de toute leur artillerie. L'Empereur en retira plus de six cens pièces de canon, qu'il sit distribuer dans plusieurs villes de sa dépendance, à Milan, à Naples, en Flandre, en Espagne.

d'argent pour équiper flotte, emprunta somme considérable habitans de Goa, donnant sa mousta pour sereté. On s'

Des Députés de la ville de Lubec viennent rendre obéissance à l'Empereur. Brême & Hambourg, étant du nombre des villes rebelles, sont condamnées à une contribution. L'Empereur vouloit aller punir Magdebourg; il changea de dessein, apprenant qu'Henri II. Roi de France, faisoit des préparatifs de guerre.

Charles laisse le Landgrave prisonnier à Donawert. Il est difficile de justifier l'Empereur de la rigueur qu'il exerça en cette occasion contre un Prince qui s'étoit soumis à condition de conserver sa liberté.

La Reîne Dona Marie, Gouvernante des Pays-Bas, propose de la part de Charles au Roi des Romains, de céder ses droits & la Couronne Impériale en faveur du Prince Dom Philippe. Le Prétexte de cette demande étoit qu'il falloit mettre l'Héritier du Trône d'Estable en état de contenir les Protestans;

PORTUGAL.

Jean III.

de courage & d'intrépidité dans les combats. Les
intérêts de son Roi lui
étoient plus chers que sa
fortune. Il étoit désintéressé, généreux, sidéle
à sa parole. Dom Juan
de Castro voulant secourir Diou, & manquant
d'argent pour équiper une
somme considérable des
habitans de Goa, leur
donnant sa moustache
pour sereté. On s'empressa de lui prêter ce
qu'il demandoit sur un
pareil gage, & il ne manqua point à le retirer par
un prompt remboursement.

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean III.

mais le Roi des Romains rejetta ce projet.

Diéte d'Augsbourg. Le Prince Maximilien, fils du Roi des Romains, réprésente aux Ordres de l'Empire les dépenses considérables que l'Empereur avoit faites, & le desir qu'il avoit que l'on s'en rapportât aux décisions du Concile général qui se célébroit à Trente. Les Princes & les Villes promettent de se soumettre. L'Empereur obtient un don gratuit; & avec les contributions de plusieurs Villes il rassemble plus de seize cens mille florins d'or.

Malgré les reprétentations de l'Empereur, le Pape rend une Bulle qui étansfere à Boulogne le Concile qui se senoit à Trente.

La sédition se téveille avec sureur dans Naples. Cette Ville est inondée du sang des habitans. Les séditieux y sont un horrible dégât, & le Viceroi, pour la réduire, fait tirer le canon, qui la templit de ruines, sans diminuer l'a-eharnement des troupes & des citoyens. Les Napolitains traitent le Viceroi de leur ennemi. Ils sont contre lui une ligue dans laquelle ils attirent les habitans de Capoue, de Nole, d'Averse & de plusieurs autres places de la terre de Labour.

Cependant la ville de Naples avoit envoyé à l'Empereur des Députés pour se plaindre des mauvais traitemens du Viceroi. Charles leur répondit qu'il accordoit une amnissie générale aux habitans, à l'exception de trente des plus coupables; il leux ordonna d'obéir au

### ESPÁGNE

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

Viceroi, & de lui remettre leurs armes. En même tems le Gouverneur de Milan & le Duc de Florence envoyerent des troupes. Les principaux auteurs du tumulte s'enfuirent de Naples. Les Villes confedérées se soumirent à payer cent mille ducats que le Viceroi leur imposa. L'ordre & la tranquillité surent par-tout rétablis.

Le Comte Jean-Louis de Fiesque, d'une des principales familles de Gènes, jeune homme hardi, ambitieux, entreprenant, forme le projet de s'emparer de la Ville où dominoit la famille Doria, dont il étoit l'ennemi caché. Il forme un parti, & veut commencer la révolution par assassiner André Doria & Juanetin, son neveu; il les invite à un festin qui devoit être ensanglanté; mais une indisposition empêche André d'y venir, & le complot funeste de ce Chef des Conjurés manque; il n'a plus dèslors recours à la dissimulation, il éclate, il assemble trois cens hommes déterminés, auxquels il donne ses ordres pour s'emparer du port & des galeres, pour occuper les principales portes de la Ville, & aller ensuite tuer les Doria dans leur Palais.

Le Comte Jean-Louis, Jérôme Ottoboni & Corneille de Fiesque, tous
trois freres, sont à la tête de l'entreprise. Le Comte s'empare des galeres,
mais il tombe dans l'eau par accident,
& y périt. Effrayé par le tumulte général, Juanetin Doria sort de chez lui avec
ses Domestiques; Jérôme Ottoboni l'attaque, & lui porte le premier coup de

PORTUGAL

Jean III.

### ESPAGNE.

Charles I. .
Empereur sous le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL.

Jean III.

la most. Le Prince André Dotia, vieillard âgé de plus de quatre-vingt ans, alors incommodé de la goutte, apprend qu'on en veut à sa vie, il monte à cheval & se sauve heureusement dans le château de Massona. Le Gouverneur de la Ville assemble des troupes avec lesquelles il se met en devoir d'arrêter les mutins. Jérôme de Fiesque est obligé de se retirer avec ses freres & leurs partisans. Telle fut la fin de cette conspiration. Elle ne fut pas impunie. On démolit le superbe Palais des Fiesques à Gènes. Jérôme de Fiesque fut arrêté & puni des derniers supplices, ainsi que ses partifans, prisonniers avec lui.

Quelque tems après l'affaire de Gènes, des Conjurés, à la tête desquels étoient les Comtes Augustin Landi, Jean Augustioli, Louis Confalonier & quelques autres Seigneurs, assassinerent Pierre-Louis Farnese, Duc de Parme & de Plaisance, fils natures du Pape Paul III. & le firent pendre à une fenêtre de son Palais, criant, à la liberté,

à l'Empire.

A cette nouvelle, Dom Ferdinand Gonçaga, Gouverneur de Milan, entre dans Plaisance à la tête d'un détachement, il s'empare de la citadelle au nom de l'Empereur, y établit une garnison, & pour Gouverneur de la Ville, Dom Garcie Manrique de Lara. On attribua cette révolution au Prince André Doria, qui soupçonnoit le Duc d'avoir excité & favorise les troubles de Gènes, & qui vouloit se venger du meurere de Juanetin Doria son neveu.

### BSPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Le Prince Dom Philippe préside aux Etats d'Aragon, & en obtient un don gratuit considérable. Il envoie complimenter son pere sur le glorieux succès de ses armes.

Mort de Fernand Cortez, conquérant de l'Amérique, dont les exploits surpassent le merveilleux de tout ce qu'on raconté des actions vraies ou fabuleuses des Héros.

L'Empereur n'envoya au Pérou ni Général ni troupes pour contenir dans foumission les Espagnols & les Indiens. Il crut qu'un simple Prêtre feroit respecter ses ordres. Il donna cette commission à Pierre de la Gasca, & le nomma Président de l'Audience de Lima. Cet Ecclésiastique employa les armes qui lui convenoient, celles de la douceur, de l'infinuation, de la persuasion, & fit rentrer beaucoup de rebelles dans leur devoir; il offrit une amnistie à Pizarre; mais cet usurpateur, pour toute réponse, fond sur ses troupes & les taille en piéces. Le furieux Carvajac s'attribue tont le succès de cette victoire. Il se vante d'avoir tué de sa main cent Espagnols & son propre frere.

# 1548.

L'Empereur fait solliciter le Pape de rétablir à Trente le Concile qu'il venoit des est donnée à Garcie de faire transférer à Boulogne, lui re- de Sà. Idalcan, Roi de présentant combien il étoit important Cambaye, envoie un Am-de ramener dans le sein de l'Eglise les bassadeur à ce nouveau Protestans qui n'avoient promis de se Viceroi, & demande à soumettre qu'aux décisions du Concile faire alliance avec lui. De général qu'on tiendroit en Allemagne. Sà donne le Gouverne-

. PORTUGAL.

Jean III.

I 548.

La Viceroyauté des In-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Paul III. étoit en secret indisposé contre l'Empereur au sujet de la mort de son fils naturel; il différa sous divers prétextes, de consentir à la demande qui lui étoit saite; les choses resterent en

cet état pendant quatre ans.

Cependant Charles, plus zélé pour la Religion que le Pape ne paroissoit l'être, fit dresser un formulaire qui contenoit 26 articles; par les deux derniers, on permettoit aux Protestans l'usage du calice, & on toléroit le mariage des Ministres. La Diéte d'Augsbourg accepta ce formulaire, appellé l'Interim, parceque son objet étoit de faire loi dans l'intervalle & jusqu'au tems des décisions du Concile. Plusieurs Protestans, plusieurs Catholiques mêmes, blamerent l'Empereur de s'être rendu l'arbitte & le légissateur des affaires de Religion. Mais le Formulaire & l'Edit qu'il publia pour le faire observer son amitié. dans les Etats de l'Empire, ne furent point désapprouvés à Boulogne par les Peres du Concile, ni à Rome par le Pape & par les Cardinaux.

L'Empereur fait trancher la tête, dans la place d'Augsbourg, à Sébastien Schertel & à d'autres Capitaines, sujets de l'Empire, qui avoient levé des troupes en Allemagne pour servir contre

lui.

Il confirme dans la Diéte la dégradation de l'Electeur de Saxe, & donne solemnellement l'investiture de l'Electorat au Duc Maurice.

Sédition à Augsbourg excitée par des dans le camp de Bistala,

### PORTUGAL.

Jean III.

ment de Diou à Martin Correa. Il subjugne les sujets du Roi de Tanor révoltés contre leur Souverain, parcequ'il vouloit embrasser la Religion Chrétienne.

Le Pere Diegue Berpard, Dominicain, vient avec six de ses compagnons à Goa pour y bâtir une Eglise, & introduire l'Inquisition dans cette ville.

Un gouvernement sage, seime & juste, sit respecter & craindre le Viceroi. Les Souverains de Calicut, de Cananor & plusieurs autres Princes Indiens, rechercherent son amitié.

Un certain Bislala, favori du Roi d'Ormus, se souleve contre son Maître. Il assemble une armée; il bat en plusieurs rencontres les Ormusiens & les Portugais. Il porte le carnage & l'épouvante dans toute l'Isle. On ne pouvoit réduire ce rebelle par la force ouverte. On gagna un de ces scélérats qui vendent leur audace & leurs crimes; il va dans le camp de Bislala,

### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charics-Quint.

foldats Allemands. L'Empereur court danger d'y perdre la vie. Il est obligé de se sauver dans la maison d'un Bourgeois, & de s'y tenir caché pendant trois heures.

Siège de Constance, une des villes rebelles d'Allemagne. Alphonse Vivès, Mestre-de-Camp & Commandant des Espagnols, est tué d'un coup de canon. A cette vite, les assiégeans entrent en fureur; ils prennent la ville d'assaut, passent au fil de l'épée tous ceux qu'ils trouvent armés, & réduisent une partie des maisons en cendres.

L'Empereur se rend à Ulm, à Spire, à Argentine, à Mayence, à Cologne & de-là en Flandre ; il dépose dans ces villes tous les Magistrats Protestans, & leur en substitue de Catholiques. Il fait transférer l'Electeur & le Landgrave, dans l la forteresse de Malines.

Le Roi de Bohême Maximilien, se rend à Valladolid où il épouse, avec une dispense du Pape, l'Infante Dona Marie, fille de l'Empereur. Charles-Quint lui confie la Régence d'Espagne.

Le Prince D. Philippe se met en route pour aller trouver son pere en Flandre; il vient à Milan & y sejourne, ayant reçu les plus grands honneurs sur tous les lieux de son passage.

Dragut-Atroez, fameux Corsaire, formé par Barberousse, commet beaucoup d'hostilités sur les côtes des Etats de la Chrétienté & principalement de l'Italie. Il pénétre avec son escadre dans le golphe de Naples, où il prend & pille | piration & s'empare de

#### PORTUGAL

Jean III. -

obtient sa confiance & le poignarde. L'armée des séditieux se dissipe par la mort de leur Chef; le calme est rétabli.

Les Rois de Pégu & de Siam se déclarent la guerre. Leurs divisions étoient causées par Eléphant blanc, objet de leur culte, que possédoit le Roi de Siam, & que Brama, Roi de Pégu vouloit avoir. Brama marche avec toutes les forces de son Empire contre le royaume de Siam, y porte la désolation; il force son ennemi à lui demander la paix, & à lui donner tous les ans une fille, comme une espèce de tribut. Le Siamois refule de tenir son traité, & Brama revient avec une armee formidable pour Odia, où son ennemi étoit renfermé avec soixante mille hommes. Mais il ne peut forcer cette ville & fait une tentative également inutile contre Camambée. Il est contraint de se retirer.

Ximindo, un des sujets de Brama, forme une conf-

### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

Castelamar. Il attaque une galere de Malthe qui venoit de la Goulette & s'en rend maître. Ce Pirate parcourt la Méditerranée avec une pleine liberté.

Jeanne d'Albret, fille unique & héritiere de Henri, Roi de Navarre, & de Marguerite, sœur de François I. épousa Antoine de Bourbon, Duc de Vendome, qu'elle sit Roi de Navarre.

Charles-Quint avoit songé à lui faire épouser son fils Philippe II. pour terminer les querelles de la Navarre. Du mariage d'Antoine de Bourbon & de Jeanne d'Albret naquit Henri, depuis Henri IV. Roi de France. (Abrégé Chronol. de l'Histoire de France.)

La Guyenne & quelques autres Provinces de France le soulevent, & veulent se donner à l'Empereur. Ses Ministres lui conseillerent de prositer des circonstances pour étendre sa domination; mais Charles seur répondit: Il servit indigne de moi de soutenir la révolte des sujets d'un autre Souverain.

### PORTUGAL

Jean III.

Pégu. Le Roi, aidé des Portugais, attaque les seditieux, les défait & les livre à la fureur des soldats; mais Ximindo échap-

pe à sa vengeance.

Ximi, autre ambitieux, assassine Brama dans son palaisde la ville de Zatan, & se fait proclamer Roi. Les Portugais sont forcés par les factieux, de se refugier dans la ville d'Ova-Ils reviennent avec Ximindo à Pégu. Ximindo attaque l'usurpateur, le fait prisonnier, l'égorge, & usurpe à son tout la Couronne. Mandaragri , gendre de Brama, chasse Ximindo & met sa tête à prix.

Mandaragri se voyant paisible possesseur du Trône, entreprend des conquêtes; mais tandis qu'il étoit hors de ses Etats, un Roi voisin vient asséger Pégu. La Reine s'enferme dans la forteresse qui osent soutenir les efforts des asségeans, & donnent le tems au Roi de Pégu de venir avec son armée, & de faire retirer l'ennemi.

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

### 1549.

Le Prince D. Philippe quitte Milan pour continuer sa route & se rendre a Bruxelles. Jamais Prince ne voyagea avec plus de splendeur; il traversa, dans toute sa route, des Etats riches & puissans qui appartenoient tous à l'Empereur ou à des Princes de sa maison. Charles-Quint envoya au-devant de son fils, & lui fit faire une réception magnifique. Deux Reines, Dona Marie & Dona Eléonore, le conduisirent au palais de l'Empereur. D. Philippe fut reconnu à Louvain & dans toutes les villes de Flandre, successeur aux Etats des Pays-bas. Son séjour fut célebré par des fetes continuelles. Jules des Ursins, Chevalier Romain, vint trouver ce lo son épouse. Prince à Bruxelles, & lui présenta, de l la part du Pape, l'Epée & le Bonnet que Sa Sainteté avoit bénis la nuit de Noël précédent. Il accompagna ces dons l d'un Bref rempli d'éloges d'autant plus flatteurs qu'ils étoient alors mérités.

Le Pape Paul III. meurt le dix Novembre.

Naissance de l'Infante Dona Anne, fille du Prince Maximilien & de l'Infante Dona Marie; cette Princesse fut dans la suite femme de Philippe II. & Reine d'Espagne.

Aliorço, renégat, qui couroit les à sentir la supériorite que mers avec quelques galeres, debarque le nombre leur donnoit sur les côtes de Grenade à la tête de contre leurs ennemis; ils quatre cens hommes, s'avance jusqu'à appellent à leur secours Torrox, surprend cette place au dé- la garnison Portuguise de pourvu, la pille, & emmene cent cap- la citadelle, ils fondent

PORTUGAL

Jean IlI.

La mort enleva Garcie de Sà, trois mois après qu'il exerçoit la Viceroyaute dans les Indes. On nomma pour le remplacer, en attendant le Viceroi que la Cour enverroit, Georges Cabral, Gouverneur de Baçain, homme distingué par sa naissance & par ses talens. Il apprit avec une sorte de chagrin son élévation, & il n'accepta cette nouvelle dignité que par les instances de Lucrèce Fral-

Les Rois de Pimienta & de Calicut unissent leurs forces contre le Roi de Cochim. Combat dans lequel le Roi de Pimienta est tué.

Le Roi de Cochim est vainqueur & poursuit les fuvards; cependant fix mille Naïres se rallient & pénétrent dans Cochim où ils portent l'alarme. Les Habitans ne tardent point

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

tifs, tant hommes que femmes.

Diégue Narbaez, Capitaine de cavalerie, rassemble des troupes & plusieurs jeunes gens, avec lesque!s il se met en embuscade, & attaque les Turcs & les Maures à leur passage avec tant de vigueur, qu'il en tue la plus grande partie, & oblige les autres de fuir & d'abandonner leur, prisse

bandonner leur prise.

L'Empereur donne ordre au Prince Doria de poursuivre Dragut, ce fameux Corsaire qui s'étoit rendu redoutable sur la Méditerranée. Doria ne put l'atteindre ni rencontrer aucun de les bâtimens; mais il coutut la côte de Tunis avec une flotte de quarante-prois galeres, garnies de la meilleure partie de l'Infanterie Espagnole, de Naples & de Sicile. Il prir Sus, Monester, Afrique, Afzaques, le château de Calibie & livra toutes ces places à Muley-Bucar, fils d'Hascen, Roi de Tunis; il revint après cette expédition à Gènes. Mais après le départ de Doria, les Mahométans de ces villes s'affranchitent de la domination de Muley-Bucar; Sus & Monester se livrerent à Dragut, & ce Corsaire se rendit maître par artifice de la ville d'Afrique.

Les Anglois font proposer à l'Empereur de prendre Boulogne sous leur protection contre le Roi de France; mais miner se charles-Quint les resuse, disant qu'il heureus étoit en paix avec Henri II. Il leur sit cée. Le entendre aussi que leur alliance ne lui étoit pas si agréable depuis qu'ils avoient laissé altérer chez eux la pureté de la Religion.

PORTUGAL.

Jean III.

sur les Naïres & les masse sacrent tous.

Le Roi de Calicut rafe femble ses vassaux pour venger la mort de son allié. Le Viceroi se dispose en même tems à secourit le Roi de Cochim. Il amene six mille Portugais à une armée de quarante mille hommes que ce Souverain commandoit, & s'engage à investir l'Ille : de Bardela où étoit une partie des ennemis. Les Princes, vassaux du Roi de Calicut, ne voulurent point hazarder une action contre les Portugais. Ils le forcerent de demander la paix. Le Viceroi exigea qu'ils s'abandonnassent à sa discrétion, & ne leur accorda que quelques jours pour se déterminer. Pendant cet intervalle, Dom Alphonse de Norogna atrive avec le titre de Viceroi, & Cabral lui remet aussi-tôt le commandement, & la gloire de terminer une campagne ia heureusement commencée. Le Roi de Calicut est obligé de céder le royaume de Pimienta, pour obtenis

## EVENEÙENS ZEMAZQUABLES.

### ESPAGNE

Charles I. Emperemer sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean 111.

Les troupes Espagnoles et Allemandes, prennent querelle, les unes contre les autres, à Hall. L'Empereur parvient difficilement à les appailer. Il tue de la main deux Officiers plus séditieux que les autres.

Valvidia, le même qui avoit conquis 1e Chili, vient, à la tete d'un parti, se joindre aux débris de l'armée de Pierre de la Gasca. Pizarre est trahi & abandonné par ses propres soldats; il tombe au pouvoit de ses ennemis. Pierre de la Gasca le condamne à avoir la tête trenchée. Carvajac est écartelé. Cet homme féroce avous en mourant qu'il avoit tué de sa main quatorze cens Espagnols & vingt mille Indiens. Le supplice de ces deux tyrans éteignit le feu des guerres civiles. L'audience de Lima adoucit le sort des malheureux Indiens, conformément aux intentions de l'Empereur. Elle réforma les abus du despotiline; elle envoya à de nouvelles découvertes ou à de nouvelles conquétes, les Espagnols qui cherchoient fortune, & qui n'avoient point d'établissement. Depuis ce moment, l'autorité de la Cour fut plus reconnue & plus respectée dans ces Régions. La Noblesse Espagnole n'eut plus la permission d'employer les Indiens à son service; mais l'Empereur accorda aux Nobles, établis au Pérou, de pouvoir faire le commerce sans déroger. Pourquoi n'étendit-il pas ce privilége dans tous ses Etats? Il eût ouvert en Espagne des mines plus riches que celles du Nouveau Monde. Pierre de la Gasca ayant sauvé, par sa

### ESPAGNE

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

prudence, l'Amérique méridionale, l'Empereur lui donna pour récompense l'Evêché de Palencia.

Ainsi, l'Espagne réunit en peu d'années sous sa domination une vaste contrée, la plus riche qui soit dans l'univers. Les Rois Espagnols ont établi, soit dans les Isles, soit dans le continent de l'Amérique méridionale neuf Audiences Royales, cinq Archevêchés, trente Evêchés, deux Universités, deux Tribunaux de l'Inquisition. On a obfervé que les Conquérans du Nouveau Monde, ont eu tous une trifte destinée. Christophe Colomb après avoir été noirci par la calomnie, mourut dans la disgrace; François Pizarre fut assassiné; Gonzale son frere, Almagro, Balboa, périrent par la main des bourreaux. Fernand Cortez perdit toutes ses richesses dans l'expédition de la Californie; il éprouva de mauvais traitemens de la part des Ministres, & fut presque méconnu de Charles Quint qui lui demanda un jour, Qui étes-vous? " Un , homme, lui répondit-il, qui vous a " conquis plus de provinces que vos ,, Peres ne vous ont laissé de Villes.,, Enfin, Valvidia voulant pousser la conquête du Chili, tomba entre les mains d'une nation qui lui versa dans la bouche de l'or fondu, en lui disant: Rassasie-toi donc de ce métal dont toi & les tiens sont si fort altérés. Ces exemples ne font que confirmer combien il est rare que les grandes entreprises soient avantageuses à ceux qui en sont les premiers auteurs.

PORTUGAL.

Jean Ill.

#### ESPAGNE Charles L

Empereur sous le nom de Charles-Quint.

### 1550.

Le Pape Jules III. donne avis de sa homination à l'Empereur & au Prince D. Philippe, qui députent vers lui pour le feliciter. Charles-Quint avoit eu dans Paul III. un ennemi jaloux de sa puisfance; il avoit sollicité en secret Henri II. Roi de France, de renouveller la guerre en Italie, dans la vue de se venger de la mort du Duc de Parme, son fils naturel, & s'il n'éclata point ce fut par foiblesse. Le nouveau Pontife devoit son exaltation à l'Empereur; il en fut reconnoissant, & la bonne intelligence se rétablit entre le Sacerdoce & l'Empire.

Il y eut des Joûtes & des Tournois, pour les réjouissances du Carnaval. Le Prince D. Philippe, emporté par la vivacité de son âge, courut plusieurs dangers dans ces spettacles dangereux.

L'hérésie de Luther avoit déja pénétré dans les Domaines de l'Empereur. Ce fut pour l'arrêter que ce Prince publia un Edit menaçant, non-seulement contre ceux qui agiroient en faveur des nouvelles opinions, mais encore contre ceux qui ne dénonceroient point les coupables.

Charles follicite de nouveau le Pape de Lagent. tétablir le Concile à Trente, afin que les Protestans n'eussent point de prétextes pour rejetter ses décisions,

Le Landgrave de Hesse, ennuyé de élévent à la Souveraineté la longueur de sa prison, fait une tenta- l'est massacré par le peuple. tive pour en sortir. Deux Gentilshom- La postérité du Roi Jacmes Allemands se présentent les armes ques est éteinte. Les Por-à la main & veulent forcet la sentinelle; tugais sont regardés com-

#### PORTUGAL

Jean III.

### 1550.

Après la mort du Pape Paul III. Dom Jean, Roi de Portugal, agit auprès de l'Empereur, & à Rome aupres des Cardinaux, pour élever le Cardinal Henri son frere. au Souverain Pontificat. La faction du Cardinas Ican-Marie Dumont l'emporte; il est élu Pape sous le nom de Jules III. Le Roi ayant appris son exaltation, lui depute Dom Antoine de Lancastre, Grand-Maître de l'Ordre de Christ, pour le complimenter.

Le Trêne du royanme de Congo, est vacant par la mort du Roi Jacques. L'aîné de les fils lui luccéde, mais haï de les lujets: il est tué. Il laisse après lui deux freres, entre les quels le peuple, les Portugais & les Grands se par-

Celui que le peuple couronne est égorgé par les Portugais; & celui qu'ils

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nous de Charles-Quint-

ils font eux-mêmes poignardés. L'Empereur ordonne que le Landgrave foit

tenu dans un lieu plus resserré.

Diéte à Augsbourg où il est traité des affaires de la Religion & de celles de l'Empire. On convient de s'en tenir aux Reglemens de la derniere Diéte jusqu'aux décisions du Concile général. Maurice, Electeur de Saxe, fait connoître son attachement à l'hérésie, en protestant au nom des Luthétiens, contre la regularité du Concile, si le Pape y présidoit, & si les Ministres Protestans n'y avoient point voix délibérative. L'Empereur donne ordre de réduire par les armes la ville de Magdebourg, qui refusoit de lui rendre ses devoirs comme l à son Souverain. & de recevoir le formulaire de l'Interins.

Charles avoit encore pour objet, en convoquant la Diéte, d'engager le Roi des Romains d'assurer au Prince Dom Philippe, la succession à l'Empire. Maximilien qui avoit lui-même un fils, ne voulut point le dépouiller d'un si bel appanage; il opposa tant de difficultés au projet de l'Empereur qu'il l'obligea

d'abandonner cette idée.

Le Prince Doria se remet en mer à la pourfuite de Dragut, ce Pirate qui faisoit taut de ravages. Il côtoie les places de Barbarie, & entretient correspondance avec les Arabes, qui, eux-mêmes incommodés par les Corfaires de ces côtes, offrent de s'unir à lui pour leur donner la chasse. Doria reprend en route Monester & Sus, il passe à la Goulette ! où il consulte Louis Perez de Vargas, nemi. Le Viceroi reluso

#### PORTUGAL.

Jean III.

me les auteurs de ées trou bles & chasses du royan me.

Le Sceptre passe au mains de Henri , *Frere* d Jacques. Ce Prince fait une expédition contre les Anxicains, & réduit ce peuple qui avoit voulu secouer le joug, mais it pétit après sa conquête. Il avoit laissé la Régence de ses Etats à Alvare, jeune homme de vingt-cinq ans, qui se fit aimer du peuple, & qui mérita d'è. tre proclamé Roi.

Alvare rappelle les Portugais dans ion royaume, & rétablit la discipline Chrétienne dans le Clergé.

D. Alphonse de Norogna, Viceroi des Indes, envole des secours au Roi d'Ormus, pour l'aider à chasser les Turcs de Catifa. Antoine de Norogna, chargé de cette expédition, la fait réussir.

Les Habitans des Moluques se soulevent contre les Portugais fans pou-

voir en triompher.

Le Roi de Cota demande du secours au Viceroi. & parvient à vaincre le Roi de Ceita son en-

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sont le nom de Charles-Quint.

Gouverneur de cette place, sur les moyens de s'emparer de la ville d'Afrique. Le rendez-vous des galeres de Naples & de Sicile étoit à Trepani; Doria s'y rend, & conduit la flotte genérale devant la ville d'Afrique. On débarque sans obstacle. Jean de Vega, Viceroi de Sicile, prend le commandement des troupes. Cette place est prise d'assaut Sept cens Turcs & Maures perissent dans cette action. On fait dix mille esclaves. Le burin est immense en toutes sortes de richesses. Les asségeans ne perdent que quatre cens hommes. Jean de Vega laisse un de ses fils dans certe ville avec une forte garnison.

ISSI.

Nouvelle Diéte à Augsbourg où se trouverent l'Empereur, Philippe son fils, Ferdinand son frere, Roi des Romains, Marie sa lœur, Reine Douairiere de Hongrie & Gouvernante de Flandre, avec plusieurs Princes. Charles public un decret pour ordonner que dans tous les Etats de l'Empire, on se soumette aux décisions du Concile de Trente. Il bannit de la Province de Souabe les Ministres & les Magistrats Protestans, auxquels il en substitue de Catholiques. Le Prince D. Philippe retourne en Espagne passant par la Navarre, où il reçoit à Tudele le serment de fidélité, comme légitime héritier de cette Couronne. Rendu à Valladolid, il reprend avec plein pouvoir de l'Empereur, les rênes du gouvernement des royaumes d'Espagne.

PORTUGAL.

Jean III.

de partager les dépouilles immenses qu'il enleve aux vaincus. Quatre mille Portugais descendent sur la côte du royaume de Calicut, combattent & defont trente mille hommes que le Roi de cet Etat leur oppose; ils font beaucoup de ravages, emmenent grand nombre d'esclaves, emportent un riche butin & retournent triomphans à Cochim.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint. PORTUGAL

Jean III.

Octave Farnese, fils de Pierre-Louis, Duc de Parme & de Plaisance, reçoit l'investiture de ce Duché des mains du Pape Jules III. Les Imperiaux s'etoient emparés de Plaisance après la mort du dernier Duc, & vouloient aussi se rendre maîtres de Parme, comme étant une dépendance du Duché de Milan; c'est pourquoi Octave rechercha l'appui de la France; il employa pour cette négociation Horace Farnele son frere qui ctoit à Paris, prêt à épouser la bâtarde de Henri II. Le Roi n'attendoit que l'occasion d'éclater contre l'Empereur, ayant encore un vif ressentiment de la prison de son pere & de la sienne, & ne voyant qu'avec jalousie la puissance de la Maison d'Autriche. Ce Prince entretenoit une liaison particuliere avec le Grand Turc, pour se servir de lui, dans l'occasion, contre l'Empereur. Il reçut avec empressement la demande d'Octave Farnese, & lui envoya aussitôt des troupes pour mettre Parme en état de défense.

La conduite d'Ostave Farnese sut désapprouvée par le Pape, il prétendit que ce Duc ne pouvoit recevoir garnison Françoise sans son consentement, parceque la Ville & le Duché de Parme relevoient du saint Siège; il craignoit d'ailleurs que cette démarche n'indisposat l'Empereur, & ne rallumât la guerre en Italie. Il le pressa de reavoyer les troupes étrangeres qu'il avoit reçues; il le menaça des soudres de l'excommunications il n'obéissoit point; il promit d'arranger tout à son gré, s'il

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fons le nom de Charles-Quint.

consentoit à ce qu'il lui demandoit; mais Octave ne se laissa toucher ni par les menaces ni par les promesses. Le Pape envoie un Legat en France pour engager le Roi à ne point protéger Octave, & pour offrir de lui donmer le Duché de Camerino, s'il abandonnoit celui de Parme à l'Eglise. Henri II. répondit qu'il ne ptétendoit rien de ce qui appartenoit au S. Siège, mais qu'il ne pouvoit s'empêcher de soutenir le Duc qui s'étoit mis sous. sa ptotection. Le Pape a recouts álors à PEmpereur qui fait dire à D Ferdinand Gonçaga, Gouverneur de Milan, de téunir ses forces à celles de sa Saintèté, & de former une atmee dont il est nommé Generalissime. Le Roi de France fait passer de nouvelles troupes en Italie, sous les ordres de Pierre Strozzi, d'Horace Farnese, de Fregose & de Bentivoglio. Cette armée se rassemble à la Mirandole. Les troupes du Pape commandées par Jean-Baptiste Dumont, neveu du Souverain Pontife, & par Vitelli assiégent la Mirandole: Dom Fetdinand Gonçaga conduit les Impériaux devant Parme. Les François se jettent sur l'Etat de Boulogne où ils mettent tout à feu & à sang; ils forcent par cette division leurs ennemis d'abandonner les villes qu'ils tenoient affiégées. Jean-Baptiste Dumont est tué devant la Mirandole. Le Pape chetche à s'accommoder avec le Roi de France. Les deux siéges continuent. Ferdinand Gonçaga s'empare de Colorno & de quelques places des environs.

Tome II.

PORTUGAL.

Jean III.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur four le nom de Charles-Quint. PORTUGAL.

Jean 111.

L'Empereut Soliman arme à la sollicitation de Dragut, & pour favoriser la France, une flotte de cent cinquante galères dont il donne le commandement au Bacha Sinan; il l'envoie en Sicile, se plaignant de l'infraction Charles avoit faite à la tréve de cinq ans conclue entre la Turquie & l'Empire, par la prise de la ville de Mehédie, autrement d'Afrique. La flotte Turque poussee par les vents à Agousse, ville de Sieile, prend cette place, & la pille. Sinan passa ensuite à Malthe, & insulta cette ville; mais les Chevaliers oppolerent une telle résistance aux Turcs, qu'ils les obligerent de se rembarquer après un siège de huit jours, pendant lesquels ils perdirent beaucoup de monde. Les Turcs s'emparent de l'isse de Goze. Le Commandeur de Sessa est tué avec d'autres Chevaliers; plus de six mille captifs de l'un & l'autre sexe tombent entre les mains des vainqueurs. La ville est livtée au pillage; le corsaire Dragut y met le feu pour venger la mort de son frere. Siman se présente devant Tripoli, en Barbarie, que les Chevaliers de Malthe possédoient, il force cette place de capituler. D'Aramont, Envoye de France, obtient du Géneral Mahometan, que deux eens Chevaliers François sortiroient libres de cette place, & que les Chevaliers Espagnols se racheteroient. Sinan met à Tsipoliune bonne garnison, commandée par Murat, & retourne sprès cette expédition à Constantino-Me.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur feus le nom de Charles-Quint.

Henri II. Roi de France commet des hostilités contre l'Empereur. Il donne des ordres pour faire attaquer la flotte que Doria conduisoit d'Italie en Espagne, pour transporter le Prince Maximilien, & la Princesse Dona Marie, sa semme, à Gènes. Doria évite la flotté Françoise, commandée par Léon Strozzi, Prince de Capoue. Strozzi se présente devant Barcelone, où il enleve une galère & quelques petits batimens. Les François se faisssent, sur les côtes de Guyenne, de vingt vaisseaux Flamands, chargés de matchandises qui alloient en Espagne. La Reine Dona Marie, Gouvernante de Flandre, se plaint au Roi de France de cette contravention à la trève, & sut sa réponse elle déclare la guerre aux François; elle arrête par représailles tout ce qui leur appartenoit dans les ports de Flandre.

Le Roi de France rompt ouvertement avec l'Empereur. Il envoie Brissac en Piémont avec un corps de troupes, & du côté de la Flandre, les Ducs de Nevers & de Vendôme. Brissac surprend les Villes de Quiers & de S. Damien, & plusieurs fotteresses des environs. Gonçaga vole au secours du Milanois; l'Empereur sui fait passer un renfort de troupes; ce Général rassemble une estinée avec laquelle il veut engager les François à un combat. Brissac l'évite.

Le Pape ne pouvant soutenir les dépenses de la guerre, s'accommode avec in Figure, de retire ses troupes de ParPORTUGAL.

Jean III.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

me. Il engage en même tems l'Empereur à laisser Octave Farnese, son gendre, paisible possesseur du Duché. Charles trop animé contre ce Prince & contre la France, rejette toute proposition d'accommodement.

Maurice, Duc de Saxe, chef des Protestans, voulant donner à l'Empereur une derniere preuve de sa complaisance, force la ville de Magdebourg de se soumettre aux décisions du Concile pour les points de Religion conzestes. Il licencie ensuite ses troupes, & demande à Charles, en reconnoissance de ses services, qu'il accorde la liberte au Landgrave, son beau-pere; mais l'Empereur rejette avec hauteur cettedemande. Maurice en est si issité qu'il cherche l'occasion de faire éclater son ressentiment. Le Roi de France insormé du mécontentement de Maurice, & des autres Princes d'Allemagne, charge l'Evêque de Bayonne d'aller trouver le Duc de Saxe, Albert, Marquis de Brandebourg, ainsi que d'autres Princes soit Catholiques soit Protestans, pour conclure avec eux une ligue en faveur de la liberté d'Allemagne, leur offrant d'en être le protecteur, & de leur fournir des troupes & de l'argent.

1552.

La ligue projettée entre la France & les | princes de l'Empire, est signée & ratifiee. Henri II. leur fournit quatre cens mille | riage pour le Prince D. écus pour lever des troupes. L'Electeur Jean, son fils, l'Infante Maurice & le Marquis de Brandebourg Dona Jeanne de Castille, commencent à agir. Maurice force la fille de l'Empereur. Chat-

PORTUGAL

Jean III.

:I552.

Le Roi de Portugal de mande & obtient en ma-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

ville d'Augsbourg, il en ôte les Magistrats Catholiques & leur en substitue de Protestans. Il abandonne Ulm qui lui faisoit résistance, & se rend maître de Fribourg; il soumet Clausen, place très-fortifiée. Il marche à Inspruck dans le dessein d'y surprendre l'Empereut; mais ce Prince lui échappe, & se sauve de nuit, malade, ayant la gourte, & par un tems affreux, avec les troupes & les Officiers de sa maison. Il se retire à Villach, place forte de Carinthie. Les confédérés reprocherent très-vivement à Maurice d'avoir favorise l'evasion de l'Empereur. Il se contenta de leur répondre: Jen'awoes pas de sage pour un tel oiseau. Les Obligations qu'il avoit à Charles-Quint, les suites fâcheuses de la captivité de ce Prince, la crainte de rendre le Roi de France trop puissant, furent sans doute les motifs de ce menagement, si en effet on peut le supposer. L'armée confédérée entre dans Inspruck où elle pille les richesses que Charles avoit été obligé d'y laisser.

L'Empereur, en sortant d'Inspruck, avoit rendu la liberté à l'ancien Electeur de Saxe; & malgré le ressentiment que ce Prince devoit avoir de la perte de ses Etats, de sa condamnation, de sa prison, il aima mieux accompagner Charles sugitif, que de suivre Maurice triomphant & maître de son Duché.

Les Peres du Concile de Trente se dispersent à l'approche du Prince Protes-

La République de Venise fait des of- livré par Gillfres de service à l'Empereur, lui décla- des Carvallo,

#### PORTUGAL.

Jean III.

les charge D. Philippe de réglet cette affaire. La Princesse est conduite avec un cortége brillant à Barreyra où le Roi & le Prince son fils vinrent au-devant d'elle, & l'emmenerent ensuite à Lisbonne.

Les Turcs honteux d'avoir été chassés de Catifa par les Portugais, engagent Pirbec, Corsaire fameux, d'aller aslieger Mascate. Il se rend mastre de cette place, & de-là il se presente avec une armée de seize mille hommes devant Ormus, où Dom Alvarès de Norogna commandoit une garnison de neuf cens Portugais qui lui fussitent pour rendre inutiles les efforts des assiégeans. Pirbec se retire dans l'Isle de Queixume, & y ravage les châteaux de quelques Seigneurs Ormusiens.

Un Corsaire Turc croisant sur la côte de Malabar, bat & fait prisonnier Manuel Rodrigues Contigno; mais cet Ofsicier Portugais est presque aussitôt vengé & délivré par Gilles Fernandès Carvallo,

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

rant que touses ses forces sont à sa

disposition.

Dom Ferdinand, Roi des Romains, vient de Hongrie à Lintz, & somme & en ayant été refusé, il le Duc Maurice de cesser ses hostilités. le fait jetter dans une Il répond qu'il ne peut rien conclure prison. La femme de ce sans les Princes confédérés. Dom Fer- captifeut assez de couradinand agit aussitôt auprès d'eux, leur ge & d'adresse pour dépromet toute satisfaction, & les en- livrerson mari. Les Portugage de tenir un congrès à Passaw. On gais ne purent s'empè-sit un traité dont les principales dispo-cher d'admirer cette semsitions surent 10. qu'il y auroit liberté me sorte, & de blames entiere de conscience dans tous les do- l'avarice & la dureté du maines des Princes d'Allemagne. 20. Viceroi. Qu'il seroit permis aux Ministres de re-venir sans pouvoir être inquiétés pour cause de Religion. 3°. Que le Land-grave de Hesse seroit remis en liberté. de Sancian à la vue de la 4°. Que les Princes Allemands se dé-Chine. tacheroient de lour ligue avec le Roi de France.

Albert, Marquis de Brandebourg, est le seul qui resuse de souscrire à ce traité. Il continue de ravaget l'Allemagne. Il est mis au ban de l'Empire. Maurice marche contre lui, & le défait dans les plaines d'Uster. Mais le vainqueur périt au sein de la victoire. Albert traîne en France les débris de son armée.

Henri II. fait une irruption en Lorraine. La ville de Nanci lui ouvre ses portes, il s'assure de la personne du jeune Duc de Lorraine, âgé de neuf ans, & le fait conduire à Paris sous prétexte de vouloir prendre soin de son éducation avec celle du Dauphin. Le Connétable de Montmorenci ; à la tête l

#### PORTUGAL

Jean III-

Le Viceroi demande douze mille ducats au pere du Roi de Ceilan;

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le non de Charles-Quint.

d'un détachement de Cavalerie, s'empare de Toul, de Verdun, de Metz. Le Roi mene ses troupes en Alsace; mais apprenant les préparatifs qu'on faisoit en Flandre pour entrer dans son Royaume, & les Princes Allemands marquant de l'inquiétude de le voir si près de leurs domaines, il se rendit dans la Province de Luxembourg où il prit Dauvilliers, le château de Bouillon & quelques autres places.

Le Pape négocie, par la médiation du Cardinal de Tournon, une trève de deux ans avec le Roi de France. Il laisse au Duc Octave Farnese, Parme avec la Seigneusie de Castro. L'Empereur approuve ce traité; les hostilités cessent.

Dans le Piémont, le Prince Emmanuel Philibert reprend Albe aux François, leur fait lever le siège de Querarque & recouvre Saluces.

La Reine Dona Marie, Gouvernante de Flandre, donne le commandement d'une armée au Comte de Rœux & à Martin Rossan, & leur ordonne d'entrer en France par la Picardie. Ces Généraux saccagent Noyon, Roye, Néle, Chauny, Solembray, maison de plaisance des Rois de France, & la ville d'Hesdin. La terreur qui se répand sur leur passage, pénétre jusqu'à Paris.

L'Empereur le prépare à porter les seux de la guerre en Aliemagne. Il rassemble des troupes de toutes parts. Le Prince Dom Philippe reçoit des Etats d'Aragon un don gratuit considérable, qu'il fait tenir à son pere, avec une armée formée des garnisons du Milanois, du

PORTUGAL.

Jean III.

### ESPAGNE.

Charles 1.

| Empereur four le nom de Charles-Quint.

PORTUGAL

Jean III.

Royaume de Naples & d'Espagne.

Le Prince de Salerne ayant eu quelque mécontentement de Dom Pedre de Toléde, Viceroi de Naples, & disgracié de l'Empereur, passe au service du Roi de France qui le reçoit avec plaissir, & lui assigne une pension considérable. Ce Prince le charge du commandement des galères qu'il a sur la Méditerranée, & d'agir avec la flotte du Turc contre le Royaume de Naples.

Charles invite le Pape à réunir ses galères aux siennes pour s'opposer aux entreprises du Grand Seigneur. Le Pape y consent. Le Prince Doria en est nom-

mé le Général.

Dragut, Commandant de la flotté Ottomane, composee de cent cinquante voiles, passe le far de Messine où il brûle la tour & l'Eglise de sainte Marie de la Grotte. Il met à seu & à sang Staglia, Policastro, Mola, Trajetto & plusieurs autres places. Ce fameux corfaire se présente devant Naples le 15 de Juillet. Il attaque la flotte Chrétienne à la hauteur du Cap de Circello , la met en fuite, enleve six galeres, fait sept cens Allemands & leur Général captifs; il a enfin l'avantage de donner le premier échec à la réputation du célébre Doria qui avoit toujours été jusqu'alors favorisé de la fortune.

Un Napolitain, nommé Charles Metmile, ayant été proscrit de sa ville, étoit passé au service du Roi de France. Henri II. jette les yeux sur cet homme pour l'envoyer auprès du Pape, & assurer sa Sainteté que la flotte du Turc

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quint.

ne commettroit aucune hostilité sur les terres de l'Eglise. Le Roi le chargea pour Dragut. ansh de commissions Mermile voit avec douleur les maux dont sa patrie est menacée; il résléchit sur les moyens de lui être utile, de se faire rétablir dans ses biens & de récouvrer son état; il va trouver le Cardinal Mendoza, lui propose le dessein qu'il a de profiter de son crédit auprès de Dragut pour l'abuser, & l'engager de la part du Roi de France d'abandonner les côtes de Naples, en lui donnant de sa part une somme considérable. Le Cardinal goûte le projet de Mermile, lui promet de le faire rentrer en grace, lui remet deux cens mille écus, des huit cens mille que le Royaume de Naples avoit accordés à l'Empereur. En effet, Mermile livre cet argent à Dragut pour ses frais, & lui dit que le Roi de France desiroit qu'il s'en retournât à Constantinople. Dragut ne tarde point à se retirer; il étoit déja parti lorsque la flotte Françoise conduite par le Prince de Salerne, parut proche de l'Isle d'Ischia. Prince suit Dragut pour le détromper, mais il ne peut joindre la flotte Ottomane qu'à Constantinople.

La République de Sienne se met sous la protection de la France. Les habitans de la ville se soulevent au milieu de la nuit. Un parti François les soutient dans leur révolte, & les aide à chasser les Impériaux. Ces derniers se rétranchent à Orbitello. Sforce Monaldesco, à la tête de trois mille Sien-

PORTUGAL

Jean III.

#### ESPAGNE.

Charles 1, Empereur Jour le nom de Charles-Quinti PORTUGAL.

Jeen III.

nois, attaque cette place; mais le Viceroi de Naples y fait passer des troupes, ce qui oblige les affiégeens de se retirer.

L'Empereur fait rendre la libersé au Landgrave de Hesse en exécution du traité de Passaw.

Charles passe en revué son armée à Siessen; il se rend ensuite à Inspruck, & à Augsbourg; il rétablit in Magistrature de cette ville en l'état où elle étoit précédemment. L'Empereur mone ses troupes à Strasbourg, & de-la s'avance vers la Lorraine.

Le Roi de France envoie à Metz le Duc de Guise pour fortifier cetre place; Pierre Strozzi s le Duc Horace Farnese & d'autres habiles Généraux se l'ettent aussi dans cette ville avec bonne garnison. Albert, Marquis de Brandebourg, combat un parti commandé par le Duc d'Aumale, frere du Duc de Guise, tue plus de trois cens hommes, met les autres en fuite, & fait le Duc prifonnier.

Siège de Metz. Charles désespérant de pouvoir réduire cette place, se rétire à Thionville. Une maladie épidémique moissonne plus de trente mille hommes devant Metz. L'Empereun fait passer en Flandre les débris de son armée; it s'y arrête lui-même, pour se préparer à une nouvelle campagne.

La mort d'Antoine de Mendoze, Viceroi du Pérou, ramene la discorde parmi les Espagnols. Chaque Officier prétend au commandement général; la rivalité les arme les uns contre les au-

### ESPAGNE

Charles I. Empereur fons le nom de Charles-Quint.

mes, de ses Conquérans le punissent euxtaêmes des maux cruels qu'ils ont caules m Nouveau Monde. Enfin, le Marquis he Canette, plus heureux, plus puisiant que les compatrietes, parvient à éteindre les feux de la guerre civile.

### 1553.

Charles ne trouvoit point dens les nchesses du Nouveau Monde & dans les revenus de ses nombreux Etats, de quoi satisfaire aux dépenses énormes de ses guerres continuelles. Le Prince Dom Philippe son fils, voulut aliéner les Vaflaux des Eglises & des Monastères, pour en envoyer le produit à l'Empereur; mais les Théologiens & les Canonistes s'éleverent avec force contre cette enueprise & en empêcherent l'exécution.

Une armée Impériale entre sur les terres des Siennois. Elle leur enleve Alinalonga, Lufignan, Monté-Fellonico, Pienza, Montichiello & plusieurs autres places.

Les Impériaux ayant mis à Afinalonga leurs prisonniers & leurs provisions, avec une foible garnison, Bargalea, Capitaine Siennois, rassemble sept cens Payfans, avec lesquels il surprend de nuit cette ville; il rend la liberté aux prisonniers, & enleve la meilleure partie lébre Dom Louis de Cades magasins. Corneille Bentivoglio moens, qui a chanté dans désait, dans un désilé, un parti de sept sa Lusiade les conquêres cens Allemands.

Siége de Montalcino. Jourdain des Ursins fait désespérer aux Impériaux de gue d'Almeida, Gouver-pouvoir prendre cette place. Cepen- neur de Diou. Il punit dant le Pape qui avoit déjai fait des ten-Bernardin de Soula, des

PORTUGAL

Jean III.

-1553.

Pirbec, ce Corfaire qui avoit si bien servi les Tarcs contre les Portugais, vient à Constantinople pour rendre compte de son expédition; mais on lui reproche d'avoir épargné les ennemis; il est puni de mort. Le Grand Seigneur donne à Moradobec le Commandement de flotte dans les Indes; D. Diégue de Norogna l'oblige de se retirer, & fait quelques prises contre ce Corfaire, avec lesquelles if rentre dans Ormus.

Alvarès Cabral, retourne, par ordre du Roi de Portugal, à Goa. Il étoit fuivi de quatre vaisseaux; il avoit sur son bord le cédes Portugais aux Indes.

Il fait déposer D. Dié-

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

tatives inutiles auprès de l'Empereur & du Roi de France pour éteindre la guerre, se rend lui-même à Viterbe & sollicite en personne leurs Ministres de laisser à la Republique de Sienne sa liberté, & Orbitello aux Espagnols. Les Impériaux cédent aux sollicitations de Sa Sainteté & plus encore aux eirconstances; ils se retirent les uns à Naples; les autres en Lombardie.

Le Prince de Salerne qui avoit hiverné à Constantinople avec les galères de France, revient en Italie, accompagné de Dragut, auquel le Grand Seigneur donne le Commandement de quatrevingts voiles. Les Turcs prennent Alicata en Sicile, d'où ils emmenent beaucoup de Captifs. Ils se présentent devant Saca, mais Antoine Amodéos, Gouverneur de cette ville, le poste, avec toute la garnison, dans un lieu planté d'oliviers, feignant de vouloir divrer combat, tandis qu'il fait retentir différens quartiers de la place d'une grande quantité de tambours, ensorte que l'ennemi crut que le nombre des troupes étoit très-considérable, & n'osa Lattaquer.

Les Turcs débarquent quinze cens hommes sur les côtes de Naples; Michel de Belvis, Capitaine Espagnol, les attaque, leur tue quarante soldats, & met les autres en suite.

Dragut reçoit les ordres du Roi de France, pour enlever aux Genois l'Isle de Corse. Ce Général se rend maître de toutes les places de l'Isle, à l'exception de Calvi, & de la Bastie. Il remet

#### PORTUGAL.

Jean III.

violences qu'il avoit exces cées dans les Molnques. In rétablit par-tout l'ordis & la justice qui sont les principes d'une bonne administration. Cabral arines une flotte pour défendre le Roi de Cochim, contre le Roi de Pimienta. Il remporte une victoire qui ne lui coste qu'un seul homme.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

conquête aux François, & après cette pédition, il retourne à Constantinoce où il emmene avec lui beaucoup esclaves & de richesses.

Les Impériaux prennent d'assaut & plent Térouane en Artois. La ville Hesdin que le Duc de Vendôme, Gouverneur de Picardie, avoit reprise aux Imperiaux, retombe sous leur domination, & a le même sort que Térouane.

Horace Farnèse, gendre du Roi de France, est enseveli sous les ruines de cette ville; le Maréchal Robert de la Marck, est fait prisonnier avec beaucoup d'autres Seigneurs & Officiers François. Emmanuel Philibert de Savoie, Prince de Piémont, sils du Duc détrôné par les François, jeune homme ardent, plein de courage, grand guerrier, combattoit pour venger son pete & pour rentrer dans ses Etats que la France lui retenoit. L'Empereur, en lui consiant la conduite de ses troupes, consondoit ses intérêts avec les siens.

Le Roi de France se met en campagne à la tête d'une nombreuse armee, & après quelques tentatives sur Bapeaume & sur Cambrai, le mauvais tems l'oblige de se retirer sans avoir rien fait.

En Piémont, D. Ferdinand de Gonsaga, prend Cassal de Montserrat, Tillola & plusieurs autres places occupées Par les François. Il y ent une treve d'un mois; après ce tems, les Impériaux s'emparerent encoré d'Orfaléna & d'un château voisin.

Les François, commandés par Brillac,

PORTUGAL.

Jean III.

## Evenemens remarquables.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur four le nom de Charles-Quiut. PORTUGAL.

Jean III.

se saitissent de Verceil, qu'ils abandonnent presque aussitôt à l'approche de l'armée Impériale.

Edouard, Roi d'Angleterre, meurt âgé de 16 ans le 6 de Juillet; Marie, sœur consanguine de ce Prince, fille de Henri VIII. & de Catherine d'Aragon, est déclarée Reine. Elle s'occupe du so in de rétablir la Religion Catholique dans ses Etats. Marie, avec l'esprit altier, dur, cruel, despotique de son pere, avoit le zèle & l'attachement pour la religion que lui avoit inspiré sa mere; elle fut intolerante, & poursuivit par le fer & le feu ses sujets Protestans.

L'Empereur songe à marier le Prince D. Philippe fon fils, avec cette Reine; il envoie le Comte d'Egmont & plufieurs autres Ambassadeurs qui reglent avec cette Princesse & le Conseil d'Angleterre, les conditions du mariage. Ces conditions étoient singulières. On ne voulut accorder au Prince Espagnol aucune autorité; la Reine devoit avoir seule le droit de disposer du Couvernement, & de nommer aux dignités; elle ne pouvoit fortir de l'Angleterre; Dom Philippe s'engageoit d'accorder des pensions considérables à son épouse, & convenoit que les enfans qu'il autoit de cette Reine, partageroient avec Dom Carlos, né de son premier mariage, les Pays-bas & la Franche-Comté.

1554.

Le Cardinal Poole, Prince du sang d'Angleterre, negocie la paix entre la Portugal meurt le 2 Jan-France & l'Espagne. Il y sur des con-lvier à Lisbonne; & le 20

1554.

Le Prince D. Jean de

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

grences à Calais. Mais Charles & denri II. demanderent trop pour patvenit à un accommodement. L'Empeteur répétoit le Duché de Bourgogne k les villes de Metz, de Toul, de Verdun, avec la restitution de la savoye & du Piemont. Le Roi de France vouloit que la Navarre fût rendue à Henri d'Albret, Plaisance au Duc de Parme, & la liberté à la République de Sienne.

D. Philippe passe en Angleterre; son mariage avec la Reine Marie est célébréle 25 de Juillet. L'Empereur envois à son fils l'acte d'abdication qu'il ve. voit de faire en sa faveur, des royaumes de Naples & de Sicile, avec le titre de Roi. Il se préparoit par ce sacritice à lui en faire un plus considérable.

En Italie, le Duc de Florence se met à la tête des Impériaux, pour reduire la Republique de Sienne; le Roi de France lui oppose Pierre Strozzi, le plus mortel ennemi du Duc. Le Marquis de Marignano, à la tête d'un détachement d'Italiens & d'Espagnols que lui donne le Duc, marche de nuit, dens l'intention de surprendre Sienne; mais les Habitans font une vigoureule défense qui l'oblige d'abandonner le siège de cette Place; cependant il s'etablit dans uni château près de la ville, sans que les Siennois ni les François parviennent à en triomphe & l'amene le déloger.

Les Florentins, commandés par Af. Lisbonne. cagne de la Corne, font une tentative sur la ville de Chiuzi. Leur Général a moud, Roi de Cambaye, des intelligences avec un Capitaine de Prince sanguinaire, est as la place qui lui promet de livrer une saffiné par celui de ses

PORTUGAL.

Jean III.

du même mois la Prin• cesse Dona Jeanne sa femme, accouche de l'Infant, qui sut appelle Schaften, parcequ'il ctoit né le jour de ce Saint. Ce nom ne devint que trop fameux par les malheurs que ce Prince éprouva & par ceux qu'il occasionna au Porrugal: l'Empereur Charles Quint rappelle la Princesse Dona Jeanne sa fille, en Espagne, & kui confie la Regence de son royaume: pendant l'absence du Prince D. Philippe.

Le Roide Portugal fait armer une escadre pour aller en course contre les Pirates. Il en donne le commandement à D. Pédre d'Acugna, homme experimente. D'Acugna étant dans la Baie de Tavila, apperçoit le Corsaire Agramet Arraez qui avoit huit galères; le Portugais étoit inférieur en forces s cependant il n'hésite pas d'attaquer son ennemi, il prisonnier dans le port de

Dans les Indes, Ma-

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

porte s'il veut venir l'attaquer dans certain tems de là nuit avec des troupes dont il determine le nombre. La proposition est acceptée. Mais le Capitaine Siennois avertit Strozzi, qui dispose tout pour faire réussir le piège tendu aux Florentins. Ascagne se présente en effet, accompagné de Raglioni; ils entrent avec leurs troupes dans la ville; à peine y sont-ils que des soldats, postes dans des embulcades, font sur eux un feu terrible de mousqueterie. Raglioni est tué. Plus de mille hommes sont l massacrés, un pareil nombre tombe aux mains des Siennois. Ascagne est parmi les prisonniers avec beaucoup d'autres Capitaines.

Cependant le Marquis de Marignano inquietoit beaucoup les Siennois, qui faisoient de vains efforts pour l'obliger de sortir de son château. Strozzi, a la tête de la garnison de Sienne, se jette sur le Duche de Florence asin de saire diversion; & avec le secours des François, il soumet quelques places. Les Impériaux vont à la poursuite de l'armée de Strozzi, l'attaquent près de Marciano & la desont entiérement. Plus de quatre mille François perissent dans l'action; il y eut aussi un grand nombre de blesses & de prisonniers.

Le Marquis de Marignano prend Luciniano & quelques autres places des environs, dont les François s'eroient rendus maîtres. Strozzi fortifie avec les débris de son armée, Sienne & plusieurs villes de cette Republique.

Le Roi de France forme usois corps

#### PORTUGA L

Jess'III.

Pages; en qui il avoit le plus de confiance. Sa mortosi cassonne des dissentions dans son royaume. Il laisse un fils jeune encore qui hérite de sa couronne. Un des Officiers de ce Prince trouble les Portugais dans la ville de Diou; ils s'en vengent avec éclat en faisant beaucoup de ravages dans la ville; les ennemis sont obligés de demander la paix.

Le Grand Turc ôte à Miradobec le commandement de sa stotte pour la donner à Alechelubii. Ce Général attaque les Portugais auprès de Mascate; il est entierement desait : & ne se sauve de la captivité qu'en allant échouer sur les côtes de Datu-

#### ESPAGNE

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

de troupes, dont il donne le commandement au Connétable, à Charles de Bourbon, Prince de Roca, & au Duc de Nevers. Ces trois Generaux entrent en Flandre en meme tems & l'attaquent dans ses differentes parties. Charles de Bourbon fait une invalion dans l'Artois, où il pille & saccage tout le pays ouvert; le Duc de Nevers se jette sur les Ardennes, & s'empare d'Orchimout, de Villarzy, d'Hierge & d'autres châteaux.

Dans le Haynaut, le Connétable force Chymay, Glayon, Trélon & plusieurs autres places. Il se rend maître de Marienbourg, ville bâtie par la Reine Douaitiere de Hongrie. Henri II. qui s'etoit deja mis en campagne vient a Marienbourg, la fait sortisser & en augmente la garnison.

Ce Prince marche à la tête de toute son armée, composée de trente mille fantassins & de six mille chevaux; il saccage Bovines; il prend le château de Dinan; Julien Romero qui en étoit le Commandant, est arrêté prisonnier. Les Allemands, au service de France, escaladent les murs de cette place; & malgré la capitulation, ils passent la garnison au sil de l'épée, ils pillent les Habitans sans qu'on puisse arrêter leur serocite & leur avidité.

L'Empereur avoit fait bâtir deux châteaux forts pour garantir les Paysbas, l'un qu'il appella de sonnom Charle-Rei, & l'autre Philappe-ville, du nom de son fils. Les François continuoient leurs conquêtes: ils soumirent Bayoy,

Tome II.

PORTUGAL

Jean III.

Y

### ESPAGNE.

Charles I.

PORTUGAL

Jean III.

Bins, Mariemont; ce dernièr endroit renfermoit des jardins délicieux, où la Reine Douairiere de Hongrie, Gouvernante des Pays-bas, alloit jonit de la promenade. Henri y porta le ser & le seu par représailles de l'incendie que le Comte de Rœux avoit fait mettre l'année dernière à la belle maison Royale de Folembray. Emmanuel Philibert, Duc de Savoye, rassemble des troupes pour arrêter les progrès du Roi de France. Henri attaque Renty dans l'Artois. Les Impériaux viennent au secours de cette ville.

Combat dans lequel les François ont l'avantage. Henri chercha l'occasion de combattre l'Empereur en personne, mais Charles l'evita. Cependant le Roi de France, malgre sa victoire, leve le siège de la place & se retire a Paris avec un corps de troupes, laissant son armée à Charles de Bourbon, pour couvrir la Picardie.

Le Duc de Savoye fait une irruption en Picardie; il cause beaucoup de degâts dans cette province.

L'Empereur ste le Gouvernement du Milanois à Ferdinand Gonçaga, qui étoit soupçonné de vouloir s'approprier ce Duche. Il lui donne pour successeur, Dom Ferdinand Gomez Suarez de Pigueroa.

Brissac, Général de l'armée Françoise, dans le Piemont, prend Yvrée & Santia; il attaque Valsenéra, mais sans succès. Le nouveau Gouverneur de Milan lui enleve Sommérive.

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

### 1555.

La Reine Dona Jeanne de Castille, mere de l'Empereur Charles-Quint, meurt à Tordeullas le 12 Avril.

Le Marquis de Marignano, Général des troupes Impériales, serre de si près la ville de Sienne, que la famine s'y fait sentir. Pierre Strozzi en chasse les bouches inutiles & les envoie a Grossetto & l À Montealcino; les Imperiaux mailacrent une partie de ces fugitifs, ils forcent les autres de rentrer dans la place. Ils s'emparent de Scarlino & des villes d'où les Siennois pouvoient tirer du secours; ils font inutilement de nouvéaux efforts pour réduire Sienne par les armes; enfin, la famine oblige les Habitans de capituler le 21 d'Avril. Ils se répandent a Grossetto, à Chiuzi, à Montéalcino, où ils tiennent leur espèce de République. La ville de Sienne passe sous la domination de D. Philippe à qui son pere l'avoit donnée. Le Cardinal François Mendoza en est nommé Gouverneur.

Mort du Pape Jules III. Marcel II. lui succede; ce dernier est presqu'aussitôt, après son élection, enlevé par la maladie. Le Cardinal Jean Pierre Carasse, d'une illustre maison Napolitaine, Fondateur des Theatins, dans le tems qu'il étoit Evêque de Théate, dans le toyau me de Naples, est eleve sur le S. Siège, sous le nom de Paul IV.

Brissac, Géneral François, surprend chang Casal de Montserrat; il se rend maître pays.

### PORTUGAL.

Jean III.

### 1555.

D. Pédre Mascaregnas est nommé Viceroi des Indes: Il étoit Gouver-neur de l'Infant D. Juan; mais sa severité déplaisoit au jeune Prince, & le Roi, par foiblesse pour son fils, l'eloigna, en paroissant vouloir lui donner des marques d'estime & de consiance.

Ce Viceroi arrive à Goa; il a la douleur de voir échouer un vailleau de sa flotte, commandé par Melchior de Sousa, qui périt avec tout l'equipage.

D. Juan de Sylva entre dans le port de Goa avec six vaisseaux, & plusieurs prises qu'il avoit faites sur les Calicutiens.

Le Viceroi envoie le Pere Gonçalez Rodriguez, Jésuite, & quelques autres Missionnaires, en Abyssinie, pour engager le Souverain de cet Empire, à s'unit avec l'Eglise Romaine; le Patriarche & le Clergé empécherent l'Empereur de reconnoître le S. Siége, & de rien changer à la Religion du pays.

#### ESPAGNE.

Charles I. Empereur fous le nom de Charles-Quint.

de certe place & de tout le pays qui

en dépend.

Pierre Strozzi, fortifie Porto-Hercolé, afin d'être à portee de recevoir des secours de France, pour relever les affaires de la République de Sienne. Le Marquis de Marignano, ayant compris son dessein, envoie Vitelli assiéger cette place; il y vient lui-même avec un corps de troupes. Doria, à la tête de trentebuit galeres bien armées, l'attaque en même-tems.

Porto-Hercolé se rend au bout de six jours. Les François ont la permission de se retirer avec leurs armes, mais les Italiens & le reste de la garnison se livrent à sa discretion. Ottoboni de Fiesque, complice de la conspiration de Gènes, étoit du nombre des prisonniers. André Doria voulant venger sur lui la mort de Juanetin son neveu, condamne Ottoboni, comme parricide, le fait coudre dans un sac & jetter dans la mer: action cruelle & indigne de ce grand homme.

Les troupes Espagnoles & Allemandes, se partagent dans le royaume de Naples & à Milan, appellées par le Duc d'Albe qui craignoit l'arrivée de la stotte du Grand Turc.

Henri d'Albret qui avoit le titre de Roi de Navarre, meurt en Béarn le 25 de Mai, & laisse ses droits au royaume de Navarre à Jeanne sa fille unique, femme d'Antoine de Bourbon, qui fut pere d'Henri IV. Roi de France.

Nouveau Congrès entre Ardres & Ca- de à Ferdinand Montoi, lais pour la paix, entre la France & & il se met en possession

#### PORTUGAL.

Jean III.

Plusieurs Seigneurs mécontens d'idalcan , Roi de Cambaye, engagent le Viceroi de leur *rendt*e Meale, Prince Indien, qui vivoit obscurement dans Goa. Ils offrent de l'el**e**ver sur le Trône de Visapour, & de donner aux Portugais les terres de Concan. Meale est proclame Roi. Les Portugais font une invation dans les terres de Ponde. Cette ville est prise; Mascaregnas y met garnison. Mais ce Viceroi est arreté par la maladie au milieu de ses succès. Il meurt à Goa après un Gouvernement de dix mois.

L'Infant D. Louis, jeune Prince d'une grande espérance, finit sa vie, dans le même tems, en Portugal.

D. François Barretto, succède à la Viceroyanté des Indes. Le seu consume dans le port de Goa dix grands vaisseaux. Le Viceroi répare cette perte, & poursuit l'entreprise de son prédécesseur. Il confirme à Meale le titre de Roi de Visapour; il donne le Gouvernement de Ponde à Ferdinand Monroi, & il se met en possesson

### ESPAGNE.

Charles I. Escpereur sous le nom de Charles-Quint.

l'Empire; il devient inutile par l'opimiatrete de l'un & l'autre Souverain.

Le Duc d'Albe est nommé Vicaire Général de tous les Domaines, possédés par l'Empereur & son fils, en Italie. Il marche à la tête d'une nombreuse armée & fait lever le siège d'Ulpiano aux François, commandés par Brissac. Cependant le Duc d'Aumale, le Duc de Nevers & plusieurs autres Seigneurs, amenent de nouvelles troupes en Italie. Le Duc d'Albe se retire avec précipitation à Naples. Alors la vi'le d'Ulpiano ne peut résister à l'armée Françoise.

La flotte du Sultan commet quelques hostilités sur les côtes d'Italie à la sollicitation du Roi de France. Vitelli défait un parti de trois mille hommes, que le Genétal Ottoman avoit mis à terre près de Populonia. Les Turcs passent à l'Isle de Corse, où la flotte Francoise les fortifie; ils font quelques tentatives; & trouvant par-tout de la réliftance, ils retournent à Constantinople, où ils emmenent beaucoup de captifs Chrétiens.

Defaite d'un corps de troupes Francoiles par le Gouverneur de Bapaume, en Artois. Combat naval entre vingtdeux navires Flamands & Hollandois venant d'Espagne, & vingt-cinq vaisseaux de Dieppe. Le feu prit aux poudres & fit sauter six vaisseaux de part & d'autre qui s'étoient accroches. Les François perdirent mille hommes, & lor. Le Zamorin demande les Flamands trois cens; mais les pre- là traiter de la paix. miers conduisirent dans leur port cinq

PORTUGAL.

Jean III.

des terres de Concan. Il charge Norogna de lever des contributions. Idalcan envoie Xacolim, un de ses Ministres, pour s'opposer aux Portugais. Norogna defait Xacolim. Meale est proclamé Roi dans Vimpour; mais fon regne fut de peu de duree. Trahi par ceux mêmes qui l'avoient couronné, il fut livré entre les mains d'Idalcan son ennemi & son rival. Le. Roi de Visnaga se joint à celui de Cambaye pour diffiper la faction de Meale Les Portugais ne peuvent se soutenir à Ponde & à Concan. Le Viceroi fait retirer ses troupes.

Alvarès Sylveita, avec quelques vaisseaux Portugais, ravage les côtes de Calicut, & emmene beaucoup de bâtimens ennemis. Il force la Reine d'Olala de payer un tribut. Il porte la désolation dans les Etats, brûle les villages, pille les villes, detruit les temples des Pagodes, & finit la campagne pat le Sac de Manga-

Les Portugais éprou-

#### ESPAGNE.

Charles 1. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

navires qui étoient fort maltraités. Charles, accablé d'infirmités, épuisé l'Isle de Ceilan. par les travaux d'un régne long & agité, & ayant l'avantage de se voir revivre dans un fils capable de soutenir dignement le poids de sa grandeur, soupiroit après une retraite où il pût jouir du repos & s'occuper du soin de son salut. Ce Prince fait venir à Bruxelle le Roi D. Philippe; il lui apprend le projet qu'il a d'abdiquer en sa faveur. Il avoit déja fait part de son dessein à Dona Marie, Reine Douairiere de Hongrie, & à Dona Eleonore, Reine Douairiere de France. Charles assemble le 25 Octobre les Etats de Flandre; il monte sur son Trône, & fait asseoir à ses côtés le Roi son fils, les deux Reines ses sœurs & le Duc de Savoye; il expose à l'assemblée les raisons qui l'engagent à mettre D. Philippe en possession de ses Domaines; il prononce ensuite publiquement sa renonciation; il donne à son fils l'investiture de la grando Maîtrise de l'Ordre de la Toison & des Etats héréditaires de Flandre & de Bourgogne.

Salah-Arraez, Gouverneur d'Alger, attaque, par terre & par mer, la ville de Bugie, que Pierre Navarro avoit conquise en 1510. D. Alphonse Peralta, Gouverneur de cette place, ne fit qu'une foible résistance & se rendit après vingt deux jours de siège, à condition qu'il auroit, avec les Chrétiens de la garnison, la vie sauve & la liberté. Ce Gouverneur fut condamné 🧎 Valladolid, à perdre la tête sur un 🕻 PORTUGAL.

Jean III.

vent quelques tevets dans

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sons le nom de Charles-Quitte. PORTUGAL.

Jean III.

Echaffaut. L'Algerien, encouragé par ses succès, demande une flotte au Grand Turc, & promet de le rendre: maître d'Oran; mais il meurt etant en chemin pour son expedition. Mahounet-Bay son fils, va insulter Oran où le Comte d'Alcaudéte, Gouverneur de cette place, fait une si belle désense, qu'il oblige les Turcs de se retirer avec perte de beaucoup de leurs troupes.

Le Cardinal Charles Caraffe indisposes le Pape son oncle, contre l'Empereur & le Roi D. Philippe son fils. Il suppose que ces Princes veulent le deposer, & faire déclarer nulle son élection. Paul IV. homme âgé & timide, se livre imprudemment aux impressions que lui donne son neveu qui vouloit favoriser la France, dans la conquête du royaume de Naples & de Sicile, où il espéroit ensuite se faire un etabliquement.

Deux galeres Françoises sont enlevées dans le port de Civita-Vecchia, par les intrigues du Cardinal Sancta-Fiore, Ministre de l'Empereur à Rome. A cette occasion, la haine du Pape contre la maison d'Autriche éclate. Les Colonnes, partisans de l'Empereur, essuyent la plus violente persecution. Ils sont depouillés du Duche de Poliano. Le Pape fait le procès à l'Empereur & au Roi son fils, comme protecteurs des Colonnes & comme protecteurs des

L'ambitieux Cardinal suppose que l'Empereur veut faire mourir le Souverain Pontise & lui-même. Il porte le l'appe, par ces imputations odieuses, à l'appe, par ces imputations odieuses, l'appe, que l'app

### ESPAGNE.

Charles I. Empereur sous le nom de Charles-Quint.

violer le droit des gens, en faisant arrêter le Cardinal Sforce de Santta-Fioré, Ambassadeur de l'Empereur & du Roi D. Phisippe; il envoie au supplice l'Abbé Nanio & Charles Spina, deux homines attachés à ces Princes, & qui sont accuses injustement d'avoir eté charges d'empoilonner le Pape & son neveu. L'Empereur & son tils font rendre les deux galeres Françoises, & Obtiennent la liberte du Cardinal Sancta-Fioré.

1556.

L'Empereur Charles-Quint consom. ma le 6 Janvier à Bruxelles le sacrifice qu'il avoit commencé de faire en fa veur de son his. Il abdiqua la Couzonne d'Espagne en présence de Maximilien, Roi de Boheme, de la Reine son épouse, des Reines Domirieres de France & d'Hongrie, du Duc de Savoie, du Duc de Brunswick, du Prince d'Orange, des Grands d'Espagne & de la principale Noblesie d'Italie, des Pays bas, de l'Allemagne, au milieu des Ambassadeurs de tous les Souverains de l'Europe. Ce grand Prince rendit compte de ce qu'il avoit fait pour mériter sa retraite qu'il regardoit comme une récompense de ses travaux, & prenant son fils entre ses bras, il le plaça lui-même sur le Trône. Spectacle sublime, interessant, attendrissant, qui tira des larmes de cette auguste assemblee. 14 Turcs. Barretto charge dit à son fils en le quittant: Vous ne D. Alvarès de Sylveira de pouvez me payer de ma tendresse qu'en tra- cette expédition, & lui vaillant au bonheur de vos sujets. Puis- donne

PORTUGAL.

Jean III.

1556.

D. Juan Peixoto, homme hardi & experimente, part du Port de Goa avec deux galiotes. Il aborde pendant une nuit dans l'isle de Suanquem, dont Roi & les Habitans étoient ennemis déclarés des Portugais. Il entre dans la ville sans obstacle, & y fait un carnage affreux du Souverain & d'un grand nombre de Citoyens. Il emmene beaucoup de captifs & des richelles immenses à Goa.

Le Roi de Bassora s'adresse au Viceroi Barretto, pour qu'il le delivre ou le venge de l'oppression des vingt vailleaus

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

PORTUGAL.

Jean III.

fiez-vous avoir des enfans qui vous engagent à faire un jour pour l'un d'eux, ce que je fais aujourd'hui pour vous!

D. Philippe fut sur le champ reconnu

Roi d'Espagne.

Charles ne tigna l'acte de sa renonciation que le 16 du même mois de Janvier.

D. Carlos, fils de D. Philippe, déploya lui-même l'etendart de la Castille & proclama son pere Roi à Valladolid, & les autres Royaumes de la Monarchie en firent autant.

Trève de cinq ans conclue à Cambray, entre la France & l'Espagne; elle est publice le 4 de Février. Les conditions etoient que chacune des deux Puissances garderoit ses conquêtes; qu'il y auroit liberté de commerce entre les deux Nations, excepté dans les Indes occidentales.

Avant la publication de cette tréve, les François s'étoient empares de Gatinara dans le Piemont. Le Cointe de Sancta-Fioré leur fit lever le siège de Rocaluenga dans le Siennois; il prit Aleserre, Sartéano, Cetona. Il vouloit aussi s'emparer de Chiusi lorsque la nouvelle de la treve sit suspendre toutes hosti-

Le Pape est mis en possession de la Seigneurie de Montevello par Ascagne de la Corne, & Antoine Caraffe son nèven!

Paul IV. toujours animé par ses neveux, éclate contre le Roi D. Philippe & contre la famille des Colonnes. Le Cardinal Caraffe fait fortifier Paliano, I mande au Viceroi du se-

bien armés. Mais presque toute la flotte est fracassee par la tempéte dans le port même de Bassora. Sviveira est obligé de se retirer sans rien entreprendre.

Michel Rodrigues plus heureux, signale les armes Portugaises dans les ports d'Idalcan. Il se saitit d'un vailleau chargé de marchandises allant à Dabul, & monté par douze cens hommes. Il répand la terreur & la désolation dans les Etats de ce Prince & en remporte des richesses contiderables.

Idalcan leve une armée nombreuse pour arrêter le progrès de ses plus terribles ennemis. Le Viceroi lui oppose des troupes qui l'empechent d'agir.

Earretto arme une flotte, & va vititer les places que les Portugaisoccupoient au Nord de Bazein. Ils'empare fur son chemin de la montagne & de la forteresse d'Azarim. La ville de Manora palle sous la domination Portugaife.

Le Roi de Cinde de-

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Jean III.

Et met garnison dans les places voitines du royaume de Naples. Le Pape ne peut contenir sa haine. Il assemble les Cardinaux le 27 de Juillet, & declare dans cette assemblée, le Roi D. Philippe déchu du Trône de Naples, l'accusant d'avoir violé le serment de son prédecesseur, & d'avoir commis des hostilités contre l'Etat de l'Eglise.

Le Roi d'Espagne prend l'avis des Jurisconsultes, pour sçavoir comment il doit se comporter contre le Souve-rain Pontise; il emploie, suivant leur sentiment, les moyens de conciliation; & ne pouvant adoucir le ressentiment de son ennemi, il se dispose à résister par la force; il donne en conséquence ordre au Duc d'Albe de rassembler des troupes, pour mettre le royaume de Naples à couvert des entrepsises du Pape.

Le Cardinal Caraffe parvient à entraîner le Roi de France dans la ligue du Pape. Ce Prince fait passer à Rome les troupes qu'il avoit dans le Siennois & dans l'Isse de Corse. Paul IV. détruit plusieurs Eglises & Monastères de Rome, afin de sortifier cette capitale. Il ne peut déterminer la République de Venise à lui prêter le secours de ses armes.

Octave Farnese, Duc de Parme, est engagé par le Duc de Florence à embrasser le parti de l'Empereur & du Roi Dom Philippe. Ces Princes le retablissent dans Plaisance, & dans toutes les dépendances de cet Etat. Le Pape lui marque son mécontentement de sa désertion, en le declarant déchu de son

cours contre un Sour tain, avec qui il etoit ( guerre. Un detach**eme** Portugais est comman pour l'aider à vaincre ennemi Dom Pedro Ba retto est charge du con mandement; mais lot qu'il est au port de Tam où le Roi de Cinde tendir fa Cour, il apprend que ce Prince a fait la pair, & qu'il veut renvoyer les Portugais sans les dedommager des frais de leur armement: Barretto débarque avec les troupes, attaque la ville, la pille & la ravage. Les habitans des rivages voitins du fleuve Indus étoient accourus en foule pour arrêter la ruine de Tata. Mais des troupes aguerries & disciplinées n'eurent point de peine à dissiper cette multitude confuse. Barretto revint avec un butin considérable.

#### ESPAGNE

Philippe II.

Duché comme feudataire de l'Eglise.

# PORTUGAL.

Jean III. -

Charles Quint après s'être dépouillé en faveur de son fils de tout ce qu'il pouvoit lui donner, abdique encore la couronne Impériale le « Septembre.

couronne Impériale le 7 Septembre, non sans regret d'être obligé de faire ce present au Roi des Romains, son frere, au prejudice du Roi Dom Philippe, son fils. L'opposition du Pape à cette démarche & quelques autres rai-

sons de politique retarderent l'effet jus-

qu'en 1558.

Le Duc d'Albe fait de nouveaux efforts pour porter le Pape a des sentimens de paix, & ne pouvant l'y engager, il entre le 1 de Septembre à la tête d'une armée, sur les terres de l'Eglise. Il soumet sans peine Ponté-Corvo, Frosoloné, Verusi, Bauco, Piperna, Terracine, & quelques autres places des environs. Anagni se désend; mais après trois jours de siege, Torquat Corte se retire avec sa garnison, à la faveur de la nuit, & abandonne cette ville où le Duc d'Albe trouva un riche butin, & une grande quantité de toutes sortes de munitions.

La prise d'Anagni & les incursions des troupes du Duc d'Albe, répandent la terreur dans Rome. Les Cardinaux sollicitent le Pape de prévenir les maux dont cette ville est menaçée. Il charge les Cardinaux de Tolede & de Sancta-Fioré de proposer au Duc d'Albe de négocier avec eux & avec le Cardinal Carasse. Le Duc saist avec ardeur l'occasion de rétablir la paix. Il se rend avec une escotte à Grotta Fettata Qu

#### ESPAGNE.

## Philippo II.

PORTUGAL

Jean III.

il attend pendant quatre jours le Cardinal Carasse; mais voyant qu'il ne cherchoit qu'a l'amuser & a gagner du tems, le Duc poursuit ses conquêtes. Il se rend maître de Valmontoné, de Palestrina, de Segna, François des Ursins sui abandonne Tivoli où il ne peut se maintenir. Vespasien Colonne Gonçaga sorce Vicovaro de se rendre.

Le Pape sollicite le Roi de France, les Potentats & les Républiques d'Italie de lui donner du secours. Le Duc de Ferrare est le seul parmi ces derniers qui prend part à cette guerre. Antoine Carasse, neveu du Pape, se jette dans l'Abruzze pour faire diversion. Il s'empare de Contraguerra, il assiége Corropoli. Il porte le ser & le seu dans ce canton. Ferrante Lossrédo, Gouverneur de l'Abruzze, reçoit un corps de troupes du Duc d'Albe, il marche contre Antoine Carasse, le désait & l'oblige de se resugier à Ascoli. Lossredo saccage Malignano.

Le Duc d'Albe ayant mis sous sa domination Frescati, Roca-di-Papa, Albano, & les places des environs, se presente devant Ostie, & emporte cette ville d'assaut. Il accorde une suspension d'armes de quarante jours pour donner le tems de négocier la paix; & cependant il se retire à Naples où il fait de nouveaux préparatifs de guerre.

Henri II. Roi de France, envoie en Italie une armée commandée par le Duc de Guise, accompagne du Duc d'Aumale, du Duc de Nemours & d'une partie de la moblesse Françoise. Le Duc de Guise s'ap-

# ESPAGNE.

# Philippe II.

PORTUGAL.

Jean III.

proche du Pô, attaque Valenza, & soumet cette place. Il conduit son armée à la Mirandole.

Siege d'Oran par Hascen Corzo, Gouverneur d'Alger. Dom Martin de Cordoue, Comte d'Alcaudete, Gouverneur de cette place, obtient de la Princesse Dona Jeanne, Regente d'Espagne, des secours qui le mettent en etat de se desendre. Il fait de frequentes sorties dans lesquelles il maisacre un grand nombre de Maures. Dans le meme tems, André Doria porte le ravage dans l'Archipel. Le Grand Turc rappelle quarante galères qui étoient devant Oran. Cette défection & le peu d'union entre les Géneraux ennemis obligent les Barbares de lever le Siege de cette place. Le Comte d'Alcaudete les poursait, leur tue beaucoup de monde, & leur enleve plusieurs piéces d'artillerie.

Charles part de Bruxelles accompagné de ses deux sœurs, Dona Marie, Reine Douaitiere de Hongrie, & Dona Eléonore, Reine Douairiere de France; il s'embarque le 17 de Septembre, à Flessingue en Zélande. La Reine Marie, sa bru, l'engagea avec instance, de relâcher en Angleterre; mais il refusa, en repondant: Quelle satisfaction seroit-ce pour cette Princesse de voir un beaupere qui n'est plus qu'un simple Gentilhomme? Ce Prince arrive heureusement en Espagne où il confirme solemnellement la démission qu'il avoit faite en faveur du Roi, son fils. Charles-Quint se retira dans un Monastère de l

#### ESPAGNE

Philippe II.

PORTUGAL.

Jean III.

Hieronymites, à S. Just, près de Plazentia, en Estramadoure, où il trouva enfin le repos après lequel il soupiroit depuis longtems. Ce fut là qu'il goûta les delices de la vie privée; il ne s'étoit réservé que dix mille ducats de revenu, & douze domestiques; il avoit un petit appartement meublé simplement qui donnoit sur un jardin dont il avoit lui-même tracé le plan. Il ne souffrit pas même que les Reines les sœurs demeurassent dans son voisinage, comme elles le defiroient. Il voulut être tout à lui-même, & vivre pour lui après avoir si longtems vêcu pour les auttes.

Amurat II. Empereur des Tutes, avoit aussi abdiqué pour vivre tranquille parmi les Derviches; mais l'inexpérience de Mahomet, son fils, & les besoins de l'Empire arracherent se visillard à sa douce solitude.





# REMARQUES

# PARTICULIERES.

Les Peuples renfermés autrefois dans leurs continens n'osoient abandonner la terre, ou ne s'écartoient point de ses côtes. Des plaines immenses d'eau sembloient avoir empêché toute communication de l'Europe, de l'Asie & de l'Asrique avec l'Amérique. Cet autre hémisphère passoit pour être chimérique, ou au moins inhabitable. Et si le raisonnement & les conjectures conduisoient quelques hommes à penser qu'il y avoit une portion de la sphère où l'on pouvoit pénétrer, & que l'on trouveroit peuplée; cette opinion étoit proscrite comme dangereuse & même comme impie, La soible raison représentoit les habitans de ce nouveau Monde, s'ils existoient, comme devant avoir nécessairement la têre en bas. Les Antipodes ne pouvoient subsister devant le préjugé qui afsoiblit, rétrécit & désigure la vérité.

Cependant on croit que les Anciens avoient une idée, mais confuse, de l'Amérique; & que Platon, Aristote, Théophraste, Sénéque, Saint Grégoire le Grand, ont désigné cette partie de la terre sous le nom de la grande Isse Atlantique.

On rapporte aussi qu'un vaisseau Carthaginois ayant été jetté par la tempête dans ces régions, les gens de l'équipage sirent à Carthage un récit merveilleux des richesses, de la beauté & de la fertilité du climat qu'ils avoient vû; mais que le Sénat extermina ces Voyageurs, & voulut ensevelir leur découverte dans l'oubli, craignant les suites d'une aventure qui pouvoit tenter l'avidité ou la curiosité des citoyens & dépeupler la ville.

La Boussole, cet astre terrestre, si l'on peut parler ainsi, qui guide le Navigateur sans le secours des étoiles, & qui

# 320 REMARQUES PARTICULIERES.

lui trace sidélement sa route au milieu de l'immensité des mers, subsistoit c'éja depuis du tems sans qu'aucun Marin eût osé vérisser l'existence de cette Isle Atlantique, de ce nouveau Monde dont on parloit si diversement.

Enfin parut l'homme de génie propre à cette grande entreprise. Il falloit que ce grand homme, après s'être affranchi de tous les préjugés dominans, fût suffilamment instruit de la Géographie, de l'Astronomie, de la Géométrie, de la Navigation; il falloit qu'a ces connoissances il joignit de l'expérience, de la grandeur d'ame, de la fermeré, de la constance, de la parience, du désintéressement, de l'activité, & cette audace héroique qui ne se rebute ni des obstacles ni des dangers. I e fameux Christophe Colomb avoit toutes ces qualités. Il étoit Génois, & vivoit à Lisbonne. Persuadé du succès de son hardi projet, il crut qu'il devoit d'abord en offrir les avantages à son pays. Il alla donc à Gênes, il exposa son plan aux principaux de la République, il fit voir la possibilité de la découverte d'un nouvel hémisphere, dont la conquête combleroit sa Patrie de gloire & de richesses; mais ce n'étoit point dans une République & dans un Conseil nombreux, où la lenteur & la perplexité des délibérations empêchent ou arrêtent toute innovation, qu'une idée si nouvelle, si grande, pouvoir être saisse & accueillie.

Un génie a besoin d'un autre génie pour le comprendre & le faire valoir. Colomb reçut dans sa Patrie les insultes de l'ignorance, & le mépris stupide de la sottise. Libre par ce refus, il offrit ses services à Jean III. Roi de Portugal, dans les Etats duquel il habitoit. Ce Monarque étoit digne d'entendre Christophe Colomb & de le favoriser. Les Portugais étoient alors sortis de l'obscurité; ils avoient fait des découvertes qui devoient conduire à celle que l'illustre Génois leur proposoit. Ce sut la nation Portugaise qui navigea la premiere des Nations modernes sur l'Océan Atlantique, & c'étoit ce Peuple qui venoit de frayer le passage du Cap de Bonne-Epérance. Cependant Colomb ne fut pas écouté dans le Portugal; ses propositions furent également rejettées en France & en Angleterre. Il est étonnant que la contradiction, que la dérisson même ne l'aient pas alors dégoûté de son entreprise. Colomb, vint pour derniere ressource, à la

# REMARQUES PARTICULIERES. 321

cour de Castille, qui étoit occupée à la conquête de Greade. Il fut encore rebuté pendant plusieurs années, comme in homme à visions & un aventurier. Enfin il sentit qu'il ne pouvoit réussir qu'en intéressant le zéle fervent que la Reine Habelle avoit pour la propagation de la Religion Chrétienne. Ce ne fut plus la gloire de son entreprise, mais la prédicanion de la Foi dans des Régions inconnues & idolâtres qu'il proposa à cette Souveraine. Jean Perez de Marchena, Cordelier, Quintalina & Santangel, dont il échausta la piété, persuaderent à leur tour la Reine Isabelle; ils lui firent enrendre que Dieu la destinoit à répandre la lumiere de l'Evansile jusqu'aux extrémités de la terre, & que Christophe Copmb étoit l'instrument dont le Ciel vou oit se servir pour ce grand ouvrage. La vertueuse Habelle ne connut plus d'ob-Lacle au projet du célèbre Génois : cet te Souveraine vendit Les diamans & les bijoux pour fournir aux frais de l'armement. Colomb s'embarqua le 3 Août 1492 au Port de Palos en Andalousie, sur trois Caravelles montées de quatrevingt-dix hommes, que l'on regardoit comme des victimes facrifiées à la folie d'un Etranger. Le Génois eut la qualité d'Amiral des Mers qu'il alloit parcourir, & le titre de Viceroi perpétuel du nouveau Monde qu'il devoit conquérir. Il fut beaucoup tourmenté dans le cours de son voyage par l'inquiérude & la révolte des gens de l'équipage; enfin le succès le vengea des refus de presque toutes les Puissunces de l'Europe. & le justifia aux yeux de toures les Nations. Il découwit des sa premiere navigat ion les sues Lucayes, les Antilies ; il parvint à la terre ferme dans ses autres voyages. Nous avons marqué dans l'Histoire les conquêtes que l'Espagne fit en Amérique, où elle devint mattrelle d'un Empire diz fois plus grand que celui qu'elle posséde en Europe. Nous ferons ici quelques observations sur les suites de cette découverte.

Les Espagnols, attirés par l'appas des richesses, se précipiterent en soule dans le nouveau Monde; ils voulurent y occuper une trop vaste étendue de pays, au lieu de se contenter d'habiter les côtes comme firent les autres Nations; ils eurent de longues guerres à soutenir, & dépeuplerent ainsi les Etats qu'ils possédoient en Europe pour aller s'engloutir dans les immenses contrées des Indes Occidentales,

Tome II.

# ALL REMARQUES PARTICULIERES.

de la vie, stéau plus funcste, plus destructeur que la pest de la guerre, infecta presque toute l'Espagne, & se répandi dans l'Europe entiere.

Le luxe, qui marche à la suite d'une abondance excessive, sortit des mines du Mexique & du Pérou; il vint en Espagne corrompre les mœurs des Espagnols; il éblouit les Peuples par l'éclat de fortunes rapides. Les Citoyens actifs de daignerent alors les reslources trop lentes du travail & de Péconomie; ils abandonnerent la culture des terres, leur professions, leurs états où ils vivoient dans une paisible médiocrité, pour aller à travers les dangers, dans des climate éloignés, au milieu des seux de la guerre, arracher aux malheureux Indiens leur or & leur argent. Ceux en petit nombre, qui échappoient aux nausrages de la mer, aux atteintes de la maladie, aux dangers des combats, venoient étaler en Espagne des richesses immenses qu'ils dissipoient avec une profusion sans bornes.

Les Etrangers s'empresserent d'aller porter seur industrie en Espagne; ils se rendirent nécessaires aux riches, ils seur vendirent cherement seurs travaux & seurs talens, & recueillirent ainsi la plus grande partie des trésors de l'Amérique.

Les Rois d'Espagne dissiperent dans des guerres longues & presque continuelles les richesses du nouveau Monde, qui ne pouvoient même suffire à leurs dépenses; ils acheverent de dépeupler leurs Etats, déjà épusses par des émigrations abondantes & continuelles. Les Militaires sollicitoient du commandement en Amérique pour y asservir les malheureux Indiens à qui ils accordoient à peine une ame, ou qu'ils regardoient comme d'une espèce beaucoup insérieure à celle des Espagnols; ils les exterminoient, asin de leur enlever plus facilement leurs dépouilles; & siers de leur opulence, ils venoient dans leur Patrie prendre à leurs gages des légions nombreuses de Domestiques, qu'ils nour-rissoient dans l'oissveté & dans le faste.

Loin donc que l'or de l'Amérique enrichit l'Espagne,

# RÉMARQUES PARTICULIERES. 329

apporta au contraire la stérilité. Les besoins de la vie sevinrent plus difficiles à satisfaire; l'abondance du numétaire mit un plus grand prix aux denrées. Les Ouvriers & les Laboureurs étoient devenus Soldats, & les Etrangers tenoient l'Espagne dans une sorte de dépendance.

Les Espagnols, accoutumés à des retours d'argent, vivoient dans une sorte d'indolence; mais ils étoient réduita à la mitère lorsque la mer ou la guerre retardoient ou engloutissoient leurs espérances. Ils périssoient dans le sein de seur prospérité factice, tandis qu'ils s'étoient privés des biens réels, de ceux que le travail puise dans l'Agriculture, dans le Commerce & les Arts.

Le célibat fut une suite nécessaire du luxe & une nouvelle tause de dépopulation. Presque tous les citoyens sortis de leur état, vivoient noblement dans la pauvreié; ils menoient une vie oisive, misérable & solitaire. Le nombre des célibataires se multiplia à l'infini, parce qu'il eût été onéreux aux citoyens oisiss d'avoir semme & ensans, avec une fortune incertaine ou limitée, & qui n'étoit point susceptible d'accroissement. Les Clottres se peuplerent des déserteurs du Commerce & des Manusactures. Il étoit bien doux à des hommes saches & paresseux de trouver des asyles respectables où ils jouissoient dans une pleine sécurité de la considération & des homeurs dûs au mérite & à la vertu. Les Cloîtres trop multipliés, trop recherchés, devinrent des goussires où les races sutures vinrent s'anéantir : ce sur une nouvelle cause de dépopulation.

L'Espagne, toujours en guerre, ayant une trop vaste étendue & manquant de sujeis, sur obligée de soudoyer des troupes étrangeres qui ravageoient souvent les pays consés à leur garde.

L'éducation de la jeunesse fut extrêmement négligée par les Espagnols dans le tems de leur vertige pour les sortunes des Indes. Les jeunes gens étoient abandonnés à eux-mêmes dès l'âge de quinze à seize ans. Ils suivoient dès-lors les impressions d'un tempérament animé par les chaleurs du climat. Ils s'abandonnoient à des semmes publiques, avec

# 314 REMARQUES PARTICULIERES.

lesquelles ils perdoient leur fortune & leurs forces. Ils te boient par la maladie ou l'épuisement dans la langueur d'a vieillesse prématurée, & les jeunes gens devenoient inun à leur pays; ils ne se marioient point, ils ne laissoient pe d'enfans, & mouroient eux-mêmes au commencement leur carrière.

Telles ont été les suites funcstes de la découverte l'Amérique, & telles ont été les causes principales de la population de cette péninsule autrefois si habitée. On compt en Espagne, du tems de César, plus de cinquante millie d'habitans; il y en avoit près de vingt millions sous le rés de Ferdinand, & à peine y en trouve-t-on à présent habitions.

स्मित्ते भेट सेने सेने स्थापित को स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप स्थापित भूप सेने सेने स्थापित स्थापित

# ABRÉGÉ

# CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE D'ESPAGNE

EE

# DE PORTUGAL.

# SEPTIE'ME PERIODE.

Depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'à l'élévatione du Duc de Bragance sur le Frône de Portugal.

ESPAGNE:

Philippe IL.

1557.

Le Roi D. Philippe se dispose à armer sontre la France. Il envoie à Saint-Just Ruy Gomez, de Sylva pour, se conduire par les conséits de Charles-Quint Ce. Prince avoit intention de faire reconnoître Dom Carlos, son fils, par les Etats de Flandre; projet que l'Empereur défapprouva comme prématuré.

PORTUGAL.

Lean III.

1557.

Nazer Maluco, Généaral d'Idalcan, se jette avec une armee dans les terres, de Bardes & de Salsete. Le Viceroi marche contre lui, l'attaque dans la campagne de Ponde, & le met en suite.

Xii<u>i</u>

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE. PORTUGAL.

### Philippe II.

En Italie la tréve de quarante Jours étant expirée, Strozzi, à la têté des troupes du Pape, as-Liégo Ostie, & recouvre cette place, dont la prise est bientôt suivie de celle de Marino, de Castel-Gandolfo, de Palestrina. Le Duc de Paliano prend d'assaut Vicovaro, passe au fil de l'épée la garnison Espagnole, & Livre la ville au pillage.

Le Duc de Guise passe à Rome pour conférer avec le Pape sur Les dispositions de la guerre.

L'Amiral Coligny, Gouverneur de Picardie, veut surprendre Douai à la faveur d'une nuit obscure, mais il est découvert; les habitans de cette place se mettent en état de défense. Goligny se retire, & fait une in. vasion dans l'Artois où il porte le ravage, & brûle la ville de Lens. Ces hostilités annoncerent la rupture de la tréve de cinq ans conclue l'année précédente à Cambrai entre la France & l'Espágne.

Le Pape sollicite le Duc de Florence d'embrasser son parti, promettant de lui faige accorder en mariage la Princesse Isabelle, fille aînee du Roi de France, & pour dot le Duché de Sienne. Le Duc d'Albe engage de son l côté le Duc de Florence de ref- des siens comme Mustapha dipost ter sidéle à l'Empereur & au de ses ennemis, il osman. Boi Dom Philippe; ce Prince est massacré par Amurat IV, 1640.

# Jean III.

D. Louis Ferdinand de Vasconcel | Grégoire los amene de Portugal à Goa cinq Urbain VII. vaisseaux & nouvelles troupes. L'arrivée de Innocent XI. ce secours engage le Roi de Cam-Clément VIII. baye à demander la paix.

La guerre se ral. Grégoire XV. lume dans les Mo-Urbain VIII. luques. Edonard de Sà, Gouverneur Portugais, inquiéte le Roi de Ternate, & souleve les peu-Ferdinand I ples par son carac-Maximilien II. tere dur & fier. Les habitans de Rodolphe. 1612. Ternate, & ceux Mathias. 161 de Tidore unissent leurs armes Ferdinand III. pour s'affranchir de la domination des Portugais.

Edouard de Sa Soliman II. livre aux Indiens Selim II. un combat sur Amurat III. mer, & en triom-Mahomet 111. lement déteste Achmet.

Part.

Paul IV. Pie IV. Pie V.

Sixte V.

Grégoire XIV. 15014

Léon XI. 1605. Paul V. 1621.

1623

Charles-Quint.

1558

1576. 16194

1637× 1057

Ottomane.

1566.

1595. 1604. 1617.

1017.

# PRINCES Was régné es Eftegue.

# FEMMES,

# ENFANS.

# SCAVANS:

# Rots &E/Peges

Philippe II. né à Valladolid en 1527; Roi de Napies & de Vicile par l'abdication de Charles, fon pere, le 25 Juillet 1554; Roi d'Angleterre le même jour parfon mariage avec la Reine Marie; Roi des Espagnes & des lades par l'abdication du même Charles-Quint, le 10 Janvier 1556; Roi de Portugal par conquête en 1580. Meurt à l'Escurial le 13 Septembre 1598.

Marie , Infante de Portugal , fille du Roi Emmanuel le Grand , morte en 1545-

Marie, Reine d'Angletetre,fille d'Henri VIII. morte en 1558.

l'abelle, fille d'Henri II. Roi de France, moste en 1168. De Mone de Partigal.

Dom Carles, ne le 8 Janvier 1545, reconnu Prince d'Espagne à Tolode en 1560, mort le 24 Juillet 1568.

> D'Isabelle de Erance.

Dona Elifabeth-Claire Eugénie , née en 1566, mariée en 1598 à l'Archiduc Albert d'Autriche, 2 qui elle | apporta en dot les Pars-Bas de la Franche - Comté ; morte à Bru-xelies le premier Décembre 1633. Elle pe point d'enfans. après la mort les Pays-Bas & la Franche-Comté retournerent à l'Espagne.

Dona Cathegne, martée à Charles Emmanuel, Duc de Sayoye.

> D'Anne L'Aurriche.

D. Ferdinand, mort jenne.

Dom Carlos, mort jeune.

D. Philippe, gui devint Roi. fous le nom de Philippe III.

Deux filles

Cazvatho d'Acoña . Antoine) né à Lifbonne en 1550. Il en« tra dans l'Etat Ecclé- . finitique : il s'applie -que aux Mathématie ques, fur-tont à l'Aftronomie & à l'Hydrographie. On a de -lui la Chorographie Portuguife en 3 vol... in-foi. Ouvrage effimé, auquel il a lacrifié la lanté & la fortune. Il a encore compolé un Livre fous le titre de Compendio Geographico es tronomia Merbodice.

Chacon (Pierre ).

né à Tolede en 1525...
Chanoine de Séville ; mort à Rome en 1581. Il fut employé
à la correction du ...
Calendrier ; il pùblia des Notes favantes fur le Décret do Gratien, fur Arnobe, ...
Tertullien & beaucoup d'autres Auteurs.

Medina (Barthelemi ) Dominicain, ,
Anteur d'un Commentaire for S. Thomas & d'une infruction fur le Sacrement de Pénicence ; mort à Salamanque en 1581.

Statio (Achille ).
Portugais, ne à Vidigueira en 1524 à
mort à Rome en
1581. Il a composé
beaucoup d'Ouvrages savaus, & donné
quelques Editions
d'anciens Auteurs.
Toléde (Ferdinand
Atvarez de ) Due,

Anne, fille de l'Empereur Maximilien II morte en 1580.

X ir

#### ESPAGNE,

#### Philippe II.

tépondit que desirant de rétablir les Portugais dans François II. la paix, il ne vouloit épouser le sein de la vicla querelle d'aucune des deux puissances ennemies.

Henri II. attendoit une flotte du Grand-Turc pour fortifier celle de trente-deux galeres qu'il avoit armée à Marseille; mais des vues particulieres empêcherent le Commandant de cette flotte de répondre à l'attente du Roi de France. Cependant le Duc de Guise poursuit ses expéditions. Il fait passer la riviere de Trentin à son armée; il s'empare sans obstacle de Campoli & assiége Civitella: il est obligé de se retirer après avoir perdu beaucoup de monde devant cette place defendue avec vigueur par le Comte de Santa-Fioré.

Combat entre un détachement commandé par le Due de Paliano, & un corps. de troupes de l'armée du Duc d'Albe. Le Duc de Paliano est défait, & se réfugie à Ascoli où arrive l'armee Françoile. Le Marquis de Pelquaire, à la tête des Milanois, & le Duc de Parme saccagent les Etats du Duc de Ferrare, allié du Pape & du Roi de France. Le Duc de Guise est obligé d'affoiblir son armée pour envoyer du seçours aux Ferrarois.

Le Duc d'Albe fait passer le auxsciences aux Fréderic II. Trentin à ses troupes; il prend Arts. Il eut à un Christiern IV. Apgarano & Maltignano. Roca- dégré éminent la

#### PORTUGAL.

#### Sebaftien I.

toire. Antoine Pereira Brandam prend possession du gouvernement jusqu'a ce que le Viceroi en dispo-

Roi de Portugal, Jacques I. 1625. meurt le 6 Juin Charles I. 1649. âge de cinquante. cinq ans. Il laisse pour de la couronne D Sebastien, son petit-fils, âgé iculement de trois ans. La Reine Catherine d'Autriche, Gustave Ericson aïeule de ce jeune Prince, chargée de la Re Jean III. gence du Royau Sigismond deposé me.

Dom Jean ren. heureux par son pour amour la paix, par la protection qu'il ac corda au méritel & aux talens, par l'accueil qu'il fit

# PRINCES

#### contemporains.

Rois de France.

Henri II. 1559.

1560. Charles 1X.

Henri III. 1589. Henri IV. 1610.

Louis XIII. 1643 4

#### ROIS d'Angleterre.

Dom Jean III. Marie. 1558. Elisabeth. 1603.

Rois d'Ecosse. successeur Marie Stuart. 1587. Jacques, Roi d'Angleserre.

16254

Ross de Suede. eft Eric XIV. deposé 1568. 1592. 1604. en Charles IX.

161**1.** les peuples Gustave Adolphe. Christine abdique en 1654.

> Rois de Dannemare. Christiern III.

1588.

PRINCES qui ont régné en Espagne.

# FEMMES.

# ENFANS.

# SCAVANS & Illustres.

Rois d'Effagne.

Philippe III. né à Madrid le 14 Avril 3578; Roi par la mort de son pere le treize Septembre 1598; Monte 31 Mars 1621.

Marguerite d'Autriche, fille l'Archiduc Charles, Duc de Styrie, morte le 3 Octobre 1611.

D. Philippe. qui fut Roi sous le nom de Philippe IV.

Dom Carlos, Amiral des Espagnes, mort lans avoir été marié, en 1632.

D. Ferdinand. Cardinal-Archevêque de Tolede, Gouverneur des Pays-Bas.

Dom · . . mort jeune.

Dona Anne, épouse de Louis XIII. Roi de France.

Dona Marie-Anne , mariée à l'Empereur Ferdinand III.

D'Elisabeth de France.

D. Balthafar Carlos, né le 17 Novembre 1629; mort le 9 Octobre 1647.

Dona Marie-Thérese, née en l 1639, épouse de Louis XIV. Roi de France.

> D'Anne d'Autriche.

épouse de Léo-pold , Empereur.

Dom Charles, ges de Théologie. Roi fous le nom de Charles II.

d'Albe, célébre Capitaine Fipagnol, né en 1508; mort en 1582.

Thomas de Jesu Religieux Augustin 🏅 Portugais, mort en 1582 à 53 an, à la Sagene, pri on des Esclaves Chrétiens au Royaume de Maroc Il a compolé un Ouvrage fur les souf-

frances de N. S. J. C. Thérese (Sainte) née à Avila dans la vicille Castille en 1515; morte en 1582. Religieuse au Mo-nastere de l'Incarnation de l'Ordre du Mont-Carmel Elle fonda le premier Monaftere de la Réforme à Avila sous le nom de S. Jefeph. Elle fut aussi la Réformatrice des Carmes Déchaussés. On a de cette Sainte Religieuse des Lettres, fa vie, la maniere de vifiter les Monasteres des Religieuses, les Relations de son esprit & de son intérieur pour ses Confesseurs, le Chemin de la persection, &c.

Maldonat (Jean) Jéluite Elpagnol, né à Casas de la Reina dans l'Estramadure en 1534. Il professa la Philosophie & la rite, premiere Pomonie; mort à donné des Commentaires sur l'Ecriture Sainte & des Ouvra-

> Ledesma (Martin) 1 Dominicain 2 enfeia

Philippe IV. ne 2 Madrid en 1605, Roi par la mort de son pere en 1621; mort le six Octobre 17 Septembre. 1665.

Elisabeth de France, fille de Henri IV. morte 1644.

Anne d'Autriche, fille de l'Empereur Ferdinand II. morte le seize Mars 1000

#### ESPAGNE

### Philippe II.

di-Moso qui veut lui résister, est l emporté d'assaut, pillé & rasé. Le Pape effrayé engage le Duc de Guise de venir sortifier Rome. Le Marquis de Montevello, Commandant d'un corps de Cavalerie & d'Infanterie du Pape, est défait par les Espagnols. Ascagne de la Corne se rend maître de Segna

Le Roî d'Espagne en mêmetems Roi d'Angleterre, engage la Reine Marie son épouse de déclarer la guerre à la France. Ce Prince passe en Flandre & y rassemble une armée nombreuse, dont il donne le commandement à Emmanuel Philibert de Savoie. Huit mille Anglois, commandés par le Comte de Pembroock, se joignent à ces troupes. Siège de Saint Quentin. Le Connétable de Montmorencis'avance au secours de cette place, & fait passer en effer quelques troupes dans la ville; il se retiroit avec son armée Jorsquele Duc de Savoie l'attaque. Bataille sanglante le dix Aost, jour de la fête de Saint Laurent, entre Essigny & Rizerolles. Les François sont défaits, six mille mérique, de l'Arestent sur le champ de bataille; un plus grand nombre est prisonnier, les autres sont mis en fuite. Lavoient étendu sa Le Duc d'Enguien, frere du domination. Prince de Condé, tombe entre Proi introduisit-la les mains des vainqueurs, & réforme parmi le: -meurt peu de jours après, de l'Moines. Il érigeal.

#### PORTUGAL.

#### Sébastien I:

connoissance des hommes. toujours un choix heureux de ceux qu'il chargea d'une partie de sor autorité, & à qui sigismond III. il accorda sa confiance. Econome dans sa dépense, il étoit génereux quand il falloit récompenser les fervices rendus à la Féodore I vano-Patrie. Il eut pour witz. 1598. la religion un zèle nowe. 1606 fervent. Il établit trius. 1606. l'Inquisition dans dénos en 1610. fes Etats, pour y Uladiflas depofe conserver la pure en 1612, té de la Foi, ne Michel Féodo-rowitz, 1645. prévoyant point les perfécutions & les abus de ce terrible Tribunal. Il envoya des Missionnaires porter l'Evangile dans les contrées de l'Afrique, de l'Asie, où ses Genéraux

# PRINCES:

contemporains.

Rois de Pologne.

Sigismond II.

Il fit Henri de Valois: quitte le Trône de Pologne en. 1573, déposé en,

> 1575. Etienne Battho--1586. ri.,

> 16324. Uladislas VII.

1648.

Ducs de Russie. Iwan Rafilo-1584. witz. 1598. nowe. 1605. 1606. depose en 1610. TJIW01

|   | RINCES                   |
|---|--------------------------|
| * | une regué en<br>Espagne. |

١

# FEMMES.

# ENFANS.

# SCAVANS & Hinfres.

# Ben Führtne.

# Micheeff.

#### La Calderona, Comédienne, qui, après la naiffance de D. Juan fon fils, s'enferma dans un Couvent

# Quatre Enfans morts jeunes.

# Enfant naturel.

D. Juan d'Autriche, premier Ministre de Charles IL mort en 1679. gna la Théologie à Conimbre; mort en 1584. Il a donné un Commentaire fur le quatrième Livre des Sentences.

Orantes (François)
Cordelier Espagnol.
Il prononça un sçav
vant Discours au
Concile de Trente.
Il fut Evêque d'Oviedo, à mourut en
1584. Il a donné un
Livre contre les Inititutions de Calvin.

Selmeron (Alphonie ) Jéfuite ,
natif de Tolede ;
mort à Naples en
1989 à 60 ans. It u
dôné de longs Commentaires fur les
Evangiles , fur les
Aftes des Apôtres &
fur les Epitres Canopiques.

Augustin (Antoine)
né à Sarragosse :
mort à Tarragone en
1586, àgé de 68 ans.
Il se distingua dans
les Beltes-Lettres.

cli le Ci An TR AV de pi co

N. P.

8

dication, et parut avec éclat au conche de Trente en qualité

# Roze de Portugal.

Sébaftien I. régne après la mort de Jean lli. fon pere, en 15573 it est sué à la bataille d'Alcasaquivir en Afrique le 3 Août 1578.

Henri I. Cardinal-Prêtre , fils d'Emmaquel I. fuccéde à fon petit neveu Sébaftien I. en 1578 ; meurt en 1580.

Philippe II. Roi d'Espagne, devient par conquête Roi de Portugal en 1580.

Philippe III. Roi d'Espagne & de Portugal en 1598.

Philippe IV. Roi d'Espagne & de Pottogal en 1621.

# Rots de Navare.

Anteine de Boutbon. Duc de Vendôme & Roi de Navarre du chef de Jeanne d'Albret la femme, meut en 1661.

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

ses blessures. Le Connétable avec son fils aîne, les Ducs de Montpensier & de Longueville, Louis Gonçaga, frere du Duc de Mantoue, le Maréchal de S. André, le Vicomte de Turenne, le Rheingrave, Colonel des Allemands, & beaucoup d'autres Seigneurs sont pris par les Espagnols. Cette victoire celébre ne leur coûta pas cent hommes. S. Quentin ne put résister longtems a une armée victorieuse. Le Roi Dom Philippe y vint après le combat, jouir des fruits de la victoire, & embrassa le Duc de Savoie, en lui disant : C'est-à votre valeur & à celle de vos Généraux que je suis redevable de la glaire de cette grande journée.

Ce Monarque donna des ordres pour faire respecter par ses soldats les lieux saints, & pour garantir de seur fureur les citoyens, les prêtres, les semmes & les ensans de la Ville. Une partie de la garnison sut passe au sil de l'epée L'Amital Coligni, Dandelot, son frere, & beaucoup d'Officiers surent prisonniers.

Le Duc de Savoie vouloit after se présenter devant Paris qui étoit dans la plus grande consternation. Mais D. Philippe, Prince timide, l'arrêta, en lui disant: Non, il ne fant pas réduire son consimbre, & qui donna un nouveau lustre à l'Ordonc de forcer Catelet, Ham., Noyon; dre de Christ en réunissant a la couronne les Donnaibonne garnison, il mit ses troupes en quartier d'hiver.

Le Roi de France rappelle d'Italie le grand Roi, de ce pere Duc de Guise & le Général Brissac commun de la patrie.

#### PORTUGAL.

Sebaftien I.

en Métropole l'Evêchéd'Evora, & en Evechés les Eglises de Mirande, de Leiria, de Portalegre. Il établit des Evêques aux Isles du Cap-Vert, à Cochin, à Malaca; il sonda des hòpitaux pour les pauvres, un asyle pour les veuves des Officiers & des soldats morts en combattant les Insideles d'Afrique, & une retraite honnéte pour les silles de condition.

Dom Juan publia des loix sages, dictées par l'équité. Attentif à éloigner la guerre du Portugal, il étoit toujours prêt. à repouller la violence, & il embellit ses Etats. de plusieurs monumens. & édifices utiles; il fortifia les principales villes de fon Royaume; il fit repater les grands checonstruire mins, aqueducs; ce fut lui qui: retablit l'université Conimbre, & qui donna un nouveau lustre à l'Ordre de Christ en réunissant a la couronne les Domai-S. lacques. La mort de ce

PRINCES eui ont régné en Efegue.

FEMMES. ENFANS.

SCAVANS & Illustres.

Rois de Navetre.

Jeanne d'Albret, Keine de Navarre, morte en 1572.

Henri de Bourbon succéde, après la mort de Jeanne d'Albret, la mere, an Royaume de Navarre en 1562; & après la mort de Henri de Valois, il est Roi de France sous le nom de Henri IV.en 1589.

Ce Roi réunit en 1607 la Navarre avec ses autres Etats patrimoniaux à la Couronne de France, & les rend inalienables. Il meutt en 4610.

de Théologien du Roi de Portugal 11 a fait un long Com-mentaire fur Ilaie, in-fol. Il mourut att Couvent d'Almeida en 1587.

Aguirre (Michel) célébre Jurisconsul-te, natif de Pampelune; mort en 1588. Cerda (Jean-Louis de la) Jésuite, natif de Tolede. Il a don-né d'amples Commentaires sur Virgile & sur Tertullien.

Barthelemi des Martyrs, Religieux Dominicain, né à Lisbonne en 1514. Il fut nommé à l'Archevêché de Brague, dont il se démit ensuite pour vivre dans la retraite à Vienne, où il mourut en 1590. Il se distingua au Concile de Trente. Il a composé divers Traités. On estime celui intitulé Stimulus Pastorum. Ses Veuvtes composent 2 vol. in-fol.

Navarrette (Bal-thasar) Théologien Espagnol de l'Ordre de S. Dominique; mort vers 1590. Il a donné en 3 v. in-fol. un Ouvrage pour défendre la Doctrine de S. Thomas.

Herrera (Ferdinand de) Počte i spagnol, natif de Séville. 11 a p.incipalement réuffi dans le genre Lyrique. Il a fait auffi divers Traités Historiques; mort vets

1500.

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

avec leurs armées; il ordonne à toute la noblesse de prendre les armes; il fait lever des troupes en Suisse & en Allemagne; il engage le Grand Turc d'envoyer une flotte contre le Royau-

me de Naples.

Le Pape abandonné pat les François, perd toute espérance de pouvoit se défendre contre l'armée du Duc d'Albe. Les Cardinaux l'engagerent facilement à consentir à un accommodement; le Général Espagnol s'y prêta suivant les ordres qu'il avoit reçus du Roi. On établit un congrès à Cavi où le Cardinal Carasse se trouve avec le Duc d'Albe. Enfin la paix est conclue le 14 de Sepgembre par la médiation des Ministres de la République de Venise & du Duc de Florence. Les principales conditions fuzent que le Pape traiteroit le Roi Dom Philippe avec un amour paternel; que Sa Sainteté se détacheroit de la ligue de la France, & que tout ce qui avoit été pris de part & d'autre seroit rendu.

Le Duc d'Albe entre comme en triomphe dans Rome, & va se jetter aux pieds du Pape qui lui donne les plus grandes marques d'estime & d'affection. Ce Duc se retire ensuite à Naples. Le Roi Dom Philippe fait cession au Duc de Florence, du Siennois, moyennant une somme d'argent; cependant il se réserve Porto-Hercolé & Orbitello pour la sureté de ses flottes.

Dom Ferdinand de Gonçaga, un des plus grands Généraux de Charles-Quint, meurt en Italie, ayant été vengé de toutes les calomnies dont les envieux

#### PORTUGAL.

Sebastien 1.

fut pleurée par tous ses sujets.

Dom Constantin de Bragance est nommé Viceroi des Indes, par la Reine Régente du Portugal. Il part le 7 d'Avril du Port de Lisbonne, avec quatre vaisseaux & deux mille hommes. Bara retto lui remet à Goa le commandement & repalse en Portugal.

# SCAVANS & Ulufres.

# SCAVANS & Illustres.

Vargas (Louis de) né à Séville en 1528, Peintre célébre; mort à Séville en 1590.

Moralès (Ambroile) Prêtre Espa-gnol, natif de Cordoue; mort à Alcala en 1590 à 77 ans. On a de lui plusieurs Ouvrages sur les Antiquités Espagnoies.

Jean de Lacroix (Saint) Réformateur des Carmes, né à Ontiveros, bourg de la vieille Castille, en 1542; mort à Toléde en 1591.

Ribera (François de) Jésuite Espagnol, enseigna la Théologie à Salamanque; mort en 1591 à 54 ans. Il a donné des Commentaires sur l'Ecriture Sainte, un Traité du Temple,

la Vie de Sainte Thérese. Abraham Schalom, scavant Rabbin Espagnol; mort en 1503; Auteur d'un Traité en Hébreu intitulé, Habitation de la Paix.

Correa (Thomas) de Conimbre en Portugal, célébre Grammairien. Il enseigna à Palerme, à Rome, à Bolome; mort dans cette derniere Ville en 1595. Il a fait des Traités sur l'Eloquence, l'Epigramme, l'Élégie, sur l'Art Poétique d'Horace, &c. Ferdinand (Jean) Jésuite de Tolé-

de; mort à Palentia en 1505. Il a tra-vaillé sur l'Ecriture Sainte.

Gama (Antoine) Jurisconsulte Por-tugais, natif de Lisbonne, Grand-Chancelier de Jean III. Roi de Por-tugal; mort à Lisbonne le 31 Mars 1505. On a de lui, Decisiones supremi Lustanie Senatus; Trastasus de Sacramensis prastandis ulsimo supplicio dam-

Barbola (Pierre) célébre Juriscon-Tulte & Chancelier de Portugal, natif de Viane petite ville de Portugal; mort vers 1596. Il a laissé divers Ecrits estimés sur le Droit.

Tolet (François) scavant Théologien, Jésuite & Cardinal, né à Cordoue en 1532; mort à Rome en 1596. Il a donné des Commentaires sur Saint Jean & sur d'autres Livres de l'Ecriture Sainte; une Somme des cas de monicience, &c.

Saa (Emmanuel) Jéfuite Portugais, natif de Condé; mort à Arone dans le Diocèse de Milan en 1596 à 66 ans. On a de lui des Notes sur les Evangiles & sur la Bible, & un petit Trait& intitulé Aphorismi Confessariorum.

Arias Montanus (Benoît) Théologien Espagnol. Il parut avec distincation au Concile de Trente. Il étois sçavant dans les Langues. Il travailla à une nouvelle Edition de la Polyglotte. Il refusa plusieurs Evechés: & mourut à Séville en 1598 âgé de 71 ans. On a de lui des Commentaires sur le Nouveau Testament.

Molina (Louis) Jurisconsulte Efpagnol, qui fut envoyé par Philippe II. dans les Conseils des Indes & de Castille. On a de lui un Traité de Hispanorum primogeniorum origine & nasurá.

Mercado (Louis de) Médecin, no Valladolid. Il fleurit fous Philippe 11. Il a donné divers Ouvrages en 5 vol. in-fol.

Giron Garcias de Loaysa, Archevêque de Tolede, natif de Talavera en Espagne. Il a donné un Recueil des Conciles d'Espagne avec des Notes; il mourut en 1599.

Fonleca (Pierre de) Jésuite Por-tugais, né à Corticada vers 1528, fus le premier qui enseigna la Philosophie dans l'Université de Conimbre; mors à Lisbonne en 1500. On a de lui deux Ouvrages de Philosophie. Il avance dans sa Métaphysique avoir été la premier qui ait enseigné publique ment l'opinion de la Science moyen-

Diaz, Portugais, Prédicateur de l'Ordre de Saint François. Il a laissé des Sermons en 8 volumes; mort vers l'an 1600.

Acosta (Joseph d') Auteur Espagnol, natif de Medina-del-Campo; mort Salamanque en 1600, après avoir ét Provincial des Jéluites au Pérou. Il a fait un Traité de Procuranda Indorum salute : l'Histoire Nasurelle & Morale des Indes en Espagnol; les Décrets de Concile de Lima

#### ESPAGNE.

Philippe II.

vouloient ternir auprès de l'Empereur La fidelité & sa gloire.

# 1558.

Charles-Quint met le sceau à l'abdication qu'il avoit faite de la Couronne Imperiale; il charge le Prince d'Orange de porter sa renonciation aux Elesteurs, avec les marques de cette dignité. Ferdinand, frere de Charles, deja Roi des Romains, de Bohème, de Hongrie, est elu Empeteur.

Dona Eleonore, Reine Douairiere de Portugal & de France, se rend en Portugal pour y voir l'Infante Dona Catherine, sa fille; elle tombe malade à son retour en Castille, & meurt le 1 de Février à Talaveruela, près de Badajoz.

Le Duc de Guise, à la tête d'une armee Françoise, entre en Picardie au milieu de l'hiver; il prend Calais, dont les Anglois etoient en possession depuis 211 ans. Il force Guisnes, sivre cette Villeau pillage, & la fait raser. Il s'empare de Hames.

Siége de Thionville. Jean Gaytan, qui en étoit Gouverneur pour l'Espagne, fait une vigoureuse desense. Pierre Strozzi, celebre Genéral, est tué d'un coup de seu. Sa mort anime la vengeance du Général François. Il entre dans cette Ville le 22 Juin. Les assingés sont tous massacrés à l'exception de cinq cens soixante Espagnols.

Le Duc de Nevers avec un autre l'Evangile à ces nations corps d'armée, se jette sur les frontie- idolâtres. Ce Gouverneur res de Flandre. La Ville d'Hèrbemont fonda une Ville connue

# PORTUGAL.

Sebastien I.

# 1558.

Le Viceroi envoie des Commandans & des troupes dans toutes les places occupées par les Portugais dans les Indes. D. Payo de Norogna reprime les hostilités du Roi de Cananor.

Les Portugais attirés par le commerce firent différens établissemens dans le Brésil. Ils bâtissent de petites villes qu'ils appellerent Capitenies, dont on peut remarquer cinq principales : la premiere nommée Itamacara; la seconde, Fernambuco; la troisiéme, Illeos; la quatrieme, port-Affuré: la cinquieme, Saint-Vincent. Les Breilliens, peus ples sauvages & feroces 🗩 n'ont que très-peu communication avec les Portugais. Dom Thomas de Sousa, envoye par le Roi pour gouverner les colonies du Breul, amene des Missionnaires qui precherent sans succès

8 C.

Ferreit, Lifbonne Sonnets, mon vets Molina tatif de ( logie dari à Madrid des Com partie de l un Traité de un auti de la labre a fait, co bruit dans Sanche Brocks et Içavans O Valenti: Espagnol , dans la vi en 1003 : trages de Protestant la Somme Azor ( Elpagne. avec repu ailleurs; a de lui ( Letin. Henridt gais. Il p imanque; a. de tui Morale. I Cenfeurs Son Conf Valque: Alcala; fes Ouvra Bannés Espagnol nique, fi profeita la Alcale, que; mo 1004 agé Comment Thomas.

Toms II.

#### ESPAGNE.

Philippe II.

& quelques autres places ne peuvent lui rélister.

D'un autre côté le Maréchal de Termes fait des courses en Flandre, par ordre du Roi de France; il s'empare de Dunkerque, & met tout à seu &

à sang jusqu'à Nieuport.

Le Comte d'Egmont s'avance pour arrêter les progrès des François. Il se poste proche Gravelines, à l'embouchure de la rivière d'Au, devant l'armée du Maréchal de Termes. Combat dans lequel les François sont entierement défaits le 13 Juillet; trois mille restent sur le champ de bataille. Mille autres sont tués dans leur fuite par les paisans. Beaucoup périssent dans la riviere d'Aa. Le Maréchal de Termes est blessé & fait prisonnier avec plusieurs Officiers de distinction. Une florre Angloise qui furvint pendant l'action dans la riviere de l'Aà, foudroya les François avec son artillerie, & causa leur] perte.

Le Roi Dom Philippe se met à la tête d'une armée nombreuse, & va camper sur le bord de la riviete d'Authie, pendant que le Roi de France se porte le long de la Somme. Ces deux Souverains sont sollicités par des Légats du Pape de chercher à se concilier. La Duchesse Douairiere de Lorraine, parente des deux Monarques, les invite aussi à faire un accommodement. On convient d'établir un congrès dans l'Abbaye de Cercamp. Il y a suspension

d'armes.

# PORTUGAL.

Sebastien I.

fous le nom de Saint-Sauveur, & la fortifia; elle est située près d'un port vaste & commode dans le golfe qu'on appelle la Baye de tous les Saints. Ce fut dans cette place que le Gouverneur & un grand nombre de Portugais vintent faire leur résidence. Les Jésuites y bâtirent une Eglise. Dom Edouard d'Acosta obtint, après Thomas de Sousa. le gouvernement des Por∢ tugais dans le Brésil.

Dom Sebastien, placé dès la plus tendre enfance sur le Trône de Portugai, a pour Gouverneur Dom Alexis de Menezès, & pour Précepteur Dom Louis de Camera, Jésuite. Ces Instituteurs s'appliquerent 2 inspirer à leur auguste Eleve un vifamour pout la gloire, beaucoup de piété, un zéle fervent pour la Religion; mais trop de haine contre les ennemis de la Foi.

# SCAVANS & Hinfres.

SCAVANS & Illustres.

Lettres & d'autres Ouvrages estimés.
Ribadeneira (Pierre) Jésuite, natif Le Toléde, Disciple de S. Ignace de Loyola; mort à Madrid en 1611 à 84 ans. Il a donné plusieurs Vies des Peres de son Ordre, les Fieurs des Vies des Saints, un Traité du Schisme d'Angleterre, &c.

Molina (Antoine) Chartreux Espagnol, né à Villa-nueva-de-los-Infantes dans la Castille. Il a donné un Traité de l'Instruction des Prêtrès; mort en

İ612.

Aguilar Terronne del Cagno (François ) célébre Evêque de Léon en Espagne, étolt d'Anduxar; mort le

13 Mars 1613.

Jean de la Conception (le Pere) Instituteur de la Réforme des Trinitaires Déchaussés d'Espagne, né le 10 Juillet 1561 à Almodovar, village du Diocèse de Toléde; mort à Cordoue en 1613.

Diago (François) Dominicain Espagnol, natif du Bourg de Bibel dans le Royaume de Valence. Il a composé une Histoire des Contres de Barcelonne; les Annalet du Royaume de

Valence, &C.

Couto (Jacques de né à Lisbonne en 1542; prit le parti des armes, & fervit pendant dix ans dans les Indes. Il continua l'Histoire des Indes commencée par Jean de Barros; il mourut en 1616.

Acosta (Gabriel d') Professeur de Théologie à Coimbre en Portugal; mort en 1616. Il a laissé des Commentaires sur une partie de l'ancien Tes-

tament.

Cervantes Saavedra (Miguel de)
né à Séville en 1540. Cet Ecrivain
est bien connu par son Roman de Dom
Quichotte, où il avoit dessein de tourner en ridicule le goût que le Duc de
Lerme, premier Ministre de Philippe
111. & les Seigneurs Espagnols montroient pour la Chevalerie; il moutut
en 1616. Cet Auteur a fait encore
d'autres Romans & des Comédies.

Ledessein de Pierre de Dominionie

Ledesma (Pierre) Dominicain,

Il enseigna la. Théologie à Segovie, à Avila, à Salamanque. Il est Auteur de divers Ouvrages.

Rodriguez (Alphonse) Jésuite, natif de Valladolid; mort à Séville en 1616 à 90 ans. Il a donné un Ouyrage des Exercices de la perfection

& des vertus Chrétiennes.

Brito (Bernard de) né en 1560 dans la ville d'Alméida. Il entra dans l'Ordre de S. Bernard; il fut nommé Historiographe de Portugal. Il a fait l'Histoire de sa Nation en 2 vol. in-fol. qui vont jusqu'au régne du Comte Henri; il a fait auss les Eloges des Rois de Portugal, la Géographie ancienne de Portugal, la Chronique de l'Ordre de Citeaux, & une Collection de Poèties profanes. Il est mort en 1617.

Navarrette (Alphonse) Dominicain Espagnol. Il sut Missionnaire dans les Indes orientales, & y sut martyrise

en 1617.

Méneses (Alexis de ) Archevêque de Goa, ne à Lisbonne en 1559, alla dans les Indes, visita les Chrétiens dans le Malabar & y tint un Synode. A son retour en Portugal il devint Archevêque de Brague & Viceroi de Portugal; mort à Madrid en 1617.

Suarés (François) Théologient Scholastique, né à Grenade en 15485 mort à Lisbonne en 1617. Il a écrit sur la Théologie & la Morale.

Alcacar (Louis) Jésuite Espagnot, né à Séville; mort dans la même Ville en 1619 âgé de 60 ans. Il a fait un Commentaire estimésur l'Apocalypse, un Traité des Poids & Mesures, &c.

Rodriguez (Emmanuel) Religieux Franciscain, natif d'Estremos en Portugal; mort à Salamarique en 1610 à 68 ans. On a de lui une Somme dea cas de Conscience & d'autres Ouvrages de Théologie.

Ledesma (Antoine de) Poète Espagnol, natif de Ségovie, surnommé Poète Divin. Il a mis en petits Vers différens Sujets tirés de l'Ecritude Sainte; mort en 1023 à 71 ans.

Mariana (Jean) Jesuite Espaguol

Yij

## ESPAGNE.

#### Philippe 11.

FORTUGAL.

Sebaftien I.

Le Duc d'Albe passe en Flandre. Le Roi D. Philippe envoie à Naples Dom Jean Manrique, Marquis d'Aguilar, qui étoit Ambassadeur à Rome. Ce Seigneur prudent, brave, expérimenté, met les côtes du Royaume de Naples en état de désense contre l'invasion des Turcs qui s'avançoient avec une flotte formidable.

Piali Bacha, Commandant de la flotte Ottomane, fait débarquet ses troupes à Massa & à Surrento, d'où il enleve quinze cens captifs. Il fait beaucoup de dégats dans l'Isle de Prochita; il investit l'Isle de Minorque. Il prend d'assaut la citadelle de Port-Mahon, la livre aux stammes, & passe la garnison au fil de l'épée. Il retourne à Constantinople n'ayant osé rien entreprendre sur les côtes de Gènes & de Naples.

Dom Loup d'Acuma, Gouverneur de Pontestura, forme la résolution de se venger des habitans de Tréville qui traitoient avec la derniere cruauté les Espagnols que la fortune mettoit entre leurs mains. Il surprend cette place, l'emporte d'assaut, la livre au pillage, & y met le feu. Ce succès l'engage à se presenter devant Cereci qui n'ose lui faire résistance. Cette dermiere place, est reprise par de la Mothe, Officier François; mais Dom Loup d'Acuna y étant tentré, en detruit les fortifications. Cet Espagnol déloge encore les François de Sarrabo, de Montalet, de Moncentin. Il incommode beaucoup les habitans de Casal.

# CCAFANS & Blafter.

# SCAPANS & Mafro.

Tolede; mort à Toléde en 164; fçatunt dans les Langues, les Belles-Leures, l'Histoire et la Théologie fi enfergna à Lome, en Sicile, à Paris, en Répagne. On connoît fou excellente l Histoire d'Espagne. Il a suff donnédes Notes fur la Sible, un Traisé du Changement des Honnoies en Espagne, às quelques autres Ouvrages dans lesqueis il y a des choies très condumnables,

Avila (Banche d') né li Avila en Espagne en 1546; mort à Piazonca, dont il étoit Evêque, en 1645. Il s'est distingué par ses Prédications de par la Economia

fa Scientar.

Herrera-Tordefilles (Antoine) Hifporien Espagnol, Vicerol de Naples
& Grand Mistoriographe des Indes,
Il mourut en 1625 àgé de 65 ans. On
in de lui l'Historio Générale des Indes
on Espagnol 4 vol. 1n-foi.

Ona (Pierre de) Espagnol, natif
de Burgos, Religieux de la Mercy
Il a dooné un Trané de Philosophia

Ona (Pierre de ) Espagnol, natif de Burgos, Religieux de la Mercy D a donné un Traité de Philosophie Intitule Arman Crafos, de des Commentaires sur Aristote. D'fut nommé à l'Evêché de Venezuele dans l'Amérique méridionaie, ensuite à celui de Gayelle dans le Royaume de Maples ;

more en 1636.

Balbuens (Bernard de ) notif de Valdepegnas, village du Diocéle de Toléde, Evêque de Puerso-Rico; mort en 1637. Il est un des meilleurs Poètes Espagnols.

Gongors-y-Argore (Louis ) Poste Espagnol, ne à Cordone en 1562, furnomme le Prince des Postes Espagnols ; mort à Cordone en 1627.

Mairenda (Thomas) Leigieux Do-Mairenda (Thomas) Leigieux Dominicais, né à Lativa en 1366, profeifa la Philosophie & la Théologie; mort à Vulence en Espagne en 1626, il a donné une nouvelle Version du Teme Hébreu de la Bible avec des Motes, un Traité de Aux-Cirylo. Lemos (Thomas) Dominicain Esmannoi, né à Livadaria en Galica

Lemos (Thomas) Dominicaia Efpagnoi, né à Livadavia en Galice en 1546, célébre Théologien; mort à Rome en 1619. Il a fait direct

Berits fue les Queftions de la Grace.

Barbadillo (Alphonie - Jérôme de Baiss) Poète Espagnol, né à Mudrid vers tête Bes Comédes sont est unées.

Il es Poètes qui a le plus contri a perfedion de la Langue El . Il avoit du génie & du fic

i (Antoine) féinise Portupt iffinnaire. Il découvrit en if ips de Carbai, & prit celui. de . . . . , dont il a donné une Lalation : mort en 1614.

iation; mort en 1614.
Alvaret (Diego) de Rio-Beco dons
la vieille Caltille, feavant Dominicaia,
Professeur de Théologie, ensuite Apchevêque de Trani dans le Roymant de Mapies. Il a donné pluseurs Traisée fur les Motieres de la Grace; must en 1615.

en 1635.

Vega (Lopés de ) Poète Elpagnol,
né à Madrid en 1562; most en 1635.
Il a donné un trés-grand nombre de Pièces de Théstre & d'autres Poèses estimées.

Pintela (Jean) Jesuire, marif de Séville, qui a donné des Commentaires sur Job de sur l'Ecciétalle; mort en 1637 à 30 ans.

Peres (Antoine) Archevêque de Turngone; mort à Madrid en 1637 à 65 ans. Il a donné des Sermons àt des Traités de Théologie.

|    | FLOCKED DE TIMEFORM     | PACE .                      |
|----|-------------------------|-----------------------------|
|    | - Berbafa <i>t</i> Emme | nucl ) Portuguis            |
| 3  |                         | All of the last of the last |
| ď  | le .                    | 10-4                        |
| ij |                         | Ükt                         |
| Ñ  |                         | -                           |
| _  | _                       | ef-                         |
| h  | ē .                     | 611                         |
| Ī  |                         | niet                        |
| I  | 1                       | Ini                         |
| P  | in .                    | den                         |

#### ESPAGNE,

Philippe II.

PORTUGAL

Sébastion I.

Birague, Capitaine François, vient à la téte d'un parti, attaquer San-Germano. Dom Loup d'Acuna envoie Mercado avec un détachement au secours de cette place. Les François se retirent à son approche. Mercado les poursuit,

les attaque & les défait.

Le Duc de Sessa est nommé Gouverneur de Milan, & le Duc d'Alcala, Viceroi de Naples. Le Duc de Sessa fait lever aux François les siéges de Fossano & de Coni. Il s'empare de Ceutale, de Castel-Sparavel, de Sommerive, de Montcalvo. Dom Loup d'Acuna se rend maître de Gabiano. Les Espagnols font une tentative inutile contre Casal, ville désendue par une garnison Françoise.

L'héréfie pénétre dans plusseurs villes d'Espagne. Les Tribunaux de l'Inquisition établis à Valladolid & à Séville, Font punir plusieurs Sectaires, & arrê-

zent les progrès de l'erreur.

Dona Marie, sœur de Charles-Quint, Reine Douairiere d'Hongrie, finit sa vie le 18 de Septembre à Cigales, proche de Valladolid. L'Empereur l'aima ¢endrement; on le soupçonna même d'avoir eu d'elle le fameux Dom Jean Auxiche, dont la naissance fut trèsmistérieuse. La Reine Marie d'Angleterre mourt le 17 Novembre; Elisabeth, la sœur, lui succede, & détruit la Religion Catholique Romaine dans ses Etats. Marie avoit condamné Eli-Sabeth à la mort, mais Philippe II. obtint sa grace; ce Prince n'ayant point d'enfans de 🕍 Reine, craignoit que Ma- l

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL

Sébastien I.

rie Stuart qui avoit épousé le Dauphin de France, ne lui aportât la Couronne d'Angleterre, si Elisabeth n'y mettoit point obstacle. Le couronnement d'Elisabeth cause beaucoup de changement dans les négociations de paix entre la France & l'Espagne. Philippe II. offre sa main à Elisabeth. Cette Princesse n'aimoit ni Philippe ni les Espagnols, ni le Pape auquel il est fallu avoir recours pour avoir une dispense. Elle ne vouloit pas d'ailleurs se marier. Elle resuladonc

les propositions du Roi.

Charles-Quint ne jouit pas longtems du repos qu'il avoit cherché dans la retraite. Il mourut le 21 de Septembre. Cer Empereur avoit un genie vaste, actif, hardi qui lui fit exécuter de grandes choses. Brave dans les combats, profond dans les conseils, habile Général & sçavant politique, connoissant les hommes, les faisant servir à ses desseins, sçachant faire mouvoir à son gré le caractere & l'esprit des nations, il porta ses vues, comme Ferdinand, jusques sur la Monarchie universelle. Charles régnoit sur vingt Royaumes, sur de grandes Provinces dont il concilia les intérêts, dont il prévint, arrêta ou punit les soulevemens, employant suivant les circonstances, la négociation, la douceur, ou la force. Les découvertes & les conquêtes des . Espagnols étendirent sa domination sur l'Orient & fur l'Occident de l'ancien & du nouveau monde. Il avoit un Empire qui surpassoit quatre fois en grandeur celui des anciens Romains, & plus de

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.
Schaftien I.

deux fois celui du Turc, du Roi de Perse, du Moscovite & du Tartare. Le soleil éclairoit toujours quelque partie de ses Etats. Ce Prince, le plus puissant qui fut jamais, étoit toujours en action; il parcouroit successivement l'Espagne, la Flandre, l'Allemagne, l'Italie. Il alloit commander ses armées & triompher de ses ennemis. Il venoit presider les conseils des nations soumises à son gouvernement. Il haranguoit ses peuples. Il defendoit ses intérêts & ceux de la Religion devant les Souverains assemblés dans les Diétes de l'Empire. Tout à son ambition, il fit de ses sujets des guerriers & des politiques. Il aimoit & favorisoit les sciences & les arts; cependant il ne récompensoit les talens agréables que dans les Etrangers; il sembloit avoir adopté, à l'exemple des Romains, la maxime de reserver aux Espagnols l'honneur de vaincre & de pardonner, & de laisser aux autres peuples la gloire des talens. Il encouragea par les faveurs, les Artistes & les Négocians à venir s'établir dans son Empire. Le Marquis d'Astorga lui en faisant un jour le reproche: Apprenez, lui dit Charles, que la Noblesse me dépouille, mais que le commerce m'enrichit, & que les Sciences & les Arts w'instruisent & m'immortalisent. On sçait que ce Prince combla le Titien d'honneurs & de bienfaits; il ramassa luimême le pinceau qui étoit échappé des mains de ce Peintre illustre; il alloit Souvent le visiter dans son attelier. C'étoit un nouveau titre de grandeux

# ESPAGNE.

Philippe 11.

PORTUGAL. Sébastien I.

qu'il acquéroit en honorant ainsi les hommes célébres. On est fâché de voir que ce Souverain qui avoit tant de belles qualités, de grandeur d'ame, de talens, ait tout saerissé à sa vanité, & qu'il se soit peu occupé du bonheur de ses sujets pendant le cours d'un long regne. Ambitieux, jaloux, dissimulé, insidéle dans l'exécution de ses traités, emporté, vindicatif, terrible dans sa colere, il a rempli l'Europe de guerres, de sang & de calamités. Il eut dans François I. Roi de France, un tival qui retarda ses conquêtes, & qui mit un frein à ses vastes projets.

Charles le poursuivit à outrance, & l'accabla de toutes ses forces. Il triompha de ce Monarque par ses Généraux, qui le mirent en sa puissance. Charles perdit alors l'occasion de remporter sur lui-même la plus belle de ses victoires en rendant généreulement la liberté à son illustre prisonnier; au contraire il le traita avec dureté, & trafiqua de la tancon. Il connoissoit dans son ennemi des sentimens plus généreux lorsqu'il osa se consier à lui, & venir séjourner dans son Royaume où il reçut les honneurs de la Souveraineté. Charles aimoit la gloire comme un ambitieux & un conquérant; François I. la recherchoit comme un grand Roi & un héros; Charles protégéa les Sciences & les Lettres par ostentation; François I. les honera par goût; Charles gouverna en politique; François régna en pere ; Charles & François , tous

#### ESPAGNE.

# Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

deux spirituels, courageux, zélés pour la Religion, magnifiques, galans, fuzent les plus grands hommes de leur siécle. Charles eut plus de gloire & de puissance, François I. plus de véritable grandeur & de considération. L'abdication & la retraite de l'Empereur ont été admirées & blâmées sulvant le pointde vue dans lequel elles ont été considérées; mais ce Prince vieux, infirme, rassassé d'honneurs, fatigué par le poids de sa puissance, faisoit-il un sacrifice bien grand de renoncer à un fardeau qui l'accabloit? Il desiroit voir remplir par son fils le rôle dans lequel il avoit représenté avec tant d'éclat. Il vouloit être à son tour spectateur tranquille, après avoir été long-tems en action, & avoir recueilli les applaudissemens de l'univers. Ce fut cette curlosité vaine qui le porta aussi à se faire représenter la pompe de ses propres funérailles; il se mit sous le drap mortuaire, & chanta pour lui-même les prieres ordinaires. Le froid le saisit pendant le tems de ces tristes cérémonies, & hâta la fin de ses jours. On lui éleva dans l'Europe trois mille sept cens catasalques. On prétend qu'il engagea son fils à restituer la Navarre. Il sit un testament que Philippe II. déféra à l'Inquisition; on y délibéra même si le testament ne devoit pas être condamné au fcu.

1559.

Le Tribunal de l'Inquisition enveloppe dans l'acculation de l'hérésie non-seu-l'Bragance, Viceroi des

1559.

Dom Constantin de

#### ESPAGNE.

# Philippe II.

lement beaucoup de gens du peuple, mais encore un certain nombre de Moines, d'Ecclésiastiques & de Prélats. Il est autorisé par un Bref du Pape, à arrêter tous les Hérétiques, pour instruire leurs Procès & les envoyer ensuite à Rome pour y recevoir leurs jugemens.

Le Roi obtient encore du Pape une Bulle pour ériger plusieurs Archevêchés | & Evêchés en Flandre, dans l'intention de multiplier le nombre des pasteurs chargés d'empêcher les progrès de l'erreur dans cette Province.

Le congrès pour la paix entre l'Espagne, la France & l'Angleterre, avoit été interrompu à la mort de la Reine Marie d'Angleterre; mais la Duchesse de Lorraine qui avoit déja été médiatrice entre ces puissances, fit rétablir le congrès à Cateau Cambresis. La paix fut enfin conclue, à l'avantage de l'Espagne, aux conditions que le Roi de France renonceroit à toute alliance avec le Turc & les Princes Protestans d'Allemagne; que ce Monarque s'uniroit aux Princes Catholiques pour la cause commune de l'Eglise; qu'il rendroit au Duc de Savoie les conquêtes faites par les François dans le Piémont, à l'exception de quatre places jusqu'à la décision de ses prétentions sur cet Etat; qu'il restitueroit l'Isse de Corse aux Génois, & qu'il évacueroit la Toscane. La Reine Elisabeth d'Angletetre, mal affermie sur le Trône, n'insista point sur la ville de Calais ni sur les autres objets qui pou- le carnage & l'épouvante. voient faire obstacle. Les villes deMetz, Abexim, Général enne-

## PORTUGAL.

# Sebaftien I.

Indes, arme une flotte considérable dans le dessein d'aller réduire la ville de Deman dans le Royaume de Cambaye. A son approche les habitans de cette place fuyent avec leurs femmes & enfans. dans les forêts voisines. Le Viceroi entre dans la ville; il fait purifier la principale Mosquée, & célébrer une Messe en actions de graces.

Le Roi de Cambaye leve une armée pour inquiéter les Portugais dans les travaux qu'ils faisoient pour fortifier Deman.

Moniz Barretto, brave Officier, entreprend avec cinq cens hommes d'aller artaquer les ennemis qui étoient postés à deux licues de la ville. Il profite d'une nuit obscure, il marche à travers des chemins difficiles & détournés. Une partie de sa troupe s'égare; il se trouve à la pointe du jour avec cent vingt hommes seulement, vis-à-vis du camp des Cambayens; il s'y jette avec impétuosité, il porte par-tout

#### ESPAGNE,

#### Philippe II.

Toul & Verdun resterent au Roi de France.

La Paix fut cimentée par les mariages du Roi Dom Philippe avec la Princesse Elisabeth, fille de Henri II. & du Duc de Savoie avec la Princesse Marguerite, sœur du Roi de France.

On fait à Paris de grandes fêtes à l'occasion de la paix, & des alliances qui en étoient le sceau. Il y eut des tournois dans lesquels le Roi voulut jouter; il choisit pour antagoniste le Comte de Montgomeri, un des Capitaines de ses gardes. La lance de ce Seigneur se brisa, & un éclat blessa le Roi [ à l'œil droit, au-dessus du sourcil. La | blessure devint mortelle, & emporta en peu de jours Henri II. au tombeau. Il meurt le 10 de Juillet, François II. son fils, lui succede.

Philippe II. donne le gouvernement des Etats de Flandre à Marguerite, sa sœur, Duchesse de Parmes, & défigne le célébre Granvelle, Evêque d'Ar- | ras, pour être son Conseiller Privé. Ce choix indisposa les princes d'Orange, le Comte d'Egmont & le Comte de Hornes qui prétendoient à ce gouvernement; ils conspirerent en secret con- l'Isse de Balzar. Les Insutre la Princesse Marguerite, & l'Evêque | laires n'osent lui résister; d'Arras.

L'Inquisition fait arrêter Barthelemi | me tems prendre possesde Carranza, Archevêque de Tolede sion de l'Isle où il étadont la foi étoit suspecte.

Le Roi Dom Philippe quitte la Flan- | Pinto pour Gouverneur. dre & arrive le 29 Août au port de Laredo, où dans le moment de son débar- nue de ravager les côtes

#### PORTUGAL.

Sébaftien I.

mi, croit que c'est toute l'armée qui vient l'attaquer ; il se retire avec précipitation fur une montagne, livrant une partie de les troupes au fer des Portugais pour sauver l'autre. Cependant voyant de dessus les hauteurs la poignée. d'hommes qu'il combattu, il descend avec précipitation pour le venger; les compagnons de Barretto qui s'étoient égarés, viennent le joindre, & le font triompher une seconde fois.

Le Viceroi ayant fortifié Deman, il en donne le gouvernement à D. Diegue de Norogna; il rappelle les habitans, leur accorde plusieurs priviléges, & fait alliance avec le Rol de Sarcette pour assurer sa conquête. Il charge D. Pedre d'Almeida, Commandant de Bazaim, de s'emparer de le Viceroi vient en mêblit Alvarez Gonçalez

Louis de Melo conti-

# ĖSPAGNE

Philippe Il.

quement une tempête fracasse plusieurs de ses vaisseaux le long des côtes, & fait périr plus de mille personnes, & tous les chess-d'œuvres de peinture, de seulpture, les bijoux & les richesses lieu d'eviter le combat, que Charles-Quint avoit enlevés à l'Italie, à la Flandre, à l'Allemagne, pendant quarante ans de conquêtes. Dom Philippe se rend à Valladolid avec forces; mais son expéle Prince D. Carlos , son fils , & la Prinsesse Dona Jeanne, sa sœnr, qui étoient allés au-devant de lui. Ce Prince apprend l'Auto-da-fé, autrement l'exé- gais & les Malabares con-cution que le Grand-Inquisiteur avoit fondus dans les vaisseaux, fait faire en cette ville où plus de trente se battent avec acharne. criminels avoient été condamnés à la ment; enfin Louis de Memort; il demande que ce spestacle af- lo remporte la vistoire. freux soit renouvelle en sa présence & Les ennemis se retirent devant le Prince Dom Carlos, son fils, avec beaucoup de pertela Princesse, sa sœur, & les Seigneurs de sa cour qui avoient déja assisté à la premiere execution. Dom Philippe voit cours des Portugais attaavec une satisfaction barbare quarante qués dans Cananor par malheureux, tant hommes que femmes, les Malabares. Ces derqui sont conduits au supplice. Dom niers étoient comme des Carlos de Sesse, fils d'un Prélat d'Es- désespèrés; le combat du pagne qui l'avoit eu étant laïc, étoit de ra douze heures avec fuce nombre; il avoit été condamné à rie; les Portugais sont être brûlé vif avec Sanchez, comme encore vainqueurs, & Ma. impénitens. De Sesse appercevant le nuel Vasconcellos se rend Roi dans le tems qu'on le traînoit au par ordre du Viceroi dans bucher, lui crie, ô mon Prince! gra- l'Isse de Ternate afin de ce, grace! Comment pourtiez vous contenir les habitans sous être le témoin des tourmens de vos l'obeissance du Roi de sujets? sauvez-nous de la mort, nous Portugal. ne la méritons pas. Non, lui répondit le Roi, périssent toi & tes sembables; les ports de l'Arabie, les anand ce seroit mon file, je le livrereis moi- plus proches de la Perse.

PORTUGAL

Sebaftien I.

de Malabar. Les Rois de Cananor & de Calicut arment treize vaisseaux. Lo Capitaine Portugais, au cherche au contraire à l'engager, quoiqu'il fût beaucoup inférieur rience & sa valeur le rema plissoient de confiance. L'acton est vive, les Porqu.

Le Viceroi envoie la courageux Melo au se-

Les Turcs attaquent

# ESPAGNË.

Philippe II.

même aux flammes s'il étoit bérétique

obstiné.

Assemblée des Etats à Toléde. Il est défendu aux Maurisques ou Maures convertis du Royaume de Grenade d'avoir des Esclaves, parcequ'on avoit reconnu qu'ils en faisoient des Mahométans.

Le Roi prend soin de D. Jean d'Autriche, son frere, fils naturel de l'Empereur Charles-Quint, qui avoit été jusqu'alors élevé dans la retraite sous un habit de païsan, à Villagarcie de Campos. Dom Philippe l'établit à Valladolid, & lui donne une fortune & un

train convenable à son rang.

Le Grand-Maître de l'Ordre de malthe, sollicite Dom Philippe d'humilier l'orgueil, & d'arrêter les hostilités de Dragut, Corsaire sameux qui infestoit les côtes de Sicile, de Naples & d'Ita-Lie. Le Roi donne des ordres au Duc de Medina-Celi, Viceroi de Sicile, de faire les préparatifs nécessaires pout aller attaquer le Corsaire à Tripoli. Le Pape, le Duc de Florence, & plusieurs autres Princes d'Italie prennent part à cette expédition. Andté Doria équippe une flotte pour soutenir l'entreprise. Mais les tems contraires, & une maladie épidémique occasionnée par la mauvaise qualité des alimens, en empêchent alors l'effet. Le Duc de Medina-Celi va trouver le Grand-Maître de Malthe pour se concerter avec lui.

Mort de Paul IV. Le Cardinal de man, les poursuit & les Médicis est élu Pape sous le nom de combat dans la plaine de Pie IV. Ce Souverain Pontife est au- vaypim. Les Portugais en tant devoué à la maison d'Autriche sont un horrible carnage.

PORTUGAL.

Sebaftien 1.

Ils assiégent la forteresse de Baharem. Rax Movado, Gouverneur de cette place, demande du secours à Antoine Norogna, Gouverneur d'Ormus.

La garnison Portugaise veut aller au combat, & ses chess ne péuvent la contenir. Les Turcs supérieurs en nombre, repoussent les Portugais après en avoir tué beaucoup. A cette nouvelle, Antoine Norogna vient lui-même tirer vengeance des Insidéles: il les force de se résugier à Bassora sur le golse Persique.

Catherine, Reine, Régente de Portugal, érige avec le consentement du Pape, deux Evêchés, l'un à Cochim & l'autre à Malaca, sous la Mé-

tropole de Goa.

Nouvelle révolte des Malabares; ils ont l'avantage en plusieurs occations; ils prennent la citadelle de Balzar, & la détruisent. Dom Diegue de Norogna sort de Deman, les poursuit & les combat dans la plaine de Vaypim. Les Portugais en font un horrible carnage.

### ESPAGNE.

Philippe II.

que son prédecesseur lui étoit contraire.

## 1760.

La Reine Dona Elisabeth, fille du Roi de France, est conduite en Espagne par le Cardinal de Bourbon & le Duc de Vendôme; le Roi Dom Philippe se transporte à Guadalajura pour recevoir cette Princesse. Le Cardinal de Burgos leur donne la bénédiction nuptiale le 2 de Février.

Le Roi fait reconnoître par les Etats assemblés à Toléde, Dom Carlos, Son fils, pour héritier de la couronne.

La flotte Chrétienne se remet en mer pour l'expédition contre les Maures. Le Duc de Medina-Celi qui en étoit le Commandant, sort du port de Marzamugetto avec des troupes affoiblies par la maladie & avec les vents contraires; il ne étut point devoir aller à Tripoli; il dirigea sa route vers Seccodi Palo où plusieurs galères de différentes Puissances alliées, vintent le joindre; quatre-vingt hommes de ces galères furent surpris & massacrés par les Maures à la Rochette où les Capitalines s'étoient arrêtés & avoient fait un débarquement.

Nord de l'Isle; la ville est prisé d'emblée & lis vée au pillage. Les vainqueurs font un carnage affreux des habitans; le fils du Monarque est fait prisonnier. Le Roi s'étoit réfugié dans les bois, il demande la paix, & l'obtient aux conditions de payer tous les ans un tribut au Roi de Portugal compaines s'étoient arrêtés & avoient fait der toutes ses prétentions sur l'Isle Manar, voi-

Le Duc de Medina ayant toute sa sine de son Royaume, & flotte réunie, médite de s'emparer de laisser à ses sujets la de l'Isle des Gerbes d'où Dragut liberté d'embrassez le étoit parti avec ses troupes pour Christianisme.

### PORTUGAL.

Sébastien I.

ils repoussent le reste des ennemis jusques dans les forêts. Ils remportent un butin immense & emmenent beaucoup de prisonniers à Deman.

### 1560.

Un des Rois de l'Isle de Ceilan exerçoit beaucoup de cruautés contre ses voisins & contre les Portugais. Le Viceroi, dans le dessein de tirer vengeance de ce Souverain, arme une flotte considérable; il fait voile vers la capitale des Etats de ce Prince, situés au Nord de l'Isle; la ville est prise d'emblée & livtée au pillage. Les vainqueuts font un carnage affreux des habitans; le fils du Monarque est fait demande la paix, & l'obtient aux conditions de payer tous les ans un tribut me son vassal; de lui céder toutes ses prétentions sut l'Isse Manar, voi-

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE.

Philippe II.

mettre Tripoli à couvert. Mazand; Seigneur des Gerbes, envoya des Députes au Duc pour lui dire que les habitans de l'Isle, de même que les Turcs, l'avoient mis en possession du château & du gouvernement, & qu'étant serviteur du Roi Dom Philippe. il le prioit de ne point le traiter en l ennemi, mais de conduire ses troupes contre Tripoli. Le Duc se désia de ce message; il avança dans l'Isle où l'on decouvrit une armée de Mautes campee en embuscade dans des forets de palmiers. Les Espagnols s'avancent en ordre de bataille. Combat dans lequel les Maures sont repoussés; le Duc attaque la forteresse d'Esdrun: Mazand n'ole rélister, & s'engage à faire éva cuer cette place & à se rendre tributaire du Roi d'Espagne. On ajoute de nouvelles fortifications au château pour le mettre en état de défense.

Dragut apprenant la prise de l'Isle des Gerbes, fait demander du secours au Grand Seigneur dont cette Isle étoit tributaire. Bacha Piali a ordre aussitot l d'armer une flotte nombreuse, il vient l avec quatre-vingt cinq galères pour combattre les Chrétiens. Le Duc de l Medina-Celi, le Grand-Maître de Malthe & André Doria sont dans le plus grand embarras à l'approche subite des Turcs; Doria conseille de rembarquer promptement les troupes, & de retourner en Sicile; les autres Généraux veulent soutenir le combat; tandis sister par la force ouverqu'ils délibèrent, l'ennemi s'avance, les vents sont contraires à la flotte Es-l'il fait prévenir par une

### PORTUGAL

Sebastien I.

Le Viceroi prend possessi fion de l'isle Manar, y fait construire une forteresse, & y met bonnegatnison, avec dix vaisseaux bien armes pour donner la chaile aux Corsaires.

Parmi les dépouilles que les Portugais emporterent de leurs expeditions il se trouvoit une dené d'un singe blanc fort en vénération parmi les peuples Idolatres dé l'Isle de Ceilan. Ils lui attachoient un mérite & un prix infinis. Le Roi de Pegu envoya des Ambassadeurs au Viceroi, offrant de paver trois cent mille écus de cette dent. Mais Constantin par un louable désintéressement fit détruire en leur présence cet objet d'un culte supers

Le Roi de Cambaye entreprend de rentrer en possession de la ville de Deman dont les Portugais s'étoient empatés: Dom Diegue de Norogna, Gouverneur de cette place, trop foible pour rés te, a recours à l'artifice à

### ESPAGNE.

### Philippe II.

pagnole; les Turcs y mettent le defordre, ils s'emparent de vingt galères
& de dix-sept vaisseaux. Un grand nombre des Chrétiens sont massacres par
le fer des Turcs, & perissent dans la
mer. Beaucoup sont prisonniers. Le
Duc de Medina-Celi, au milieu de ce
désordre affieux, nomme Dom Alvar
de Sande, Géneral des troupes de l'Isle,
& le charge de la desense du fort;
pour lui, il part de nuit avec Andre
Doria & quelques autres personnes de
marque sur deux fregates; ils arrivent
à Malthe d'où ils passent ensuite en Sieile.

Les Turcs victorieux font une des cente dans l'Isle des Gerbes, & assiegent le château. Dom Alvar oppose la plus vigoureuse desense, & tue beau coup de Turcs dans differentes sorties; mais ensin il est desait & prisonnier. La garnison du fort, composée de quatre mille hommes de vieilles troupes, se rend à discretion après trois mois de siège. Bacha Piali demolit les nouvelles sortifications, & remet Dragut en possession du château & de l'Isle.

Le Général Turc retourne à Constantinople où il emmene beaucoup de captifs, entr'autres Dom Alvar de Sande, D. Sanche de Leyva, D. Berenger de Réquesens, D. Gaston de la Cerda, Dom Jean de Cordoue avec beaucoup de Gentilshommes & d'Officiers.

Le Roi fait des dispositions pour de Cambaye garantir la Sicile & Naples de l'invasion des Turcs que leurs succès pouvoient rendre plus entreprenans. Il enqu'il a arme.

PORTUGAL.

Sebastien 1.

fausse confidence Cedemecan, beau frere du Roi de Cambaye, & Seigneur de Surate, que les preparatifs de ce Souverain tendent à le dépouiller de tes Etats après la prise de Deman. Cedemecan ajoute foi à ce projet qui n'etoit point sans viaisemblance, & pour l'empecher, il va trouver le Roi de Cambaye, son beau frere; il lui offre ses services, & l'ata tire à un répas avec ses principaux Officiers. Cedemecan avoit donné des ordres pour faire assassiner ce Prince & tous les Officiers de sa suite; il se jette entuite sur son armee qu'il distipe : ainsi Norogna le delivra d'un ennemi formidable sans avoir rien fait pour la defense.

Chinguiscan, fils & successeur du Roide Camabaye, vole vers Surate pour venger la mort de son pere. Norogna fait partir aussitôt dix vaisseaux, & fait dire au Roide Cambaye & a Cedeamecan chacun en particulier que c'est pour cus qu'il a arme.

Tome II.

#### ESPAGNE

### Philippe II.

voie au nouveau Pape, un Ambassa-Leur charge de demander une Bulle pour la continuation du Concile de Trente; & un subtide sur l'Etat Ecclehastique de son Royaume.

Dom Philippe transporte le domicile de sa Cour i Madrid, ville susceptible d'embellissemens & d'accroissemens, & preferable a Tolede par la beaut. de sa situation & par la salubrite de

Il érigeen cathédrales les Eglifes d'Albaracin, dans l'Aragon, & de Segorbe, dans le Royaume de Valence. Il éta**b**lit a Girone une Univertite.

On celebre à Seville un Auto-da-Fé où soixante dix personnes de tout âge, de tout sexe, de toutes conditions, accusees d'heresie, sont sivrees aux slammes le 22 Decembre.

Antoine de Bourbon, Duc de Vendome, 'ollicite le Pape d'engager Dom Phi ippe de lui restituer le Royaume de Navarre; mais cette négociation n'a aucun fucces.

Andre Doria, le plus grand homme de mer qui eût encore paru, meurt âg de 94 ans; Jean André Doria, so neveu, obtient après lui le com mandement des galères de la Monarchie; il soutint avec éclat le nom illustre qu'il portoit.

### 1(61.

Philippe II. voyoit avec inquie- Plusieurs Princes Ma-tude le triomphe des Mahometans labares se liguent ensemd'Afrique, & du Grand Ture; il crai- ble pour s'emparer de la gnoit qu'encouragés par leurs succès, citadelle occupée par les

#### PORTUGAL.

### Sebastien I.

Cependant Chinguiscan est oblige d'abandonner le siege de Surate pout retourner dans ses États où un Roi de ses voisins etoit entre les armes à la main; il demande la paix a Cedemecan, & l'un & l'autre font des presens & des remercimens à Norogna comme a leur allie & leur protecteur. Ce Gouverneur meurt de maladie à l'âge de 44 ans, à Deman Les regretterent Portugais | beaucoup cet homme recommandable par sa valeur, par sa politique, & plus encore par son atta-chement à ses devoirs, & par son désintéressement.

## 1561.

### ESPAGNE.

### Philippe II.

ils ne fissent quelques tentatives dens ses domaines. C'estpourquoi il donna ordre qu'on construisse un grand nombre de galères tant à Barcelonne que dans le Royaume de Naples & de Sicile.

Les Maurisques ou Maures nouvellement convertis, du Royaume de Valence, étoient aussi des ennemis secrets que le gouvernement apprehendoit beaucoup. Ils étoient en liaison avec les Corsaires d'Alger & de Barbarie à qui ils vendoient souvent des enfans de l'un & l'autre sexe qu'ils avoient enleves aux Chretiens.

Le Roi d'Espagne ordonne aux Evêques de ses Etats de se rendre au Concile de Trente.

Un incendie effroyable consume plus de quatre cens maisons à Valladolid.

La Princesse Marguerite, Gouver-lié des Fortugais, demannante des Pays Bas, decidoit toutes les de du secours contre les affaires par les avis de Granvelle, Evê- Turcs; le Viceroi lui enque d'Arras, sans appeller dans ses voie vingt-un vaisseaux conseils les Seigneurs de ces Provin- commandes par Sebastien ces; ce qui les indisposa au point qu'ils de Sà. commencerent à repandre des semen-, Cedemecan, Seigneur de ces de troubles & de revolutions. Surate, offre aux Portu-D'un autre côté, les Heretiques d'Al-gais de leur livrer cette lemagne avoient fait beaucoup des Sec- place, s'ils veulent le détaires dans les Pays Bas; les peuples se fendre cor tre les poursuiplaignoient hautement de la multipli- tes de Chinguiscan, roi de cite des Eveches, & des especes de Cambaye. Le Viceroi fait tribunaux d'Inquisition etablis parmi eux partir quatorze vaisseaux pour les gener dans leur foi. Les Moi- lous les ordres de D. Annes etoient aussi mecontens d'etre de toine de Norogna, & de pouilles, en faveur des nouveaux Evê- Louis de Melo. Ces braques, des biens qu'ils avoient reçus de ves capitaines font des

### PORTUGAL

Sébaftien I.

Portugais dans la ville de Cananor.

Le Viceroi des Indes fait armer dix vaisseaux dont il donne le commandement à Dom François d'Almeida avec d'aller attaquer l'ennemi. Combat près de l'Isle de Primbalan dans le Royaume de Conchim; la flotte conféderée est defaite. Martin Alphonse de Miranda revient avec nouvelles forces, & acheve de distiper tous les vaisseaux ennemis. Conchim & Cananot font mis en sureté.

Le Roi de Bassora, al-

### ESPAGNE.

Philippe II.

leurs Fondateurs. Ce n'étoit par-tout

que murmures.

Dans ces circonstances, le Prince d'Orange, un des principaux Seigneurs de Flandre, chef des mecontens, epouse une niece du Duc de Saxe. Cette alliance avec une femme Lutherienne deplut au Roi Dom Philippe qui fit de vains efforts pour empêcher ce mariage conseille par la politique. Au conraire ce Prince fit venit d'Allemagne avec son éporse beaucoup de Ministres & de domestiques Luthériens, & lui-même il ne tarda pas à embrasser les nouvelles opinions. Marguerite defendit l'entrée de son palais à la Princesse d'Orange. Cet affront augmenta encore le mecontentement de la nobleffe.

Granvelle de plus en plus en faveur, est nommé Archevêque de Malines, & décore par le Pape de la pourpre Ro-

maine.

P'e IV accorde au Roi Dom Philippe une Bulle pour l'autoriser à lever pendant cinq ans les décimes sur le Clergé. Contribution estimée cinquante mille ducats par année pour l'Espagne.

Le Pape reçoit un Ambassadeur d'Antoine de Bourbon; c'etoit reconnoître la qualité de Roi de Navarre que ce Prince prenoit. Les Ministres Espagnols porterent leurs plaintes à ce sujet au Souverain Pontife; mais la Cour de Rome craignoit d'indisposer Antoine sa Viceroyaute, retourne de Bourbon par un refus. Les Princes à Lisbonne, & a pour avoient alors un moyen tout prèt de successeur Dom François le venger en se séparant de l'Eglise Coutigno. Comte de

### PORTUGAL.

Sebastien I.

prodiges de valeur; à la tête de cinq cens Portugais, ils mettent en fuite vingt mille Malabares z ils delivrent Surate. Cedemecan refuse alors de remettre cette ville, suivant ses promesses, dang la crainte de soulever ses sujets. Cependant il ne peut empêcher leur révolte; ils le chassent, & le livrent à Chinguiscan qui le fait mourir. Caracen's beau-frere de Cedemesan lui succede dans Surate; il se rend tributaire de Chinguiscan pour obtenir la paix.

Dans les Moluques, le Roi de Ternate est forcé d'abandonner ses Etats aux Portugais, & se retire à Malaca où il mourut peu de tems après. Manuel de Vasconcellos prend possession de ce Royaume pour le Roi de Portugal.

Les Portugais repriment les hostilités du Roi de Tidore & du Prince de

Gylolo.

Constantin de Bragance ayant fini le tems de

#### ESPAGNE.

Philippe II.

Romaine. La moitié de l'Europe s'etoit Redondo. Ce dernier ardéja divisee, & il falloit user de beaucoup de prudence pour retenir l'autre vaisseaux.

moitié dans l'obeissance.

Dom Philippe poursuit avec le fer & le seu le Calvinisme qui avoit pénétré

dans le Royaume de Naples.

Le Cardinal Charles Caraffe & fon frere le Duc de Palliano, qui sous le précédent Pontificat avoient causé tant d'embarras à Charles-Quint, sont livrés par Pie IV. au ressentiment du Roi d'Espagne, & exécutés à Ro-

Dragut s'empare de sept galères Espagnoles sur les côtes de Sicile. Il porte le ravage dans cette Isle & dans le Ro yaume de Naples. Ce Pirate emmene six mille Esclaves & un butin qui se montoit à plus de deux millions d'ecus. D'affreux tremblemens de terre desolent ces régions deja ravagées par la guerre.

Philippe reçoit le titre de protecteur de l'Eglise par une Bulle duPape; mais son zele outre, son intolérance son caractère inflexible & cruel étoient plus nuitibles qu'utiles à la Religion Catholique Romaine. Ce Prince offre à Charles IX. de l'aider à poursuivre le parti des Protestans qui se multiploient beaucoup en France La politique du Monarque Espagnol consistoit à exciter des guerxes civiles parmi les nations voilines, & à tenir sessujets dans la crainte.

1562.

Le Concile reprend ses Sessions à

PORTUGAL.

Sebaftien I.

rive à Goa avec cinq

I (62. Le Chérif Abdala & som

Zij

### ESPAGNE.

### Philippe II.

Trente, le 18 Février, avec un concours nombreux de Prelats.

Dom Philippe craint les suites des intelligences particulieres que les Mauzisques entretenoient avec les Turcs, les Algeriens & les Maures de Barbarie. Ce Prince envoie sous differens pretextes, des troupes dans le Royaume de Grenade, & fait enlever en un jour les armes aux Maurisques.

Hascem, sils de Barberousse & Roi d'Alger, reçoit des secours du Grand Turc Il médite de chasser les Chrétiens des villes d'Oran & de Mazar-qui vir. Le Roi d'Espagne prévoyant son dessein, tait armer une flotte a Malaga pour sécourir ces deux places. Dom Jean de Mendoza est charge de cette expédition.

La flotte est surprise à la moitié de sa route par une furieuse tempête qui l'oblige de relâcher dans le port de la Herzadura Les vents deviennent alors plus violens, ils brisent vingt-deux galeres, & font perir plus de quatre mille hommes, du nombre desquels sur Jean de Mendoza avec plusieurs Officiers de marque

L'Empereur Ferdinand conclud avec le Sultan un traite de paix, dont la principale condition etoit que la liberte teroit rendue à Dom Berenger de Requesens, à Dom Sanche de Leyva, à Dom Alvar de Sande, à D. Jean de Cordoue & aux aurres Officiers qui avoient eté faits captifs dans l'Isle des Gerbes. Dom Gastor de la Cerda étoit mort à Constantinople.

### PORTUGAL.

Sebastien I.

fils, élevé depuis peu sur le Trone de Mauritanie, viennent à la tete d'une armee de quatre-vingt mille hommes, affieger Mazagnan en Afrique. Catherine, Regente de Portugal, envoie deux mille hommes à Alvarez, Gouverneur de cette place Les Portugais font un grand carnage des Maures dans differentes forties, & oppolent une si vigoureuse defense qu'ils forcent enfin les ennemis à le retirer.

Dans les Indes, le Roi de Calicut arme puissamment sur mer pour faire la guerre aux Portugais. Le Viceroi sort du Port de Goa avec une flotte de cent quarante vaitleaux; il dirige sa route vers Teracol. Le Roi demande la paix au Comte de Reuondo, & l'obtient en payant une somme considerable.

### ESPAGNE.

### Philippe II.

### PORTUGAL.

Sebaftien I.

D. Philippe fonde à Douai une Université confirmée par le Pape Pie IV. il lui donne les mêmes constitutions que celles de Louvain, d'où il tira les Professeurs. Le Roivouloit par cet établissement détourner les Flamands d'aller faire leurs études dans l'Université de Paris.

Les mécontens de Flandre causent du trouble, & l'on n'ose les punir dans la crainte d'un soulevement général. Le Prince d'Orange & ceux de son parti, éclatent contre le Cardinal de Granvelle. Ils députent Fleurant de Montmorenci, Seigneur de Montigny, & le chargent de prier le Roi de rappeller ce Ministre. Granvelle exhorte en même tems Dom Philippe à venir séjourner en Flandre pour y maintenir la Religion & la tranquillité. L'Empereur lui donne le même conseil. Le Roi néglige cet avis, & ne tarde point à se repentir de ne l'avoir point suivi.

Les Evêques d'Arras, d'Ypres & de Namur, nouvellement sacrés, reçoivent ordre de se rendre au Concile de Trente, & d'y mener avec eux Corneille Jansénius, Muchel Bayus & Jean Hessels, trois sameux Theologiens de Louyain.

Dom Philippe envoie le Prince Dom Carlos son fils, Dom Jean d'Autriche son frere & Alexandre Farnese son neveu dans l'Université d'Alcala pour y faire leurs études. Dom Carlos devient dangereusement malade d'une chûte; les Chirurgiens lui sont une opération pour voir il le cerveau n'étoit pas offensée. Comme on desesperoit de sa santé.

### ESPAGNE.

### Philippe II.

PORTUGAL

Seeaftien I.

l'on a recours aux Reliques d'un Cordelier appellé Diegue, mort en odeur de Saintete. Le jeune Prince est rétabli: le Roi fait par reconnoissance canoniser Dom Diegue.

Sainte Thérese donne à Avila l'exemple de la Réforme des Religieuses Carmélites, & obtient des Bulles du Pape

pour la confirmer.

Maximilien, Roi de Bohême, est élu Roi des Romains à Francfort le 24 Novembre.

Le Roi de Navarre est blessé le 15 d'Octobre à la tranchée devant la ville de Rouen, & meurt de ses blessures le 17 Novembre suivant.

### 1563.

Dom Philippe ayant désarmé les Maurisques de Grenade, prend aussi des mesures pour empêcher ceux du Royaume de Valence de nuire à l'Espagne. Il envoie des troupes à Dom Alphonse d'Aragon, Duc de Ségorbe, qui fait désarmer en un meme jour tous les Maurisques répandus dans cette Province.

Le Roi jette les fondemens du superbe édifice de l'Escurial, qui est en meme tems un Monastere dédie à Saint Laurent, un palais somptueux, le lieu de la sepulture des Rois, & un College pour de jounes Gentilshommes. Charles-Quint avoit eu l'idee de ce beau monument; mais il en fut detourne par ses guerres continuelles, par ses voyages & par la mauvaile fante. Phi- armée de trente mille lippe ajouta encore au projet de son hommes dans le dessein

1563.

Les Portugais sema bloient devenir d'autres hommes lorsqu'ils avoient passé la ligne; ils étoient dans leur patrie, efféminés, adonnés aux plaisirs, ensevelis dans l'oisiveté; mais dans les Indes ils étoient braves, intrepides, avides de gloite, capables de soutenie les plus grandes fatigues 🕫 ils le signaloient chaque jour par des exploits nouveaux.

A Ceilan, Raju, fils de Madune, & Roi de cette Isle, met sur pied une

#### ESPAGNE.

Philippe II.

pere; il y dépensa des sommes immenses, & on y employa vingt annees. Jean-Baptiste de Toléde & Jean de Herrera, célebres Architectes Espagnols, présiderent à la construction de ce grand ouvrage.

Hascem, Roi d'Alger, reprend son projet de la conquête des villes d'Oran & de Mazar - Quivir. Il demande des secours aux Alcaydes, Maures de Trémecen, Catanee, Constantine, Meliana, Tunis, & de plusieurs autres endroits; il est pareillement secondé par les Cheikhs ou Chefs des Arabes; le Roi de Couco, son beau-pere, s'unit à lui. Hascem rassemble beaucoup de troupes & un grand nombre de galeres. Il fait attaquer Oran.

enlever Colombo, marche vers Cota. Balthasar Guedez sort avec une partie de la garnison, s'empare de plusieurs desilés, s'empare de plusieurs des l'empare de plusieurs des l'empare des plusieurs des l'empare des la garnison, s'empare de plusieurs des l'empare de plusieurs des l'empare des la garnison, s'empare de plusieurs des l'empare des l'em

Dom Alphonse de Cardoue, Comte d'Alcaudete, Gouverneur de cette place, donne avis au Roidu danger dans lequel il se trouve, & demande des troupes & des munitions pour mettre les deux places en état de défense. Il augmente les fortifications d'Oran. Cependant . Hascem s'avance devant cette ville avec | des forces confidérables; il s'empare de l la Tour des Saints, il attaque le Fort de Saint Michel, mais il eprouve une vigoureuse defense & perd beaucoup de monde. Sa flotte est fort tourmentée par la tempête, & rejettee dans le port d'Alger; des vents plus favorables lui permettent de remettre en mer.

Hascem laisse une partie de son armée devant Oran & marche vers Mazar-Quivir. Il y eut plusieurs actions près

### PORTUGAL.

Sebaftien I.

de forcer la forteresse de Colombo, dont Balthasar Guedez de Souza étoit Gouverneur. Les Portugais repoussent les assiégeants. Raju ne pouvant enlever Colombo, marche vers Cota. Balthasar Guedez fort avec une partie de la garnison, s'empare de plusieurs défilés, se met en embuscade & attaque les ennemis qui surpris & épouvantes, n'osent soutenir le combat. Dom Diegue de Mede l'Isse de Manar, dont il étoit Gouverneur, au secours de ses compatriotes. & oblige Raju de se réfugier dans ses Etats, désesperé d'être contraint de fuir avec une armée nombreule` qui ne pouvoit résister à la valeur intrépide d'une poignée de Portugais.

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

#### PORTUGAL.

Sebastien I.

laisse un libre passage à une partie de ces Maures, & foudroye avec un seu terrible ceux qui sont au dedans de la Ville, & ceux qui veulent en sorcer l'entrée. L'Alfaqui trouva encore le moyen de s'échapper, mais il perdit tout credit sur l'esprit des Maures.

Le Roi donne des ordres pour un grand armement maritime, voulant purger les côtes de la Mediterrance des Corsaires qui l'infestoient, & avoir une flotte a opposer au Grand Turc. Les Etats des Royaumes d'Aragon, de Catalogne & de Valence, assembles à Monçon, offrent à ce sujet un don gratuit considerable.

Le Prince Dom Carlos avoit un caractere feroce & indomptable; sa chute lui avoit d'ailleurs derangé le cerveau. Dom Philippe ne croyant point que sen fils sût en etat de regner, sit venir en Espagne ses deux neveux Rodolphe & Ernest, sils de Maximilien, Ros de Bohème, asin de leur assurer la succession de ses vastes Etats.

Le Roi s'engage pour lui & pour ses Successeurs de re point separer ni aliener les Royaumes, isses & Provinces des Indes Occidentales de la Couronne de Castille & de Leon, conformément aux promesses & aux intentions de l'Empereur Challes Quint Cette Déclaration sur revêtue de toutes les formatités d'une Loi d'Etat réglee & ordonnée dans l'assemble generale de la Nation. Elle sut faite a la requisition de Dom Diegue Maxiscatem, Gouverneur de Tlascala au Mexique, charge par les

### ESPAGNE.

### Philippe II.

### PORTUGAL.

Sebastien I.

habitans de cette ville d'obtenir cette assurance du Roi d'Espagne comme une recompense des services qu'ils avoient rendus aux Espagnols dans les conquétes du Mexique & des autres Provinces de ces Regions.

Fleurant de Montmorency revient d'Espagne en Flandre, mais sans y apporter la tranquillité. Au contraire, le Prince d'Orange, les Comtes d'Egmont & de Hornes sortent de plus en plus animés contre le Cardinal de Granvelle. Le Prince d'Orange écris it au Roi une lettre violente contre ce Ministre. Dom Philippe tépondit avec moderation. Le Cardinal lui même demanda son rappel, & ne l'ayant point obtenu, la plûpart des Conseillers & Seigneurs s'absenterent du Palais & du Conseil de la Princesse Marguerite, Gouvernante des Pays-Bas.

Le Roi veut introduire l'Inquisition dans le Milanez, mais il trouve la plus grande resistance de la part des peuples effrayés de ce Tribunal terrible, qui pretend juger les consciences & punir les intentions secrettes; les Evéques s'opposerent aussi fortement à un établissement qui auroit englouti leur pouvoir.

Naples se souleve au seul nom d'Inquisition. Dom Philippe renonce avec la plus grande douleur à ces établissemens qu'il regardoit comme nécessaires pour maintenir la pureté de la Foi.

Un Chef de Bandits nommé Marconé, prend le titre de Roi de Calabre & les marques extérieures de la Souve-

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

PORTUGAL.

Sebastien I.

raineté. Il se met à la tête d'une armée, il fait beaucoup de ravages dans tout le Royaume de Naples. Enfin cet Aventurier perd une bataille & la liberte, & finit le roman de sa vie sur un échaffaut.

Le Concile de Trente demande envain que le malheureux Archevêque de Toléde, arrêté en Espagne par le Tribunal de l'Inquisition, fût jugé par les Evêques. Le Pape obtint dans la suite de Philippe II. que ce Prélat seroit conduit à Rome pour y entendre son jugement.

Clôture du Concile de Trente le 5 de Décembre. Il avoit commencé en 1545. C'est le plus long que l'Eglise ait célébré.

Dispute entre l'Ambassadeur d'Espagne & celui de France pour le droit de préseance. Le Pape, quoiqu'entierement dévoué à Philippe II. decida en faveur de l'Ambailadeur François. Venile venoit de porter un pareil jugement.

Le Roi d'Espagne envoie des troupes & de l'argent aux Catholiques de France pour les soutenir contre les Protestans.

## 1.564.

Les Archiducs Rodolphe & Ernest arrivent à Barcelone, où le Roi Dom Philippe s'étoit rendu pour recevoir ses neveux.

Le Grand Turc menaçoit de venir avec une flotte considérable, ravager les cotes homme courageux, acde la Méditerrance; on fit en Espagne tif, spirituel, généreux, un grand armement pour s'y oppoler; bienfaisant. Le celebre mais le Roi apprenant ensuite que Louis de Camoëns, le

1564.

D. François Coutigno. Comte de Redondo, Viceroi des Indes, meurs presque subitement sur la fin de Fevrier. C'etoit un

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

PORTUGAL.

· Sebaftien I.

les ennemis ne paroîtroient point cette année, il destina les forces à la conquete du Penon de Velez de Gomere, lieu fortifié qui servoit de retraite aux Corsaires, & d'où ils commettoient des hostilités. Dom Garcie de Tolede, Viceroi de Catalogne, est chargé de cette expedition, & fait en Lipagne, en Italie, en Portugal, les plus grands preparatifs afin d'assurer le succès de l'entreprise.

Au bruit d'un armement si considéxable, Hascem, Roi d'Alger, met sa ville, Bugia & d'autres places en bon état de désense; il fortifie le Penon de Velez de Gomere, & envoie dans cette place Caramustafa qui en étoit Alcayde, avec des vivres & des munitions pour six mois; il augmente la garnison.

Les Espagnols s'emparent d'une frégate Algérienne, & d'une autre Turque. Les Chevaliers de Malthe se rendent maîtres d'un gros vaisseau Turc après un combat opiniâtre. Les Chrétiens délivrent beaucoup de captifs & font quelques prisonniers. Une ourque ou galère Flamande est surprise par Yaya, Pirate d'Alger.

La flotte composée de quarre-vingttreize galères & de 60 petits bâtimens, se rassemble à Malaga. Elle arrive à trois Mauresse dont le mari lieues du Penon. A la vue de la flotte avoit été tué par Mes-Chrétienne, les Maures de Velez abandonnent la ville, & se retirent sur les montagnes avec leurs familles & leurs biens L'Alcayde du Penon se prépare à les Maures de cananor. une forte résssance. Dom Garcie de Le Roi de cette ville sou-Toléde fait débarquer ses troupes aux ltient la révolte, il fait

plus grand Poete Portugais, avoit été condamné a une priton, ensuite à un bannissement par François Barreto; Constantin de Bragance lui rendit la liberté, & honora ses talens sublimes; Coutigno, plus sentible encore au merite de ce grand homme, l'honneur de sa patrie, le combla de bienfaits. Camoens celebra son protecteur dans ies poesies lyriques.

Dom Juan de Mendoca, Gouverneur de Malaca prend le commandejusqu'a l'arrivée ment d'un nouveau Viceroi.

Dominique Mesquita. Officier Portugais, avoit maltraité plusieurs marchands Malabares; le Roi de Calicut porta ses plainres au Gouverneur qui obligea l'Officier à restituer ses prises, & à payer tout le dommage qu'il avoit causé. Mais une quita, ne respire que vengeance contre les Portugais, & y excite tous

### ESPAGNE.

### Philippe II.

environs du château d'Alcala qui étoit abandonné. Cette place sert aux Espagnols pour y mettre leurs munitions & leurs machines, de guerre. On ereuse de nouveaux puits, dans la crainte que les anciens n'eussent été empoi-

sonnés par les Maures.

L'armée Etpagnole se met en marche pour assiéger le Penon; elle occupe la place de Velez & les environs malgre les attaques des Maures, dans lesquelles ces derniers ont du dessous. Les assiégeans battent vivement la forteresse; la plûpart des Turcs du fort, n'attendant aucun secours, & craignant d'etre pris d'assaut, se sauvent dans un esquif & passent en terre Ceux qui restoient, au nombre de treize hommes, abandonnnés de leurs camarades & de leur Commmandant, livrent le château où il y avoit beaucoup d'artillerie, de vivres & de munitions. Dom Garcie de Toléde celébre par des fêtes navales, la prise importante de cetre forteresse. Il fait augmenter les fortifications du château; il y établit pour Gouverneur le Capitaine Diégue perez Arnalte, avec une bonne garnison. Ce General avoit dessein de fermer l'emhouchure de la riviere de Tetuan, afin d'oter encore cette retraite aux Corsaires; mais Barreto, Géneral Portugais, s'oppose à ce projet; la saison etoit d'ailleurs avancee; Dom Garcie donne ses ordres pour faire rembarquer les troupes, après avoir abattre une partie des murailles de Velez. Les Maures engagent deux fois le

#### PORTUGAL

Sebastien I.

mettte le feu à trente vaisseaux qui étoient dans le port, & assiége la citadelle defendue par Dom Payo de Norogna.

Mendoça envoie André Soula & six vaisseaux au secours des Portugais de Cananor. La guerre se ranime dans se Malabar D. Antoine de Norogna qui avoit été Gouverneut d'Ormus, arrive à Goa en gralia de Vica ai

qualité de Viceroi.

Les Portugais s'intéressent à l'expedition contre le Penon de Velez de Gomere, forteresse qui servoit de retraite aux Pirates d'Afrique. François Barreto sort de la Baye de Lisbonne avec le grand galion de Portugal, huit galères & quatre caravelles montees par l'elite de la noblesse Portugaise & par un grand nombre d'Officiers; il va joins dre la slotte Espagnole.

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

PORTUGAL.

Sébakien I.

combat; & deux fois ils sont repoussés. La flotte Espagnole retourne à Malaga.

La prise du Penon cause beaucoup de joie en Espagne. Dom Garcie de Toléde est nomme Viceroi de Sicile.

Dom Philippe publie un décret pott faire recevoir dans tous ses Etats. les décisions du Concile de Trente. Le Cardinal Granvelle est rappellé par le Roi d'Espagne. L'hérésie fait beaucoup de progrès en Flandre ; la révolte est prête d'y éclater. Le Comte d'Egmond se rend auprès de Dom Philippe qui l'avoit mandé, & lui expose la sermentation qui regne dans cette Province, avec le danget d'aigrir l'esprit des peuples en leur otant la liberté de conscience. Malgré ces représentations le Roi écrit à la Gouvernante de faire observer dans toptes Les Provinces les décrets du Concile, & d'appuyer les gens de justice pour l'exécution de ses ordres.

Les peuples des Pays-Bas murmurent hautement; un grand nombre de Ca-, zholiques se range du côté des mécontens, craignant l'établissement de l'Inquisition. Le Prince d'Orange, chef des rébelles, préside à plusieurs assemblées de ces séditieux à Breda. Beaucoup de Gentilshommes & de Seigneurs, font Terment de ne point obéir aux ordres du Roi, & de prendre les armes, si la Princesse Marguerite persistoit à vouloir les contraindre à l'obéissance. Henri de Bréderode, Seigneur de Vianez, accompagné de quarante Seigneurs conjurés, Lous en habit de pauvres, exposent à sette Princesse qu'ils sont prêts de saite

Tome II.

### ESPAGNE.

### Philippe II.

#### PORTUGAL.

Sébaffien 1.

le sacrifice de leurs biens pour marquer leur fidelité au Roi, mais qu'ils ne peuvent lui faire le facrifice de leur conscience. Cependant les habitans d'Anvers & de plusieurs autres villes prennent les armes; la noblesse invite les Princes Protestans d'Allemagne de lui donner du secours. Le Comte d'Egmont se joint au Prince d'Orange pour se mettre à la tête des rebelles.

L'Empereur Ferdinand I. meurt le 24 de Juillet; il a pour successeur Maximilien son fils, déja Roi des Romains.

Dom Philippe envoie des troupes aux Génois, afin de maintenir l'Isle de Corse sous leur domination.

### 1565.

Le Roi approuve le projet de Dom Garcie de Tolede, de combler l'embouchure de la riviere de Tétuan, afin d'ôter cet asyle aux Corsaires de Barbarie; il donne en conséquence des ordres secrets à D. Alvar Bazan. L'entreprise est conduite avec prudence, & elle a un plein succès, malgré les efforts des Maures de Tetuan pour en empê cher l'execution.

Charles IX. Roi de France, accorde à la priere de Dom Philippe, la transsation a Toléde du corps de Saint Eugene, premier Evêque de cette ville.

La Reine Dona Elisabeth, semme de Philippe II. se rend à Bayonne où elle a une entrevne avec le Roi de France, son Ils coulent à sond deux frere, & avec la Reine, mere de ce Souverain. Ils conseient ensemble des prennent einq, & tuent moyens d'arrêter les progrès de l'he-

### 1565.

Une escadre Portugaile composée de sept vaisseaux, & commandée par Dom Pedre de Sylva Menesez, rencontre près de la riviere de Canaroto, le Corsaire Murimaja, Maure de Nation, fameux par ses exploits dans les mers des Indes. Ce Pirate avant sous ses ordres dixlept vaisseaux attaque les Portugais. L'action est vive. Les Portugais d'abord maltraites; viennent avec sureur à l'abordage. Ils coulent à fond deux vaisseaux ennemis, en prennent eing, & tuent

### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTU, GAL.

Sebastien 1.

résie. On propose encore de resserrer les nœuds de l'union des deux Puissances par le mariage du Prince Dom Carlos avec Marguerite, sœur de la Reine Dona Elisabeth, & par celui de Charles IX. avec la Princesse Dona Jeanne a qui le Roi d'Espagne s'engageoit de donner en dot tous les Etats de Flandre; mais ces projets d'alliance n'eurent aucune suite.

Le Duc d'Albe, qui avoit accompagné la Reine d'Espagne, demande au Roi de France, au nom de Dom Philippe, de revoquer la permission accordee aux Protestans de tenir leurs assemblees dans les villes frontieres, de peur que la contagion ne se glissat dans les Provinces voisnes. Charles IX. ne voulut rien changer sur ce point.

Concile de Toléde assemblé par ordre de Dom Philippe. On y accepte solemmellement & sans restriction toutes les décisions & les réglemens du Concile de Trente.

Il se tint pareillement à cette occasion plusieurs autres Conciles Provinciaux en Espagne & en Portugal.

La conquere du Penon de Velez porte. le Grand Turc Soliman à vouloir en tirer vengeance. Il fait un armement considérable, dans le dessein d'attaquer l'Isle de Malthe, le boulevart de la Chrétienté; le Grand-Maître Jean de la Valette demande du secours à tous les Princes Chrétiens interessés à combattre le plus cruel ennemi de la Religion. Il rappelle dans l'Isle tous les Chevaliers de l'Ordre.

cinq cens de ses soldats. Cette victoire conte trois cens hommes aux Portugais. Le reste de la stotte ennemie se sauve à force de rames dans la riviere de Pudepatan. La vengeance ses ramene, au combat avec de nouvelles troupes, mais ils sont encore defaits & obligés de suir avec une perte considerable.

Dom Paul de Lima Pereira, Capitaine fort apprehendé des Malabares, s'avance avec quatre vaisfeaux au secours de Cananor. Il rencontre dans sa route, près de Baticala, le Pirate Canatale, Malabare, qu'il attaque, & qu'il met en suite; mais cet Officier Portugais blessé, & ayant son équipage fort endommagé, se retire à Goa pour s'y rétablir.

Cependant les Barbares forment une armée trèsnombreule, & pressent vivement le siège de Cananor. André de Sousa, Officier de distinction, meurt les armes à la main.

Norogna, Couverneur de la place, fait disseren-

### E'S P A G N E.

### Philippe II.

Le Roi Dom Philippe fait garder les côtes de Sicile & de Naples, & envoie des vaisseaux & des troupes à Malthe.

La flotte Ottomane composée de trois cens voiles, & montee de quarantecinq mille hommes de troupes choisses sous les ordres de Pialy-Bacha, Général sur mer, & de Mustafa, Général sur terre, s'avance vers Malthe. Le Grand-Maître donne ordre à plusieurs détachemens de se rendre à Marsafalo pour s'opposer au debarquement, mais trop inferieurs en nombre, ils sont obligés de le retirer. Les Turcs assiégent le fort Saint-Elme. Ils livrent plusieurs combats qui n'ont rien de decilif. Hascem, Roi d'Alger, & Dragut, fameux Corsaire, viennent fortifier la flotte & l'armée des Turcs. Les ennemis font plusieurs assauts dans lesquels ils sont! vigoureulement repoussés par les assiégés. Dragut est tué & beaucoup de Musulmans périssent avec lui. Les Turcs furieux retournent à l'assaut, ils emportent de force le château de Saint-Elme; ils passent au fil de l'épée les soldats de l la garnison. Le Capitaine de Miranda, Ossicier très-brave & très-expérimenté, est tué; le Bailli de Negrepont, le Commandeur de Montferrat, & beaucoup d'autres, sont ensevelis sous les ruines du fort.

Le Général Turc en visitant le fort Saint-Elme, est étonné de la résistance des Chrétiens; & résléchissant sur les travaux & les pertes qu'il avoit encore à essuyer dans l'attaque du Bourg, s'écrie: Que ne sera pas le pere, puisque le

#### PORTUGAL.

Sebafien I.

il tue beaucoup de Malabares. Assaut général dans lequel les ennemis perdent beaucoup de monde. Les Portugais sont des prodiges de valeur, & forcent enfin une armée considérable d'abandonner le siège de Cananos.

Gonçalez Pereira, & Alvarez Paes de Sottomajor, viennent avec de nouvelles troupes dans cette place. Ils portent le ravage & l'épouvante aux environs, ils mettent le feu dans une ville & dans une forêt qui appartenoient à Aderrajao, Chef des Malabares. Ces expeditions rendent les Portugais redoutables.

La guerre n'étoit pas moins vive dans l'Isle de Ceilan. Le Tyran Raju avoit médité la perte des Portugais pour se rendre maître de toute l'Isle; is attaque pendant la nuit la forteresse de Colombo; mais il y trouve tant de résistance qu'il se retire en laissant cinq cens hommes des siens morts sur la place.

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

fils qui est si petit nous coûte nos plus braves soldats.

Les assiégés reçoivent un renfort de troupes que leur envoie le Viceroi de Sicile. Les Turcs bombardent avec vigueur le Bourg, ils tâchent de prendre d'assaut le fort Saint Michel. Ils sont vivement repoussés; ils perdent beaucoup de monde dans ces attaques. Neuf de leurs grandes barques sont coulees à Fonds. Plus de cinq cens Turcs sont noyes; les assiégeans accablés de fatigues & de chaleur, tombent de langueur. Ils sont incommodés de la dyfsenterie; ils meurent en quantité. Un vaisseau chargé de six mille barils de poudre, & de cinq cens Janissaires, est submergé en sortant de la Morée. Ils manquent de munitions de guerre. Dans cette situation les Turcs raniment leurs forces, & Mustafa, leur Commandant, ordonne un assaut général; mais les assiégés prévenus de ce dessem, sont par-tout, & les obligent de se retirer avec perte-

Dom Jean d'Autriche, frere du Roi, emporte par son zéle & son courage, vole à la désense de Malthe. Dom Philippe lui envoie ordre de ne point suivre sa route, parceque sa naissance & son rang exigeroient qu'il n'allat point pour obéir, mais pour commander.

Enfin après des instances reiterées, le Grand-Maître de Malthe est secouru par la flotte Chrétienne. Mustafa veut tenter la fortune des armes avant que d'abandonner le siège. Les Chrétiens, commandés par Dom Alvar de Sande, remportent une vistoire signalée. Les

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebastien I.

Turcs abandonnent le champ de bataille ou ils laissent quinze cens hommes, & fuient vers leuss vaisseaux,
où ils s'embarquent avec précipitation,
abandonnant l'isse de Malthe. Les Chrétiens ne perdirent dans cette bataille
que vingt-cinq soldats, & sirent un butin très-riche dans le camp des ennemis.
Cette expédition costa aux Turcs environ quatante mille hommes, outre
les blesses, & aux Chretiens huit mille.
Le Viceroi de Sicile, D. Garcie, poursuit les Turcs, mais une tempête retar
de sa course, & lui fait perdre l'occasion
d'atteindre la flotte ennemie.

Mott du Pape Pie IV. Dom Antoine de Portugal, Prieur de Crato, fils de l'Infant Dom Louis, & petit-fils du Roi Dom Emmanuel, qui avoit été mis dans l'erat ecclesiastique par son pere, & qui étoit deja Diacre, vient en Espagne porter ses plaintes au Roi contre la Reine Dona Catherine, & le Cardinal Henri, son oncle, Regent du Royaume, de ce qu'on l'obligeoit de s'engager dans les ordres sacrès, & de renoncer à l'héritage de son pere. Dom Philippe intercede pour ce jeune Prince; il obtient de la Reine & du Cardinal Henri de ne point le contraindre dans sa vocation, & de lui donner un revenu convenable à son rang; Dom Antoine retourne avec ces assurances en Portugal.

Les troubles augmentent en Flandrez ils étoient occasionnes par les ordres rigoureux du Roi que la Princesse Marguerite sit publier contre les Protestans

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

PORTUGAL.

Sebastien I.

qui étoient en très-grand nombre dans cette Province.

Mariage d'Alexandre Farnese, fils de la Princesse Marguerite, avec Dona Marie, fille de l'Infant Dom Edouard

de Portugal.

Dom Carlos, Prince d'un esprit in. quiet & d'un caractère independant, forme le projet de s'enfuir de l'Espagne afin de se soustraire de la domination de son pere qui ne l'aimoit point, & qui le traitoit avec rigueur. Il prenoit pour pretexte d'aller au secours de Malthe; mais la nouvelle de la delivrance de cette Isle, l'oblige de changer de resolution.

1566.

Le Cardinal Alexandre distingué par les vertus & sa piete, est élevé sur le Saint siège sous le nom de PietV.

Le Turc menace encore Malthe. Le Grand-Maître obtient du Pape & du Roi d'Espagne des secours pour augmenter les fortifications de l'Isie, & les fosses de la forteresse. la mettre en état de défense. Dom Philippe envoie une garnison à la Goulette place forte près de Tunis, sur la côte de Barbarie; il en confie la defense à Dom Ferdinand de Toléde, fils du Duc d'Albe. On apprit bientôt en Espagne que les préparatifs de la Turquie étoient pour la Hongrie. Cependant comme il y avoit encore un grand nombre de galères à Constantinople qui pouvoient être destinées à quelque expédition sur suit son projet contre Cola Mediterranée, le Viceroi de Sicile tà; George de Melo eneut ordre de rassembler une flotte, afin gage le Roi de Candea de

1566.

Raju ayant été défait à Colombo, veut se venger fur Cotà; & pour parvenir à s'emparer de cette ville, il entreprend de détourner la riviere qui passoit dans Pierre d'Acide, Gouverneur, envoie contre les Travailleurs un détachement commandé par un Religieux nommé François de Nazaret. Les ennemis font surpris, & une grande partie périt par le fer des Portugais.

Cependant Raju pour-

Aa iv

### ESPAGNE.

### Philippe II.

PORTUGAL. Sebaftien I.

de n'être point surpris par l'ennemi. Soliman, le plus redoutable ennemi de la Chrétienté, meurt dans l'expedi-

tion d'Hongrie.

Le Pape évoque à lui l'affaire de Carranza, Archevêque de Tolede, accusé par l'Inquisition; & malgré l'oppolition de ce Tribunal & les instances du Roi, il fait conduire ce Prelat à

Rome pour le juger.

Les Maurisques ou les Maures Mahométans, qui avoient embrassé par force les marques extérienres du Christianisme, étoient Musulmans dans le cœur, & pratiquoient en secret les cé-sfort avec la garnison & rémonies de leur Religion. Le Roi ordonne à ceux de Grenade de quitter leurs habillemens, leur langage, leurs mœurs particulieres; mais le grand nombre de ces Maurisques empêcha que ces ordres fussent alors executés. Le Roi consulte les Théologiens sur la conduite qu'il doit tenir contre ces sectes d'hommes; le Docteur Oraduy répond laconiquement par ce proverbe sanguinaire, des Ennemis, toujours le moins. Décision qui eut des suites cruelles.

En même tems que les Turcs attaquent la Hongrie, Piali, Amiral du Grand-Seigneur, répand sa flotte dans la Mer Adriatique & le Golfe de Venise; il fait la conquête de l'Isse de Chio, qui appartenoit aux Vénitiens; ensuite il débarque ses troupes dans l'Abruzze, où il porte le fer & le feu | à Francavilla, Ottona, Riba-di Ceti, San-Vito, Basto, Termolé, & dans ses forces à Colombo, ce d'autres places. Les Infideles font un si qui fut exécuté. On y

porter la guerre jusques dans les Etats de Raju, afin de faire une puissante diversion. En effet ce Roi ravage le pays du Tyran. il desole ses campagnes, détruit ses forêts, met le sfeu à la ville de Chilao, fans pouvoir arracher Raju au siège de Cotà, qu'il continue de presser avec violence.

Dom Diégue d'Atayde. Gouverneur de Colombo, tombe sur l'armée de Raju dans le tems qu'elle étoit occupée à un assaut; les assiégés font en même tems un seu terrible sur Hes ennemis. Raju force un poste, & massacre tous ceux qui le défendoient. Atayde & le Roi de Cotà se précipitent au milieu du danger; les Portugais repoullent enfinles ashégeans. Raju abandonné des siens, est obligé de fuir à Ceita-Vaca.

Le Gouverneur de Cotà proposa au Viceroi de ruiner les fortifications de cette place, qui employoit beaucoup de monde pour sa défense, & de reunir

#### ESPAGNE.

Philippe II.

grand nombre d'esclaves & enlevent tant de richesses, que leurs galeres ne pouvant les contenir, ils sont obligés d'en abandonner à terre une bonne partie.

Dom Garcie de Toléde, Viceroi de Sicile, fort de Messine avec quatre-vingtcinq galeres, dans la resolution de combattre Piali; mais ce Général étoit déja en sureté dans le Golfe de Brendis. Ce Viceroi fait une entreprise sur Alger, dans laquelle il ne réussit point; une partie de ses vaisseaux de transport est prise par les Turcs.

Dom Jean Blavès, Gouverneur de J'Abruzze, est condamné à perdre la tête, pour n'avoir pas défendu la Pro-

vince qui lui étoit confiée.

La Reine met au monde une Princesse qui est appellée Dona Elilabeth-Claire-Eugénie.

Le Pape nomme des Commissaires choisis de l'ordre de Saint Dominique. pour introduire, suivant les desirs du Roi, la Réforme dans les Ordres Mendians d'Espagne.

Dom Philippe fait rassembler dans la Forteresse de Simencas les papiers concernant les droits de la Couronne, & donne **le** dépôt de ces archives à Diégue d'Ayala.

Le Roi envoie François Hermando, célébre Naturaliste, en Amérique, pour décrire les animaux & les plantes propres au nouveau Monde.

En Flandre, les Hérétiques font venir des Prédicans; ils tiennent des assemblees publiques, se lient avec les Princes Protestans d'Allemagne & de France, prennent les armes, & demandent hau-

#### PORTUGAL.

Sebaftien I.

donna un asyle au Roi de Cotà, afin de le mettre à couvert des poursuites de Raju.

Les Mogores, peuples de l'Indostan, viennent infulter la ville de Deman. lean de Sousa, Gouverneur de cette place, rassemble les Portugais des environs, & repousse ces nouveaux ennemis.

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

tement la liberté de conscience. Ces Religiounaires affectoient un exterieur pauvre, ce qui leur fit donner le surnom de Gueux. Cependant la Princesse Marguerite connoissant l'impossibilite de faire exécuter les ordres rigoureux de son frere, & effrayée de l'orage qui se préparoit, dépêche en Espagne le Marquis de Bergh & le Seigneur de Montigny, pour informer le Roi de l'etat des Provinces de Flandre. Les Héretiques se portent aux derniers excès à Bois-le-Duc, à Courtray, Ypres, Menin, Reusbec, Alost, Gand, Anvers; pillant les Eglises, troublant le Service Divin, maltraitant les Prêtres, & commettant toutes sortes de désordres & de cruautés.

Le Seigneur de Montigny fut bien reçu du Roi; mais il eut l'imprudence de proposer au Prince Dom Carlos de venir en Flandre se mettre à la tête des Mécontens. Le Prince n'étoit pas éloigné de suivre ce conseil dangereux, étant lui-même animé par un esprit de révolte & d'indépendance. Il plaignoit hautement le sort des Protestans, & désapprouvoit la conduite du Roi son pere envers eux. Dom Philippe informé du complot, fait arrêter & renfermer dans l'Alcazor de Ségovie le Seigneur de Montigny, avec quelques personnes de sa suite; ce téméraire tente envain de s'échapper de sa prison; il est conduit à Simencas, & condamné à être étranglé sur un échaffaut; plusieurs de ses complices sont pareillement punis. Le Marquis de Bergh, son Collègue, meurt en prison.

#### ESPAGNE.

Philippe 11.

PORTUGAL.
Sébastion I.

L'inflexible Dom Philippe ne veut prendre aucun moyen de conciliation avec les Religionnaires de Flandre; il jure de les exterminer; il mande en consequence à la Princesse Marguerite de lever des troupes; il assemble un Conseil dans lequel le Duc d'Albe, toujours porté au parti le plus rigouxeux, avance qu'il n'y a que la voie des armes qu'on puisse employer contre les Rebelles; & que le Roi ne doit point pafser en Flandre, tant parceque sa présence est nécessaire en Espagne, que parceque sa personne pourroit être exposee au milieu des seditieux. Dom Inlippe approuve le conseil du Duc d'Albe, & le charge lui-même de lever une armée nombreuse, & de la condaire en Flandre.

Le Pape rend une Bulle par laquelle il constitue Dom Philippe Vicaire du Saint Siege, Protesteur & Conservateur du Clerge Séculier & Régulier d'Espagne. Ce Prince fait en conféquence assembler un Concile à Toléde pour la réforme des mœurs. Jamais Prince ne fut plus dévoué à la Cour de Rome. Le Cardinal Charles Borromée, depuis canonilé, ayant excommunié Dom Louis de Réquésens, Gouverneur du Milanois, & le Sénat de Milan; Dom Philippe abandonna ses Ministres, qui ne s'étoient attirés la censure du Cardinal que pour avoir voulu défendre les droits de la souveraineté. Le même Cardinalanéantit l'Ordre des Humiliés sans consulter le Roi & sans avoir égard aux oppositions des Ministres de ce Prince. Dans toutes les occasions Philippe prenoit le parti

### ESPAGNE.

### Philippe IL

### PORTUGAL.

Sebafflen I.

du Saint Siège contre ses propres intérêts, soit par politique pour attirer sur ses Etats d'Italie la protection de la Cour de Rome, soit par une soumission entiere aux Décrets du Pape.

Vigliliaco, & enfuste Dom Louis Velasco, Viceroi du Mexique, sont la découverte & la conquete des Isles situées entre les Moluques & la Chine, qu'ils appellerent Philippines, du nom de leur Souverain. Ces Isles sont au nombre de plus de vingt. L'Isle Manille est la principale; on y recueille des Epiceries, du vin, du bled, & on y trouve des mines d'or & de fer. Les habitans sont d'un caractère doux & docile. Le Gouvernement envoie des colonies & établit dans ces Isles un Sénat, un Archevêché, trois Evêchés & un Tribunal d'Inquisition.

Dom Philippe envoie Dom Pierre Mélendez avec une flotte & des troupes dans la Floride, pour en chasser les Protestans François que l'Amiral de Coligny y avoit introduits.

### 1567.

On public à Grenade de nouveaux Edits rendus contre les Maurisques. On commence par detruire les bains fort en usage chez les Musulmans; & pour donner l'exemple, le Roi fait démolir ceux mêmes qui lui appartenoient. Cependant cette démarche excite de grands mouvemens parmi les Maurisques; ils font des représentations par l'organe de l François Nunez Muley, l'homme le de deux côtes. plus qualifié d'entr'eux. Ils observent

1567.

La Reine de Mangalor fait prendre les armes à ses sujets pour chasser les Portugais de ses Etats; & elle entreprend de faire bâtir une forteresse dans sa Capitale, ville située non loin de la mer surune riviere qui la baigne:

Le Viceroi vole au fe-

#### ESPAGNE.

Philippe II.

que les objets que l'on veut réformer n'offensent ni la Religion Catholique ni la fidélité qu'ils doivent au Roi; le Marquis de Mondejar, Capitaine Général du Royaume de Grenade, & Dom Antoine de Toléde, Prieur de Léon, appuient leurs plaintes, mais ils ne peuvent obtenir aucun changement à la rigueur des Ordonnances. Les Maurisques commencent alors à méditer leur révolte. Ils implorent secrettement l'alliance des Turcs & des Maures.

Le Duc d'Albe se dispose à passer en Flandre pour commander l'armée destinée à réduire les Rebelles. Le Prince Dom Carlos devient furieux en voyant échapper l'occasion qu'il avoit sollicitée & qu'il espéroit avoir de se soustraire à son pere; il ose même défendre au Duc d'Albe d'aller en Flandre, & ne le trouvant point disposé à obéir, il se jette sur lui, le poignard à la main, pour le tuer. Le Duc le saisit par les deux mains, l'empêchant d'exécuter son assassinat. Plusieurs personnes arrivent; le Prince le retire. Cet excès de violence anime de plus en plus Dom Philippe contre son fils.

La Princesse Marguerite fait désendre dans les Pays-Bas l'exercice de la Religion Protestante, & apprenant qu'il y avoit un grand nombre d'Hérétiques séditieux à Valenciennes, elle charge le Seigneur de Norkermes d'aller réduire cette Ville. Ce Seigneur se rend maître de cette place, il y fait mourir les principaux Chess de la révolte & les Pré-

PORTUGAL.

Sébastien I.

cours des Portugais enfermés dans Mangalor; il part de Goa avec sept galeres, deux gallions & cinquante fustes, & emmene avec lui de bonnes troupes & des Officiers de réputation.

La Reine se prépare à une bonne défense. Les Portugais, campés aux environs de la Ville, s'abandonnent à une confiance aveugle, & se laissent surprendre par les ennemis, qui en font un grand carnage. La Reine veut profiter de cet avantage, elle mene ses troupes victorieuses contre la citadelle occupée par les Portugais; mais ceux-ci se tallient, ils recommencent le combat, & reprennent la supériorité; la Reine est obligée de fuir sur les montagnes voisines, & le Viceroi fait augmenter les fortifications du château ; il y met une forte garniion, & revient à Goa, où ses affaires le rappelloient.

### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebastien I. .

dicans; il met parcillement Mastricht sous l'obeissance du Roi.

Les Protestans, rassemblés en corps d'armée, se saisssent de Bois-le-Duc & d'Amsterdam. Jacques de Toulouse, leur Général ou leur Chef, se rend maître d'Osterweele, & marche contre Anvers. Mais Philippe de Lauñoy ayant reçu ordre de la Princesse Marguerite d'arrêter les séditieux, leur livre bataille près d'Anvers & les taille en piéces.

lacques de Toulouse est tué.

Ceux d'Armentieres veulent surprendre l'Isle; le Seigneur de Villain leur livre bataille, les défait & assure cette place. Après ces avantages, la Princesse Marguerite exige de tous les Gouverneurs qu'ils viennent prêter serment de fidélité au Roi; le Prince d'Orange, le Seigneur de Brederode, refusent de se preter à tette soumission; les Comtes de Hornes & d'Hooestrate répondent avec dissimulation. Le Prince d'Orange apprenant l'arrivee du Duc d'Albe à la tête d'une armée, se retire en Allemagne avec beaucoup d'autres Seigneurs. Plus de cent mille Flamands abandonnerent leur patrie à l'arrivée des Espagnols, & se tépandirent en France, en Allemagne, en Angleterre, qu'ils enrichirent de leurs trésors & de leur industrie.

Le Comte d'Egmont veut signaler en apparence son zele pour les intérêts du Roi; il dissipe quelques assemblees d'Hérétiques & désarme plusieurs places rebelles.

Le Duc d'Albe se rend à Bruxelles avec le titre de Lieutenant Général dans l

### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sébaffien I.

les Etats de Flandre, & avec des pouvoirs sans bornes. Ce Duc convoque tous les Gouverneurs des Provinces; il fait arrêter plusieurs Seigneurs qui avoient été fauteurs des troubles. Le Comte d'Egmont & le Comte de Hornes perdent aussi leur liberté. Le Duc d'Albe fit exécuter ces ordres que le Roi lui avoit donnés en secret, sans en informer la Princesse Marguerite; ce défaut de confiance l'indisposa au point qu'elle Forma dès-lors la résolution de quitter les Pays Bas. Elle demanda permition au Roi son frere de se tetirer en Italie; ce qu'elle exécuta aussitôt, ne voulant pas être témoin des guerres & des malheurs affreux dont la Flandre étoit menacée.

Le Duc d'Albe cite publiquement le Prince d'Orange, qui, loin de venir en Flandre, travailloit à rassembler des troupes en Allemagne & en France. Le Duc passe à Anvers, où il fait bâtir une forteresse.

Naissance de Dona Catherine, Infante d'Espagne.

Le Prince D. Carlos commet plusieurs cruautés; il s'emporte avec sur eur contre ses Officiers, & se laisse aller en toutes occasions aux transports de son caractère violent. Ce Prince a l'imprudence d'ecrire à beaucoup de Grands & de Seigneurs d'Espagne de lui donner leurs secours, & de lui avancer des sommes d'argent. Il communique à Jean d'Autriche, son oncle, le projet qu'il avoit de sortir d'Espagne.

Ce Prince haissoit son pere, l'accusant

### ESPAGNE.

### Philippe II.

de lui avoir enlevé Dona Elisabeth, sille du Roi de France, la plus belle Princesse de l'Europe, qui lui avoit été promise en mariage, & que Philippe épousa; il l'accusoit encore de mettre obstacle à son mariage avec Anne sa cousine, sille de Maximilien, & de vouloir l'écaster du Gouvernement.

### 1568.

Le Roi est informé du dessein que Dom Carlos a de sortir du Royaume pour passer dans les Pays-Bas; il se rend aussitot à Madrid, & vers le milieu de la nuit il descend dans l'appartement de son fils avec plutieurs Seigneurs. Le jeune Prince effrayé, s'écria, en s'adressant au Roi: Vetre Majesté veut-elle me tuer? Je ne suis pas sou, mais déstspéré de tout ce que votre Majesté fait à mon égard. "Tranquillisez-vous, lui répon-,, dit Philippe, tout ce que je fais est uni-, quement pour votre bien. ,, Il lui ôta en même tems les armes dont il étoit environné; il enleva tous ses papiers; il nomma six Gentilshommes pour le servir, & ordonna que deux d'entr'eux ne le perdroient jamais de vue, & né lui permettroient point d'écrire, ni de voir personne. Ce Monarque instruisir les Puissances de l'Europe des raisons qui l'avoient fait agir ainti. On dit que le Roi sit instruire secrettement son procès par l'Inquisition, & que ce Tri bunal rigoureux rendit un Arrêt de mort contre D. Carlos.

L'Empereur Maximilien s'intéresse à de la jeunesse. Le Portugal la liberté du Prince Dom Carlos, & jouissoit depuis longtems

### PORTUGAL.

Sebattien I.

### 1568.

Dom Sébastien reçoit du Cardinal Henri, son oncle, les rênes du Gouvernement. Ce Prince signale le commencement de son regne par son exactitude à faire observer les loix, par fon amour pour la justice, par son zéle pour la Religion & son ardeur pour la gloire. Il le livre à des exercices guerriers, il brave les dangers, il s'endurcit à la fatigue, il fuit le repos & les plaisirs tranquilles. Sébastien se prepare à réaliser ses idées de conquétes contre les Infidéles, & à l'espèce d'héroïsme que le Jesuite Camera, son Précepteur, avoit fait naître dans son ame, naturellement grande & sière. Il établit de nouveaux Colleges pour l'éducation de la jeunesse. Le Portugal

### ESPAGNE.

Philippe II.

propose de lui donner en mariage Anne l la fille, dont le Roi de France sollicitoit l l'alliance.

L'Empereur presse en même tems le Roi d'Espagne de rendre son amitié au Prince d'Orange, & aux autres Seigneurs, ses complices; de traiter les Flamands avec plus de ménagement, & d'ôter au Duc d'Albe le Gouverne. ment des Pays-Bas, parceque son extrême rigueur perpétueroit la guerre dans ces Provinces. Dom Philippe ne se laissa fléchir ni pour son fils, ni pour les gais. Il attire dans son Flamands. Il répondit qu'il s'étoit déterminé à la détention de Dom Carlos par l'avis des plus célebres Jurisconsultes | & des plus habiles Théologiens; & que pour les Hérétiques, il les avoit telle- lui failant esperer que les ment en horreur, que la sevérité du Duc d'Albe ne lui paroificit pas encore l suffisante pour réprimer leur orgueil & rétablir la Religion Catholique dans les l Pays-Bas.

Le Roi fait armer une flotte, dont il donne le commandement à D. Jean d'Autriche son frere, & nomme pour son Lieutenant Dom Louis de Zuniga y Requésens, Grand Commandeur de Castille. Cette flotte étoit destinée à chasser les Corsaires d'Alger & de Barbarie, qui infestoient les côtes d'Espagnc.

Vers ce tems, cent galeres Turques parurent au dessus de Belonne, frontiere de la Pouille. Jean d'Autriche commanda austitôt à Jean-André Doția | sans relâche; mais n'ayant de joindre ses vaisseaux à ceux de Na gagne aucun poste, & ples, de Sicile, du Pape & de Florence, ayant deja perdu quatre

PORTUGAL.

Sébaftien Z.

des douceurs de la paix & s'enrichissoit par le commerce & par les trésors des Indes. Heureux Sébastien, s'il est sçu maintenir ses Etats dans cet état de grandeur, de richesse & de puissance!

Dans les Indes, le Roi d'Achem veut rentrer dans Malaca, ville qui lui avoit été enlevée par les Portuparti les Princes de l'Otient; il engage même le Sultan de lui fournir dos troupes pour sa conquête, Turcs pourroient s'emparer du commerce immense que les Portugas falsoient dans les Indes, au Japon & à la Chine. Le Roi d'Achem reçoit en effet des secours considérables de la Turquie. Il s'avance avec une flotte de trois cens voiles & vingt mille hommes contre la ville. Dom Louis Pereira, Gouverneur, se met en état de défense. Le Viceroi lui envoie quelques renforts. Les ennemis attaquent la ville pendant trois jours,

#### ESPAGNE.

Philippe II.

afin de combattre la flotte Ottomane; mais le Grand Seigneur fut obligé de la rappeller, à cause des mouvemens d'Arabie.

Dom Jean d'Autriche se met en mer pour son expédition contre les Corsaires; reprend à ces Pirates un vaisseaul Chrétien, il donne la chasse aux Barbares, il fortifie les places du Pénon, de Velez, d'Oran, de Mazar-Quivir, & retourne ensuite en Espagne.

Le Prince Dom Carlos, accablé d'ennui dans sa prison, fit tout ce qu'il put pour se donner une maladie, en s'abstenant pendant plusieurs jours de manger, & prenant ensuite des glans & de la nourriture avec excès. Il eut une fiévre l maligne qui l'emporta au tombeau le 24 de Juillet, à 23 ans, six mois & 16 jours.

La Reine Dona Elisabeth meurt étant enceinte, le 3 Octobre. Les ennemis de Dom Philippe ont voulu charger cel Prince de la mort de son sils & de celle de sa femme, l'accusant d'une jalousie cruelle contr'eux, parcequ'ils s'ai-

Ce Roi n'ayant plus ni femme, ni fils, jetta, pour se remarier, les yeux sur Dona Anne d'Autriche sa nièce, fille de Dona Marie, sa sœur, & del l'Empereur Maximilien. Sa demande fut reçue avec joie. Ainsi ce Monarque épousa deux Princesses qui avoient été Sujets, abolit dans ses: promises & destinces pour son fils.

L'Empereur envoie en Espagne l'Ar chiduc Charles son frere, & renouvelle violence les Portugais. les instances pour procurer un traitement [

PORTUGAL.

Sébastion I.

mille hommes, le Roi d'A. chem abandonne le siège.

Le Viceroi fait une expédition dans l'Isle de Salsete, & punit les habitans des cruautés qu'ils exercoient contre les Chrétiens.

Gonçalès Pereira Marramaque pénétre dans l'Ifle d'Amboine & la soumet au pouvoir du Roi de Portugal. Cette Isle étoit habitee par les Utimas & les Ulensivas, deux Nations différentes. La licence des Portugais souleva bientôt ces Insulaires. Genulio. un des Chefs de l'Isle, les combat & les oblige de se retirer sur leurs vaisseaux.

D. Diégue Lopez Mesquita, Gouverneur de Ternate, homme avare & cruel, fait mourir plusieurs parens de Mesquita, Roi de cette Isle; ce tyran assassine ce Souverain luimême. Guichil Babu fuccéde à son pere, avec le desir de le venger. Il leve des troupes, se ligue avec les Rois voilins, arme ses Etats la Religion Chrétienne, & poursuit avec

Norogha ayant fini le

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

### BSPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaffien 1.

plus doux aux Flamands. Mais ses sol-4 tems de sa Viceroyauté, licitations ne firent qu'animer davantage | retourne en Portugal, & le Roi contr'eux.

Le Duc d'Albe établit en Flandre le Conseil des douze, Tribunal de Sang, ainsi qu'il a été appellé, dont la sévérité pleuré des Portugais & des la plus outrée fit périr un grand nombre Indiens, qu'il gouverna de personnes de toutes conditions. Les moindres fautes & les imprudences ordinaires dans le soulevement général d'une Province, étoient punies comme des attentats & des crimes de rebellion. L'innoçence elle-même étoit embarrassée de se justifier devant des Juges qui ne vouloient voir que des séditieux & des coupables. Les habitans, qui ne pouvoient point espéter de grace, fuyoient avec leurs familles dans les bois, où le désespoir les rendoit ensuite des brigands. Ils massacroient suc-tout les Prêtres & les Religieux.

Conjuration contre le Duc d'Albe. Elle est découverte. Les principaux au-

teurs sont arrêtés & punis.

Le Prince d'Orange & les autres Seigneurs, ses confédérés, levoient en Allemagne & en France des troupes. Le Duc d'Albe fit marcher un corps d'hommes armés, commandé par le Comte Lodron & Dom Sanche d'Avila, contre deux mille Protestans qui étoient rassemblés dans le Duché de Juliers. Les Espagnols les défirent, en tuerent beaucoup, & emmenerent plusieurs prisonniers, qui furent conduits à Bruxelles & justiciés.

Les Comtes Louis & Adolphe de Nassaw, freres du Prince d'Orange,

meurt en route, regretté de son Roi, qu'il servit avec zéle & affection, & avec douceur & avec équi-

#### ESPAGNE

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

occupent le pays de Groningue; ils se saisssent de Breda, de Dinant, & de quelques petites places. Le Duc d'Albe envoie plusieurs Régimens contr'eux. Les confédéres remportent une victoire complette. Le Comte d'Aremberg, un des principaux Officiers, est tué de la main du Comte Louis de Nassaw, & avec lui périssent beaucoup de bons Capitaines & plus de sept cens Espagnols. Les vainqueurs perdent le Comte Adolphe de Nassaw. Ils se vengent sur les prisonniers de la cruauté de leurs ennemis.

La ville de Groningue est désendue par les Espagnols. Le Duc d'Albe envoie le Marquis Chapin Vitelli & le Duc Henri de Brunswick avec de nouvelles troupes; ils évitent le combat que Louis de Nassaw vouloit engager. D. Sanche de Londono reprend la forteresse de Seremberg dont les Allemands s'étoient rendus maîtres.

L'implacable Duc d'Albe apprenant la victoire des confédérés, fait mourir sur un échassaut à Bruxel es les Comtes d'Egmont & de Hornes, & plus de trente Seigneurs & Gentilshommes accusés du crime de lèze-Majesté. Cette sanglante exécution anime tellement les Princes Protestans d'Allemagne, qu'ils s'empressent de fortisser le parti du Prince d'Orange.

Le Duc d'Albe se met en marche avec ses troupes pour combattre les rebelles, il fait lever le blocus de Groningue, il arteint l'armee du Comte Louis de Nassaw près de Gemmingen. Les Espagnols

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

forcent les confédérés jusques dans leurs retranchemens, & lés mettent en déroute. Cinq mille environ périrent; les vainqueurs n'eurent guères que huit soldats tues & autant de blessés. Le Duc retourne à Groningue & y fait construire une citadelle.

Cependant le Prince d'Orange rassembloit une forte armée & méditoit de passer en Flandre. Le Duc d'Albe s'avance aussi vers les Pays-Bas; il suit les confédérés, leur ôte la communication des vivres, & leur livre plusieurs petits combats dans lesquels il eut plusieurs avantages. Le Comte d'Hoocstrate, un des principaux partisans du Prince d'Orange, reçoit dans une de ces escarmouches une blessure dont il meurt.

Le Prince de Condé donne du fecours aux Protestans. Le Prince d'Orange retourne en Allemagne avec ses troupes; il demande passage à l'Evêque de Liége, qui l'oblige au contraire à se retirer, en faisant un seu très-vif sur son armée. Les confédérés furieux de cette insulte commettent toutes sortes de ravages & - d'horreurs dans les Eglises des Catholiques, dans les Villes & Villages des environs de Liége. Ils remportent quelques avantages sur les Espagnols, qui vouloient les harceler. L'armée du Prince d'Orange se dissipe en grande partie. Le Duc d'Albe satisfait d'avoir délivré la Flandre d'un si redoutable ennemi, se zetire à Bruxelles & licencie beaucoupde ses troupes. Il fait détruire l'Hôtel de Culembourg à Bruxelles, où les Mécontens s'étoient assemblés. Il en-

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien 1.

yoie en Espagne le fils du Prince d'Orange qui étudioit à Louvain. Philippe traita avec douceur son ôtage & l'eleva dans la Religion Catholique, que ce

Prince professa toute sa vie.

Le Pape Pie V. fait publier la fameuse Bulle in Canà Domini, ouvrage de plusieurs Pontises, portant excommunication contre les Souverains & Républiques qui obligeroient les Ecclésiastiques de leurs Domaines de sournir aux contributions destinées au soutien de l'Etat. Cette Bulle est rejettée également en Espagne, en France, en Allemagne, à Venise, malgré les menaces du Pape. Ce Pontise est obligé de se désister de la poursuite de ses prétentions.

Il y eut quelque mésintelligence entre les Cours d'Espagne & d'Angleterre. Dom Philippe relegua dans un Village l'Ambassadeur de la Reine Elisabeth, & sit atrêter plusieurs vaisseaux de marchands Anglois. Cette Souveraine sut extrêmement sensible à ces outrages, mais elle ne voulut pas faire éclater son ressentiment dans un tems où les affaires de l'Ecosse l'embarrassoient beaucoup.

L'Archevêque de Grenade fait publier dans toutes les Paroisses les Décrets rendus contre les Maurisques. Cette publication devient le signal de la révolte. Un Ouvrier nomme Farax-Aben-Farax, envoie des Emissaires dans différentes places, & porte les Maurisques à prendre les armes.

Les principaux Chefs des Maurisques de l'Albaïcin & des autres endroits du zoyaume se rassemblerent à Cadiar, place

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien 1.

située proche les montagnes des Alpujarras. Ils reconnurent qu'il y avoit en Espagne plus de quatre-vingt-cinq mille familles Maurisques, & que cinquante mille hommes étoient en état de preudre les armes. Ils s'assurerent de l'appui des Algériens & des Maures de Barbarie; ils convintent d'éclater le Jeudi Saint. Les Monfis, brigands Maurisques, qui habitoient les montagnes, commettent des cruautés inouies contre les Catholiques. Cependant le Président & le Corrégidor de Grenade ayant eu avis des intentions des Révoltés, mettent la ville en état de defense. Les Maurisques tâchent au contraire d'inspirer de la confiance en prenant l'exterieur d'une conduite réglee. Leur projet est découvert par quelques fugitifs qui vouloient passer en Barbarie, & qui portoient avec eux des lettres en langue Arabe, où leur complot étoit expliqué.

Les révoltés élisent pour leur Roi Dom Ferdinand de Valor, Alguazil de Cadiar, fils d'Antoine de Valor, prisonnier pour crime, & descendant des Aben-Humeyas, qui avoient anciennement régné à Grenade. Ce Chef étoit un homme actif, entreprenant, audacieux, politique, fort considéré des Rebelles. Il prend le nom de Mahomet Aben-Humeya, Roi de Grenade & de Cordoue. Il nomme des Capitaines & des Officiers; il donne secrettement des ordres pour faire rassembler des troupes. Aben-Farax, à la tête d'un parti, tente, la veille de Noël, de s'emparer de la ville de Grenade; son projet manqua, parçequ'il

Bbig

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

survint alors de la neige & de la piuie en telle abondance, que huit mille Maurisques postés sur une montagne ne purent se rendre au signal qui leur fut donné par leurs camarades. Aben-Farax se retire, mais en marquant son passage par les incendies, les meurtres, les ravages, & par tout ce que la guerre & le fanatisme ont de plus affreux. Il souleve les habitans des villes de l'Alpujarra; il s'attache à detruire les Eglises & à persécuter les Catholiques, leur failant souffrir toutes sortes d'ignominies & de supplices. Les Maurisques cherchoient à effrayer les Chretiens de l'un & de l'autre sexe par les tourmens, & à les engager d'embrasser le Mahométisme; mais ils firent beaucoup de martyrs de la Religion, sans pouvoir faire de renégats ni par l'appareil d'une mort cruelle, ni par l'appas des récompenses.

Le Marquis de Mondejar, Capitaine Général du Royaume de Grenade, demande des secours & des troupes au Roi pour mettre Grenade en sureté. A la vue des préparatifs qu'il sit pour désendre cette ville & les places qui en dépendent, les Maurisques de l'Albaïcin sont leurs essorts pour se justisser d'avoir aucune part à la révolte des autres

Maurisques.

Aben-Humeya, Chef des Révoltés, fait des dispositions pour desendre l'entrée de l'Alpujarra. Il fait assiéger les Chrétiens qui s'étoient résugiés dans la Tour d'Orguiva. Il leur promet la vie s'ils vouloient se rendre, mais les Chré-

#### ESPAGNE.

#### Philippe II.

tiens étoient déterminés à se désendre jusqu'à la mort. Les Maurisques de l'Almérie se soulevent. Le Marquis de Los-Vélez marche avec un corps d'armée contre les Rebelles, & porte l'épouvante parmi eux.

### 1569.

Aben-Humeya demande du secours au Grand Turc, qui refuse de s'intéresser dans cette guerre. Il envoie Abdala son frere à Alger, & en reçoit des troupes & des munitions.

Les Maurisques de l'Istan, une des places du territoire de Marbella, levent l'étendart de la révolte. Les habitans se résugient dans les montagnes d'Arbroto, voisines de cette ville. On garnit de troupes plusieurs places pour empêcher le seu de la guerre civile de s'étendre. Le Marquis de Comares pourvoit à la sureté de la ville de ce nom, où il y avoit un grand nombre de Maurisques.

Les Révoltés des Alpujarras & de l'Istan se réunissent. Ils soulevent deux places du Marquisat de Cénété. Le Marquis de Mondejar marche contre les Rebelles, les attaque & les met en suite. Dom Garcie de Villarroel, Gouverneur d'Almérie, surprend une troupe Manzisque & la désait.

Les Maurisques de l'Alpujatra & du Marquisat de Céneté assiegent la forte resse de Calahorra. Pierre Arias d'Avila, Corrégidor de Guadix, secoure cette place & la délivre. Il met en déroute un corps de Rebelles; il sait quinze

#### PORTUGAL.

Sebaftien I.

#### ESPAGNE.

#### Philippe II.

PORTUGAL.

Sébastien I.

cens captifs, avec un butin considérable.

Le Marquis de Mondejar chasse les Maurisques de Tablaté, il met garnison dans ce poste situé à l'entree de l'Alpujarra. Il délivre les Chrétiens serrés de près par les ennemis dans Orguiva. L'armée du Marquis engage le combat avec celle d'Aben-Humeya. Les Chrétiens ont l'avantage sur les Maurisques, les vainqueurs se frayent un passage dans les Alpujarras. La garnison de Tablaté est égorgée par une troupe de Montagnards. Prise de Poqueyra, où les Rebelles avoient mis leurs semmes, leurs enfans & leurs richesses. Cette place est réduite en cendres.

Un grand nombre de Maurisques rentre sous l'obéissance du Roi.

Défaite d'une troupe de Montagnards à Pitres. Le Marquis de Mondejar s'empare du château de Jubiles. Massacre de plus de mille semmes Maurisques occasionné par la brutalité d'un soldat Espagnol, qui voulut enlever une de ces femmes.

Aben-Humeya soupçonnant Michel de Roxas, son beau-pere, de vouloir abandonner son parti, le fait mourir, & répudie aussitôt sa fille; il envoie pareillement au supplice plusieurs des amis & des parens de Roxas.

Le Marquis de Mondejar se rend à Uxijar, à Paterna; il met en fuite l'armée d'Aben-Humeya, il fait beaucoup de captifs, parmi lesquels se trouverent la mere & les sœurs du Chef des Révoltés. Il entreprend de soumettre les

#### ESPAGNE.

#### Philippe II.

PORTUGAL

Maurisques réfugiés dans les Guajaras. Les Rebelles sont desaits dans deux combats successifs. Dom Jean de Villarroel emporté par son courage, ose aller avec une poignée de soldats pour forcer le Pénon de Guajar-el-Alto, oc cupé par les seditieux. Cette témérité lui coute la vie, ainsi qu'à sa petite troupe. Le Marquis veut venger la mott de ces braves gens; il attaque avec toutes ses forces le Penon, & s'empare de ce château, dont il ordonne le pillage & la destruction.

Un grand nombre de Maurisques de l'Alpujarra sont soumis. On réduit en esclavage, par ordre du Roi, les prisonniers de l'un & de l'autre sexe. Ce Prince voulut aussi que tout ce que les soldats prendroient, même aux Chrétiens dans les villes assiégées, leur appartint par droit de conquête.

Deux Capitaines Espagnols partent avec un détachement pour surprendre Aben-Humeya, & Zaguer son oncle; ils se jettent en même-tems sur Valor & sur Mecina de Bouvaron; mais le Chef des Rebelles, qui étoit dans cette derniere place, leur échappe. Ils font beaucoup d'esclaves & un butin considérable.

Le Marquis de Los-Velez poursuit avec un égal succès les Maurisques dans l'Almérie. Le Roi envoie dans cette province D. François de Cordoue avec la qualité de Capitaine Général. Prise du Pénon d'Inox, où les Maurisques de ce canton avoient mis leurs femmes, leurs enfans & leurs effets. Dom BerSébaftion I.

#### ESPAGNE.

Philippo II.

PORTUGAL.

Sebastien I.

nardin de Villalta porte le fer & le feu à Laroles, place forte des Rebelles, & y commet de tels excès de cruauté contre ceux mêmes qui s'étoient soumis & qui avoient des sauve-gardes, que les Maurisques sirent serment de ne plus se fier à aucun Chretien.

Cent dix Maurisques, prisonniers à Grenade, veulent briser leurs chaînes & sont massacrés. La haine, la vengeance, l'ardeur du pillage, le fanatisme, faisoient par-tout des ravages affreux, & occasionnoient des cruautés & des crimes. Les Révoltés étoient disposés à se soumettre, mais la sevérité du Roi & la fureur des Espagnols leur en ôtoient les moyens.

D. Philippe donne à Jean d'Autriche le commandement en chef dans le Royaume de Grenade. Les Maurisques se mettent sous sa protection, & implorent sa justice. Cependant les Rebelles continuent leurs désordres. Ils défont un corps de troupes qui protégeoit les Travailleurs occupés à bâtir un fort au haut du port de la Rauha.

Aben-Humeya ayant rassemblé quelques troupes d'Alger & de Tetuan, s'approche d'Orguiva; les Maurisques de la Province de Bentomiz se soulevent. Les habitans de Competa & des autres places des montagnes arborent en même tems l'étendart de la rebellion. Le Chef des séditieux augmente son parti. Dom Philippe envoie contre lui Louis de Requesens, Grand Commandeur de Castille, avec vingt quatre galeres qui soussrirent beaucoup de la tempête.

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftion I.

Le Chef des Séditieux s'avance près de Verga avec son armée; le Marquis de Los Velez les combat & les défait. Les Maurisques des Albunuelas favorisoient beaucoup les Montagnards. Dom Antoine de Lune a ordre de mener contr'eux des troupes & de les punir.

Prise du Pénon de Frigiliana par les Chrétiens. Plus de deux mille Maurisques périssent dans cette expédition. Trois mille sont captifs. Le butin est immense.

Une troupe de Rebelles s'établit à Purchena. Les Maurisques s'emparent du château de Seron, & égorgent tous les Chrétiens en état de poster les armes.

Le Gouvernement voulant couper la communication de la révolte, prend la résolution de transplanter les Maurisques de l'Albaïcin. Ils sont dispersés en différens endroits de l'Andalousie.

Aben-Humeya négocie pour faire donner la liberté à son pere & à son frere, prisonniers à Grenade. Il prie, il menace, il offre en échange quatre-vingt captifs Chrétiens; il ne peut rien obtenir. Ce Chef des seditieux fait souffrir d'horribles tourmens aux Maurisques d'Almérie, qui ne vouloient point marcher sous ses étendarts; cette conduite le rend odieux à son propre parti.

Cespedès, à la tête d'un corps d'armée, attaque les Maurisques de Pinillos. Il périt dans cette expédition. Dom Antoine de Lune surprend une troupe de seditieux dans une caverne, & les

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL

Sekastien I.

fait prisonniers; les ennemis égorgent une escorte Chrétienne.

Le Marquis de Los-Velezétoit à Adra dans l'inaction, faute de troupes & de vivres, mais ayant reçu des secours suffisans il s'avance vers Uxijar; il remporte un avantage sur les Maurisques au pas de Las-Vacas; il arrive près de Valor, & établit son camp sur le penchant d'une montagne.

Combatentre l'armee d'Aben-Humeya & celle du Marquis de Los-Velez. Ce dernier remporte la victoire; cependant il ne peut en profiter, parceque la maladie & la désertion affoiblissent le nombre de ses troupes; tandis que les Rebelles reçoivent des renforts de soldats d'Afrique, tous malfaiteurs, qui ne respiroient que le sang & le brigandage.

Siège de Padul par les Maurisques, qui sont obligés de l'abandonner. Aben-Humeya attaque la ville de Vera. Sarmiento vient au secours de cette place avec plusieurs détachemens. A leur approche, les ennemis se retirent vers Las-Cuévas. Les Maurisques font des courses jusques dans la plaine de Grenade; les Chrétiens en tirent vengeance.

Aben-Humeya devint de plus en plus formidable aux Maurisques. Ils jurerent sa perte. Ils choisirent pour leur Ches Aben-Aboo, qui se fit reconnoître Roi d'Andalousie sous le nom de Muley. Abdala. Ce nouveau Souverain sit étrangler Aben-Humeya, devenu également edieux aux Maures & aux Chrétiens. Un

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sébailien 1.

parti Chrétien sorti d'Orguiva tombe dans une embuscade des ennemis & périt. Aben-Aboo croyant Orguiva dégarni de troupes, s'avance pour faire le siège de cette place. Les habitans sont une vigoureuse desense, & forcent les Maurisques de se retirer. Le nouveau Roi va à la rencontre du Duc de Sessa, qui s'avançoit avec une armée. Combat dans lequel la perte est égale de part & d'autre. Cependant les Chrétiens d'Orguiva craignant le retour des Mauxisques, se résugient à Matril.

Les Chrétiens de Galera passent à Guescar pour suir les ennemis; ils se réunissent à ceux de cette derniere ville & reviennent à Galera pour combattre les Maurisques qui étoient restés dans cette place; mais ils sont très-maltraités.

Les Chrétiens portent du secours à la fortesesse d'Oria; ils s'avancent ensuite en ordre de bataille à Centoria, & remportent contre les Maurisques une victoire mémorable.

Ces Rebelles sont des courses jusqu'aux portes de Grenade. Le Marquis de Los-Velez leur donne la chasse. Il en tue deux cens, & sait un pareil nombre de prisonniers. Il assiege Galera, une de leurs villes fortes, mais sans pouvoir réduire cette place. Une troupe de Maurisques de Guejar est désaite. Les Rebelles des montagnes de Bentomiz sont mis en suite. Competa, une de leurs places d'armes, est pillée & détruite. Les séditieux se vengent sur Alfarnatejo, & mettent ce village en cendres.

#### ESPAGNE.

#### Philippe II.

#### PORTUGAL.

Sébaffien I.

Dom Jean d'Autriche, frere du Roi, se prepare à combattre en personne les Maurisques. Il partage son armée en deux corps; il commande le premier, & donne la conduite du second au Duc de Sessa. La Duc plus diligent s'empare de Guejar; ce qui indispose Dom Jean d'Autriche, qui ambitionnoit la gloire de réduire cette ville.

Ainsi la guerre civile animoit les citoyens les uns contre les autres; ils se poursuivoient avec toute la cruauté qu'inspire le fanatisme. Si dans ces circonstances le Grand Turc avoit donné des secours aux Révoltés, l'Espagne épuisée & déchirée par une partie de ses habitans auroit passé sous le joug des Musulmans. L'inflexibilité du Roi alluma ces guerres intestines; les Maurisques aunerent mieux perdre leurs biens, leur liberté & répandre leur sang, que de consentir à quelques formalités qu'on exigeoit d'eux. Ils s'étoient faits Chrétiens par condescendance, mais ils étoient prêts de sacrifier leur vie, plutôt que d'abandonner leurs usages, tant les hommes sont attachés à leurs habitudes.

La mésintelligence régne entre Dom Philippe & Elisabeth. La Reine saisit en Angletetre une somme considérable d'argent que les Génois, à qui ces fonds appartenoient, vouloient faire passer d'Espagne dans les Pays-Bas. Le Duc d'Albe arrête par représailles les Marchands Anglois qui étoient en Flandre, & sait vendre leurs biens à l'encan. La Reine traita de même les Flamands

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sébaftion I.

dans ses Etats. D. Philippe ne pouvant alors armer contre l'Angleterre, engagea le Pape à excommunier la Reine son ennemie.

Le Duc d'Albe souleve les habitans des Pays-Bas par l'Alcavala, tribut odieux à cette Nation, accoutumée alors à me payer d'impositions que celles que les Etats s'imposoient volontairement.

Le Pape envoie au Duc d'Albe l'Estoc & le Chapeau bénis, honneur que les Souverains Pontises n'avoient encore fait qu'aux Têtes Couronnées. Ce Général Espagnol, si sêté par la Cour de Rome, à cause de son ardeur à poursuivre les Hérétiques, étoit devenu en horreur à toute l'Europe par ses cruautés.

L'Empereur Maximilien, Prince généreux & bienfaisant, avoit plusieurs sois imploré inutilement la clémence du Roi pour les peuples des Pays-Bas; il envoya de nouveau l'Archiduc son frere en Espagne, afin de représenter à Dom Philippe que ces Provinces qui faisoient partie de la basse Allemagne avoient droit au secours du Corps Germanique, & qu'il ne pourroit leur refuser ce que la justice & l'humanité sollicitosent en leur faveur; que les Electeurs mêmes le menaçoient sur son refus d'élire un Roi des Romains pour marcher contre l'implacable Duc d'Albe. Ces raisons n'ébranlerent point l'ame inflexible de D. Philippe.

Le Pape donne à Côme de Médicis le titre de Grand Duc de Toscane, sans égard pour les réclamations du Roi & de l'Empereur.

Tome II.

Cc

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL

Sébafien I.

Dom Philippe envoie à Charles IX. Roi de France, cinq mille hommes sous le commandement du Comte de Mansfeld. Il dépeuploit ses Etats de troupes dont il avoit besoin, asin de poursuivre les Hérétiques jusques dans un Royaume Etranger. Le Pape & le Grand Turc donnoient également du secours contre les Protestans de France qui étoient soutenus par l'Allemagne & l'Angleterre, & encore plus par le courage du Prince de Condé & par le génie de l'Amiral de Coligny, leurs Chefs.

Le Roi d'Espagne se sit instruire des revenus du Clergé, malgré l'opposition des Ecclésiastiques & du Pape; mais cette affaire ne put être terminée qu'après la conquête du Portugal. On trouva un nombre prodigieux d'Ecclésiastiques & de personnes engagées dans les Ordres Monastiques, qui réunissoient un zevenu de quatre-vingt millions; ce qui reviendroit aujourd'hui à plus de trois cens millions.

1570.

Dom Jean d'Autriche assemble une armée pour combattre les Maurisques qui ne cessoient d'exciter les seux de la guerre. A son arrivée, le Marquis de Los-Velez leve le siège de Galera, & se retire à Huescar avec ses troupes, ne voulant point servir sous les ordres de ce Prince. D. Jean d'Autriche mene Mais le Roi de Portugal, son armée devant Galera, dont il pour- en témoignant beaucoup suit le siège avec vigueur. Cette place de zèle pour servir l'Egliétoit défendre par trois mille Mauris-le, refusa de contribues

1570.

Le Pape & le Roi d'EC pagne invitent D. Sébastien, Roi de Portugal, d'entrer dans la ligue pour défendre la République de Venise menacée par Selim II. Empereur des Turcs.

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE.

Philippe 11.

ques, & par un certain nombre de à la confédération, parces Bereberes & de Turcs. Les Chrétiens font jouer plusieurs mines; & secondes fort endommages par la par un seu terrible d'artillerie, ils attaquent de tous côtés la ville, & l'emportent enfin d'assaut. Le Genéral Espagnol la fait détruire. Il médite ensuite | son Royaume; cependant la réduction de Seron, autre place for tisiée des Maurisques Il, entre dans cette ville que les habitans effrayés guerre, si la situation de avoient abandonnée en se retirant sur les affaires le permettoit. les montagnes voiunes. Cependant plus de six mille Maurisques viennent en ordre de bataille au lecours de Seron. Les citoyens sugitifs se joignent à eux. Les soldats Chrétiens étoient alors disperses & occupés au pillage; les ennemis en massacrent un grand nombre. Plusieure Officiers Espagnols sont tues; Dom Jean d'Autriche lui-même court risque de la vie. Il sauve son armée par sa valeur & son intrépidité Il abandonme Seron & se séfugie à Canillas. Il demande du secours au Roi son frere, qui lui en fait parvenir.

D'un autre côté, le Duc de Sessa étoit à la tête d'une armée pour porter la guerre dans l'Alpujatra. Il envoie Dom Antoine de Lune avec un détachement, in d'assurer les montagnes de Pentoniz & le pays de Velez-Malagar, où les Maurisques commettoient beaucoup d'hostilités; il les distipe & en tire vengeance.

Aben-Aboo éyite d'engaget un combat avec l'armée Chrétienne; il s'attache à la fatiguer & à lui couper les vivres. Il sollicite inutilement le Mufri

#### PORTUGAL

Bébaftien I.

que ses Etats avoient été peste, & qu'il etoit d'ailleurs obligé de pourvoir à la defense des cores de il promit de prendre part. l'annee suivante, à cette

### BÉPAGN E.

#### Philippe 11.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

de Constantinople & le Roi d'Alger de l'aider à désendre le parti des vrais Musulmans.

Ligue des Princes Chrétiens contre le Grand Ture. Dom Philippe desire d'y prendre part; mais les guerres civiles mi en ôtent les moyens. Ce Prince fait écrite aux principaux Maurisques pour les faire rentrer dans la soumission & dans le devoir; leur représentant les maux qu'ils avoient souffert & ceux auxquels ils s'exposoient encore, sans espérance d'être secourus par le Grand Ture, par le Roi d'Alger & les Bereberes. Plusieurs Maurisques prennent le parti de la soumission.

Dom Jean d'Autriche tevient à l'attaque de Seron; les Maurisques accourent à la désense de cette place; combat dans lequel ils sont désaits. La ville & le château tombent an pouvoir des Chrétiens.

Siége de Tijola; les Rebelles l'abandonnent. Purchena rentre pareillement sous la domination du Roi.

Le Duc de Sessa pénétre avec son armée jusqu'à Albacété d'Orguiva, où il fait construire une forteresse.

Les Maurisques, habitans de la plaine de Grenade, sont transplantés & ensermés dans des Eglises.

Prise de Velez de Bénandalla, château qui étoit occupé par les Maurisques. Aben-Aboo enleve une partie du convoi qui arrivoit à l'armée du Duc de Sessa. Ce Général quitte Orgaiva pour se rendre à Poqueyra. Les ennemis attaquent l'attiexe-garde de l'assoée Espa-

#### ESPAGNE.

Philippe 11.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

gnole, & sont repoussés vigoureusement. Le Duc saccage plusieurs places sur sa route.

Les Maurisques poursuivis avec tant d'avantage, & perdant toute espérance, sont disposés à tentrer dans l'obéissance. Le Roi accorde une amnistie afin de savoriser leur retour. Aben-Aboo de son côté fait tous ses efforts pour relever le courage des Rebelles. Il punit de mort les Maurisques qui ont abandonné son parti. Il surprend & bat un détachement de l'armée du Duc de Sessa. L'armée Espagnole s'avance vers Adra, ayant beaucoup à souffrir dans sa marche par la disette des vivres & par les attaques des Maurisques. Ce Duc fait embarquer son armée pour Castil-de-Ferro; il s'empare de cette forteresse; il retourne après cette expédition à Adra. Une partie de ses troupes déserte.

Dom Jean d'Autriche désait les Rebelles aux environs de Finix, & se rend maître de cette place. Ce Prince & le Duc de Sessa réunissent leurs armées. Cependant l'accommodement entamé avec les Maurisques est accepté. Abaqui, un des principaux Chess, vient trouver Jean d'Autriche, au nom d'Aben-Aboo & des autres Rebelles, pour demander grace au Roi, désirant ne plus combattre que pour son service.

Les Maurisques de l'Alpujarra étoient ceux qui donnoient le plus d'inquiétude; on tenta de les enlever de ces montagnes. Cette entreprise fut une nouvelle étincelle qui ralluma le feu de la guerre.

Cciij

Philippe II.

Portugal.

Sébafien I.

Il y eut de la part des Chrétiens & des Maurisques beaucoup d'astes de cruauté. Plusieurs partis des seditieux sont battus. Dom Garcie de Villaroel, Gouverneur d'Almérie, combat un corps de Turcs & de Bereberes retranchés sur le Cap de Gata. Dom Sanche de Leyva arrête plusieurs bâtimens Bereberes chargés de vivres, d'armes & de munitions que les Maurisques d'Alger & de Tétuan envoyoient aux seditieux en Es. pagne.

Abaqui, le plus zélé des Maurisques à rentrer dans la soumission & à engager les autres Rebelles à imiter son exemple, entreptend d'enlever Aben-Aboo, Roi ou Chef des Seditieux, le plus opposé à tout accommodement, quoiqu'il parlit prêt à suivre des voies de conciliation. Mais l'imprudent Abaqui ayant découvert ses desseins, est arrêté par Aben-Aboo & puni de mort. Dom Jean d'Autriche envoie encore Ferdimand Vallé pour inspirer des sentimens de paix à ce Chef, qui cesse alors de se contraindre, déclarant qu'il renonce à toutes les graces du Roi, & qu'il répandra tout son sang pour défendre la Loi de Mahomet.

Un détachement de Maurisques sort des montagnes de Bentoniz pour se xendre à Ronda, il est surpris par les Chrétiens & entierement détruit.

Les ennemis veulent forcer Aloazyna, mais la vive defense des habitans les force de se retirer. Dom Jean d'Autriche fait bâtir un fort à Cobda d'Andarax. Une partie des Maurisques des monta-

#### ESPAGNE.

#### Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

gnes de Ronda se soumet, les autres persistent dans leur révolte.

Le Grand Commandeur de Castille marche à la tête d'une armée vers l'Alpujarra. Il fait beaucoup de ravage à Poqueyra, à Ferreyra, à Jubiles. Il construit un fort à Pitres.

Le Duc d'Arcos s'empare du fort d'Arbroto, & chasse les Rebelles des environs. Ce Duc se réunit au Grand Commandeur de Castille; il fait dissérentes expéditions dans l'Alpujarra. Ils reçoivent quelques échecs dont ils se vengent bientot avec éclat.

Ordre du Roi pour faire sortir les Maurisques du Royaume où ils se sont zévoltes. Presque tous ceux du territoire de Grenade sont expatriés.

Le Duc d'Arcos attaque avec vigueur les Maurisques des montagnes de Ronda. Melqui, leur Commandant, est tué; presque tous ces Rebelles périssent par le fer ou par la faim.

Etats assemblés à Cordone dans la vue de prendre les mesures nécessaites pour éteindre les seux de la guerre civile.

Gonçale Seniz, un des principaux Maurisques, celui qui avoit le plus la confiance d'Aben - Aboo, s'engage à réduire ce Chef des Séditieux, ou de le livrer mort ou vis. Aben - Aboo, soupçonnant les intentions de Seniz, va le trouver dans sa caverne avec peu de suite. Il ose le menacer; mais ses satellites sont aussitôt massacrés, lui-même est arrêté & assommé. Son cadavre est transporté à Grenade. La mort de ce Roi des Séditieux met sin à la guerre

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL

Sobaftion I.

des Manrisques. Les Rebelles rentrent dans le devoir. Seniz, qui avoit délivré l'Espagne de son plus cruel oppresseur, est récompensé; ce meurtrier ayant été pris dans la suite avec une troupe de malsaiteurs, périt dans les supplices.

Dom Philippe ayant obtenu une dispense du Pape Pie V. pour son mariage avec l'Archiduchesse Dona Anne d'Autriche sa niéce, donne pouvoir à Dom Louis de Vénégas de Figueroa d'épouser en son nom & comme son Procureur cette Princesse.

Selim II. Empereur des Turcs, avoit, arrêté depuis peu de tems un Traité de paix avec les Vénitiens; mais les ravages que la peste avoient fait parmi eux, & le dégât causé dans leur arsenal par un grand incendie, parurent à cet Empereur des circonstances favorables pour enlever l'Isle de Chypre à la République. Il ordonna un grand armement pour cette expédition. Le Pape follicite les Rois d'Espagne & de Portugal de réunir leurs forces pour arrêter un ennemi formidable à qui il seroit dangereux de donner entrée dans l'Italie. Dom Philippe s'engage d'entrer dans la ligue contre les Turcs; il donne ordre au Viceroi de Naples & de Sicile de faire un armement afin de secourir les Vénitiens. Le Prince Doria est nommé Général de la flotte, sous les ordres de Marc-Antoine Colonne, Général des galeres du Pape.

Le Roi vient pour la premiere fois à Séville, où on lui fait une réception brillante. Cette ville, la plus riche de

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL

Sebaftion I.

toute l'Espagne, lui accorde un présent de six cens mille ducats à l'occasion de son mariage.

La Reine Dona Anne d'Autriche, fille de l'Empereur Maximilien II. passe en Espagne en même-tems que la Reine Dona Elisabeth sa sœur passe en France pour épouser Charles IX. Dom Philippe fait ratisser son mariage à Séville, & les nouveaux époux se rendent ensuite à Madrid.

La flotte de la ligue se met en mer. Celle du Turc s'avance vers l'Isle de Chypre. Cette Isle est prise dans le tems que les Généraux confédérés déliberent s'ils doivent attaquer les ennemis. La mésintelligence entre les Alliés, la lenteur de leurs opérations, les mauvais tems, obligent les disférentes puissances de se retirer en Italie, sans avoir rien entrepris pour sa désense.

En Flandre, le Duc d'Albe devient de plus en plus odieux à la Nation par le dixiéme qu'il impose sur tous les objets de consommation, afin de pouvoir entretenir une armée. On murmura aussi beaucoup contre la forteresse qu'il sit construire à Anvers & contre le monument qu'il se sit ériger dans la place de cette ville, où il étoit représenté terrassant la rebellion & l'hérésie, avec une inscription fastueuse qui annonçoit les troubles malheureux de la Flandre & sa sévérité contre les Rebelles. Il n'y eut qu'un cri contre ce Ministre implacable, orgueilleux & ambitieux. Le Roi résolut de le rappeller, & de donner au Duc de Medina-Celi le gonvernement [

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

des Pays-Bas; mais la lenteur du Roi acheva de ruiner ce pays. Le Duc d'Albe fit encore construire des citadelles à Valenciennes, à Groningue, à Freguelingues; ce qui occasionna pour la suite une nouvelle source de maux & de discorde.

Le Roi laisse éclater sa passion pour la célébre Anne de Mendoze, Princesse d'Eboli, épouse de Rui-Gomez de Silva. Ce Monarque avoit pour consident & pour rival de ses amours Antoine Perez, Secrétaire d'Etat. Il sit éclater sa ven, geance contre sa maîtresse insidele, qui perdit la liberté, & contre son perside Ministre, qui subit une longue prison & une question cruelle; ce malheureux n'évita même un supplice honteux que par sa fuite en France, où il apporta les secrets du Gouvernement Espagnol.

Dom François de Toléde, de la même maifon que le Duc d'Albe, & non moins rigoureux, étoit Viceroi dans le Pérou. Il se porta aux cruautés les plus attroces. • Il sçut engager l'Heritier légitime de PEmpire de quitter les montagnes où ce Prince s'étoit réfugié. Le perfide Espagnol le fit arrêter, & le fit pendre avec tous les Princes de la famille Royale & du sang d'Atahualipa. Quand ce barbare Gouverneur revint en Espagne, Dom Philippe le chassa de sa Cour, en lui disant : Je vous avois envoyé au Péron pour être un Viceroi, & vous n'avez été qu'un Beurreau. C'étoit une punition bien légere pour tant de crimes. Philippe vindicatif, soupconneux & cruel, l

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

pouvoit-il se plaindre d'avoir des Mimistres & des Géneraux qui lui ressembloient?

1571.

La ligue contre les Mahométans reprend de nouvelles forces. Le Pape, le Roi d'Espagne, les Vénitiens forment une flotte de deux cens galeres montées par cinquante mille fantassins & quatre mille chevaux. Dom Philippe fait la moitié des frais & des préparatifs, les Vénitiens les trois quarts de l'autre moitié, & le Pape le reste. Dom Jean d'Autriche est nommé Généralissime, mot inventé en sa faveur. Le Souverain Pontife met Marc-Antoine Colonne à La tête de ses troupes, & la République «hoisit Sébastien Venier pour Commandant de sa flotte. La plûpart des Puissances & des Princes d'Italie prennent part à cette ligue, qui a le nom de Sacrée. Les Archiducs Rodolphe & Ernest se rendent en Allemagne.

L'Empereur Turc arme de son côté une stotte considérable. Hali Bacha en est nommé Général. Il s'attache à garder les côtes de la Morée & d'Albanie, tandis que le Bacha Mustapha, déja maître de Nicosie dans l'Isle de Chypre, continue le siège de Famagouste. Cette derniere ville est réduite par les Turcs. Les deux stottes ennemies engagent, le 7 Octobre, un combat proche le golse de Lepante, dont cette bataille mémorable a pris le nom. C'étoit à peu près le même lieu où Antoine & Auguste avoient autresois combattu pour

#### RSPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebafien Z.

l'Empire du monde. Dès le commencement de l'action, les deux Capitanes des Généraux s'accrochent; la Capitane Turque est prise. Hali Bacha est tué; deux fils de ce Général sont prisonniers. La mort du Général met le désordre dans sa flotte; les Chrétiens triomphent. Trente mille Turcs perdent la vie, sans compter les blessés; dix mille sont faits esclaves; quinze mille Chrétiens sortent de la servitude. On compta trente galeres Turques coulées à fond, vingt-cinq brillées, cent trente qui passerent entre les mains des vainqueurs. Les Chrétiens perdirent sept mille hommes dans le combat & trois mille autres moururent de leurs blessures. Les Alliés partagent les prises faites sur l'ennemi à proportion de ce qu'ils ont contribué à l'armement.

Les Vénitiens voulant profiter de la victoire & de la consternation des Turcs, proposoient de s'emparer des villes voisines. Marc-Antoine Colonne, Général des galeres du Pape, étoit d'avis de se présenter devant Constantinople. Dom Jean d'Autriche conseilloit d'aller aux Dardanelles pour s'en rendre maître, & empêcher le passage à la flotte du Turc; il demandoit que l'on s'emparat du moins des deux châteaux du golfe de Lépante. La diversité des opinions empêche toute opération. Les suites de cette fameule journée pouvoient être plus considérables que la victoire même, mais on ne songea qu'à en jouir. Tous les Etats de la Chrétienté retentirent Cattions de grace & de cris de joie,

#### REPAGNE

Philippe II.

PORTUGAL, Sébafion I.

au bruit de la défaite des Infidéles. On rapporte que Dom Philippe reçut la mouvelle de la victoire avec assez d'indisférence, & qu'il ajouta au récit qu'on lui sit de cette bataille: Dom Jean a été benrenz, mais il a beaucoup basardé. Ce Prince conçut dès-lors de la jalousie contre le mérite supérieur de son frere, & il ne laissa que trop éclater dans la suite ce sentiment des ames soibles. Le Pape sut plus sensible à la joie publique; il s'écria en apprenant les actions de courage & les succès de Dom Jean: Il y eut un homme envoyé de Dien, de cet homme se nommeit Jean.

La Reine Dona Anne accouche le 4 de Décembre à Madrid du Prince Dom Fardinand

Ferdinand.

Cette année fut encore heureuse à l'Espagne, par l'arrivée des flottes des Indes, qui apporterent des richesses immenses.

Les habitans de Final se révoltent contre le Marquis leur maître; ils chassent de la ville ce Seigneur qui vou-loit les gouverner avec trop de hauteur & de dureté. Dans le même tems, les Protestans forment le projet de s'emparer de ce port d'Italie. Le Duc d'Albuquerque, Gouverneur de Milan, ayant été informé de cette révolution, & voulant empêcher que l'hérésie me pénétrât dans l'Italie, envoie D. Bertrand de Castro-y-la-Cueva, son neveu, accompagné d'Antoine d'Olivera, Gouverneur de Lodi, Officier expérimenté, avec un corps d'armée, pour mettre cette ville sous la protection du Roi.

### ESPAGNE.

Pbilippe H.

PORTUGAL

Sébafien I.

Les Citoyens reçoivent avec joie les Espagnols; on attiége le château, dont la garnison est obligee de capituler au bout de trente jours. Dom Bertrand laisse dans la ville Antoine d'Olivera avec quelques troupes, & se retire enfuite à Milan.

1572.

La flotte Chrétienne avoit perdu le moment d'agir apres la bataille de Lépante; les confedéres delibererent l'année suivante & ne déciderent rien. Selim, Empereur des Tures, négocia pour dissoudre la ligue. Il envoya en France un Ambassadeur afin d'engager Charles IX. à ne point s'unir avec les autres Alliés; mais au contraire, à porter ses armes dans les Etats de Flandre, & à forcer le Roi d'Espagne de rappeller ses troupes.

Les Chretiens Grecs, Albanois & Macédoniens, font une deputation à Dom Jean d'Autriche pour lui offrir la souveraineté de ces belles Provinces, lui promettant la Couronne s'il vouloit venir se presenter avec une flotte & des troupes en état de soutenir leur révolte. Philippe jaloux de la gloire & de la fortune de son frete, l'empêcha!

d'accepter ces propositions.

Les troubles de la Flandre augmentent. Le Duc d'Albe ne cessoit d'aigrir les esprits, & le Prince d'Orange souffloit le feu de la rébellion; il levoit des troupes, avec le secours des Protestans, pour venir faire une irruption dans les Pays-Bas. Cepéndant le Roi

#### ESPAGNE.

Philippo II.

PORTUGAL.

Sébafien I.

promet au Pape & aux Vénitiens de ne point se détachet de la ligue.

Mort du Pape Pie V. Le Cardinal Buon-Compagnon, Boulonnois, lui succéde sous le nom de Grégoire XIII. Il confirme tout ce qui avoit été fait par son prédécesseur à l'égard de la sigue.

Dom Jean d'Autriche se préparoit à se remettre en mer, lorsqu'il reçut ordre du Roi son frere de dissérer son départ, sous prétexte que l'Espagne même pourroit avoir besoin de son secours.

Les Vénitiens échouent dans leur entreprise sur Castelnuovo. Marc-Antoine Colonne obtient de D. Jean vingt-trois galeres montées par cinq mille fantafsins, & va commander la stotte Chrétienne. Cependant Dom Jean reçoit un nouvel ordre du Roi d'aller joindre les Alliés. Il en donne avis à Marc Antoine; mais ce dernier voulant avoir la gloire de quelqu'action d'éclat, n'attend pas les Espagnols; il s'avance contre la stotte Ottomane. On se canonne de part & d'autre, sans en venir à un combat décisif.

Dom Jean s'empresse d'aller combattre les Turcs, à qui il s'étoit deja rendu si formidable. Ulucciali, Amiral Ottoman, évite d'engager un combat, ayant reconnu la supériorité des forces des Chrétiens. Les Alliés projettent de s'emparer de Modon, & ensuite de Novarino; ils ne réussissent dans aucun de leurs desseins. On ne sit rien dans rette campagne. Dom Jean d'Autriche se sépara des Vénitiens, il détacha quel-

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

ques galeres qui s'emparerent d'une galere Turque. Amet-Bey, Capitaine, fut tué, avec les Turcs qui l'accompagnoient. On tira deux cens vingt Chrétiens d'esclavage. D. Jean se retire à Messine.

Jean de la Cerda, Duc de Medina-Celi, avoit été nommé l'année précédente pour succéder au Duc d'Albe, & il n'arriva que le 11 Juin 1572 dans les Pays-Bas, avec cinquante-quatre bâtimens & seize cens hommes; il ne voulut jamais accepter le Gouvernement du Duc d'Albe; il protesta au contraire qu'il désiroit servir sous ses ordres, comme il le fit, jusqu'à ce qu'ils sufsent rappellés l'un & l'autre en Espagne.

Le premier de Novembre on vit paroître en Flandre une grande comete qui effraya les peuples de cette Province.

Le Roi fait faire pat Arias Monzanus & par une Société de Sçavans de l'Université de Louvain une nouvelle édition de la Bible de Complut, avec plusieurs Traités pour l'intelligence des Livres sacrés.

Mort de la Reine de Navarre à Paris. Le Roi de Navarre épouse la Princesse Marguerite. Massacre des Huguenots en France le jour de la Saint Barthelemi. Jamais la barbarie & le fanatisme unis ensemble ne produisirent rien de si attroce. Philippe ne put contenir sa joie à la nouvelle de cette sanglante execution, qui le délivroit de plus de quarante mille braves François prêts à se soulever

### ESPAGNE

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebaftien I.

contre lui. Il fit chantet des Te Deum comme s'il se fût agi d'une victoire remportée en bataille rangée contre les Infidéles.

1573.

Les Vénitiens mal secondés par les Espagnols & par les autres Alliés, craignirent avec raison d'avoir seuls à lutter contre la puissance sormidable des Turcs; ce sut ce qui les disposa à écouter savorablement les propositions que le Grand Seigneur seur sit par son Ambassadeur, & même à renoncer pour toujours à l'Isle de Chypre.

Dom Jean, Prince généreux, reçoit une lettre de Fatim-Cadem, fils du Général Hali, tué à la bataille de Lépante, qui lui demande la liberté de ses deux freres. L'aîné étoit mort à Rome du chagrin de sa disgrace. Dom Jean rend à Fatim son second frere, nommé Sam-Boin, lui fait beaucoup d'amitié, lui donne des présens, & le renvoie plein de reconnoissance, avec ses domestiques, à Constantinople.

La flotte Espagnole ne se détermine à aucune opération. Le Roi est d'avis que Dom Jean entreprenne la prise & la destruction de la ville de Tunis. Ce Prince part pour cette expédition. Uluciali, Général Turc, avoit congédié les Corsaires, & étoit retoutné à Constantinople. A l'approche des Espagnols les Turcs & les habitans de Tunis abandonnerent cette place; on n'y trouva que des vieillards, des semmes & des enfans, à qui Dom Jean accorda la vie;

Tome II.

Dd

#### ESPAGNE.

Philippe 11.

PORTUGAL

Sébaftien I.

il y avoit aussi en abondance des provitions & des munitions de toute espéce. Dom Jean ne detruisit point Tunis, suivant les ordres de Philippe; il engagea au contraire les citoyens à y revenit; mais il sit elever du côte de la ville un sort capable de contenir huit mille hommes & de savoriser la Goulette. Il donna à Gabriel Cervellon, habile Ingenieur, le gouvernement de la forteresse construite par ses soins. Dom Jean nomma Muley-Mahamet, Roi de Tunis, en la place de Muley-Amida son frere, Prince cruel, qu'il sit conduire à Palerme.

Biserte, ville située sur la côte à vingt lieues de Tunis, se livra aux Espagnols. Dom Jean d'Autriche y mit garnison, sous le commandement de François d'Avila. Il consia le gouvernement de la Goulette à D. Pedre de Porto-Carrero, Gentilhomme peu capable de désendre une place de cette importance. La flotte Espagnole retourne en Sicile.

Les succès de Dom Jean le rendirent ambitieux. Ce Prince engagea le Pape à demander que le Roi d'Espagne lui donnât le titre de Roi de Tunis. Mais Philippe refusa par jalousse de consentir aux desirs de son frere, & colora son refus par des raisons de politique.

Le Roi enrichit le magnifique Monastere de l'Escurial, & y fait transporter les corps des personnes de son sang.

La guerre continuoit avec le même acharnement dans les Pays - Bas. Enfin le Roi fait revenir en Espagne l'implacable Duc d'Albe & le Duc de Medina-

#### ESPAGNE.

#### Philippo II.

Celi. Il donne le gouvernement de la Flandre à Dom Louis de Requesens, grand homme d'Etat & habile Général. Le premier soin du nouveau Gouverneur sur d'abattre le monument de la cruauté & de l'orgueil du Duc d'Albe.

#### 1574.

Les Turcs mettent en mer une flotte nombreuse, qui menaçoit en mêmetems Tunis & la Goulette D. Jean d'Autriche envoie des munitions dans ces deux places, & en augmente les garnisons. Il se dispose lui-même à porter du secours à la Goulette. Les Chrétiens font des prodiges de valeur pour la défense de Tunis; ils sont obligés d'abandonner la place aux Turcs & se retirent dans la forteresse. Une tempête violente arrête Dom Jean dans le port de Trapani pendant quatre jours. Durant ce tems, les ennemis, commandés par Sinan Bacha & par Ulucciali, prennent d'assaut la nouvelle forteresse & la Goulette.

La mort du Grand Tute Selim suspendit alors la poursuite des ennemis. Il eut pour successeur à l'Empire Amurat III. son fils.

Dom Philippe charge le Prince Vespassen Gonçaga, Viceroi de Navarre, d'aller visiter les places d'Afrique de la domination Espagnole, & de les mettre en état de désense. Gonçaga sit évacuer Oran, qui, par sa situation, n'étoit pas en état de faire une longue résistance; il s'attacha à sortisser Mazar-Quivir.

Mort de Charles IX. Roi de France. rieurs en nombre; il les

#### PORTUGAL

Sebaftien I.

### 1574.

Dom Sébastien, Roi de Portugal, avoit puisé dans les instructions de ses Gouverneurs & de ses Précepteurs le gosit de la Chevalerie & le desir de signaler ses armes contre les Insidéles. Il avoit formé dans Lisbonne une troupe de jeunes Militaires avec lesquels il se plaisoit à faire ses exercices guerriers.

Il se laisse enfin aller & son ardeur, malgré les représentations de la Reine Dona Catherine, son ayeule, & du Cardinal Henri son oncle. Il passe avec quelques vaisseaux & peu de monde en Afrique. sous prétexte de visiter les places que les Portugais possédoient sur ses côtes a mais en effet, il méditois quelqu'action d'éclat; il fit plusieurs courses dang le pays; il osa même attaquer les Maures, qui étoient beaucoup supé-

#### ESPAGNE.

#### Philippe II.

Henri III. son frere, abandonne le Trone de Pologne, & vient en France recevoir la Couronne dont il est héritier.

Le rappel du Duc d'Albe changea les affaires des Pays Bas Le Prince d'Orange poursuit la guerre avec vigueur; il fait la conquete de Middelbourg & de la Zélande. Sa flotte remporte une victoire súr celle d'Espagne. Dom Sanche d'Avila, Général Espagnol, gagne à son tour une bataille contre les Protestans aux environs du village de Moock; Louis de Nassau y est tué. Le Roi profite de ces avantages pour offrir une amnistic aux Rebelles, à condition qu'ils embrasse. ront la Religion Catholique Romaine; mais ces propositions ne sont pas acceptées. Dans le même tems les troupes Espagnoles se révoltent faute de payement; elles surprennent & pillent Anvers. On ne les appaile qu'en leur promettant le Sac de Leyde.

Dom Philippe commence à ctaindre les suites du soulevement des Flamands; & malgré son caractere superbe & sévere, il fait publier à Bruxelles une abolition pour le passé, grace que les Protestans avoient déja rejettée & qu'ils refuserent encore. Les Zélandois & les Hollandois entierement dévoués Prince d'Orange leur Stathouder, & à la défense de la nouvelle Religion, enlevent trente vaisseaux Espagnols; un malheur plus grand afflige le Roi. L'armee qui affiégeoit Leyde pour piller cette ville, est inondée dans son camp par la rupture des digues. Les soldats aigris par cette disgrace, & voyant échapper

#### FORTUGAL

Sebaftien I.

combattit avec intrépidité, & remporta sur eux quelques avantages qu'il célébra comme des victoires éclatantes. De retour à Lisbonne, Prince ordonna les préparatifs d'un grand armement. Cependant son Conseil s'efforçoit de le détourner de ses projets de conquête qui pouvoient lui être ausli funestes qu'au Portugal; mais ce Prince ne vouloit prendre d'avis que de sa pastion & de Martin Gonçalès de Camera, frere de son Confesseur, qui flattoit som inclination.

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL. Sébastien 1.

l'occasion de se payer de leur solde, levent de nouveau l'étendart de la révolte. Requesens est oblige d'emprunter des sommes considerables d'argent qu'il distribue à ses troupes pour les appaiser. Tandis que Philippe negligeoit de satisfaire à l'entretien de ses armées, il prodiguoit les tresors du Nouveau Monde à élever de vastes Monasteres; & quoique manquant de soldats & d'argent, il offroit au Roi de France une armée & quatre cens mille écus par an, pour l'engager à faire dans ses Etats la guerre aux Protestans. Telle étoit sa politique, d'exciter par tout la discorde & les guerres civiles, afin de mettre les nations voisines hors d'état de l'attaquer.

### 1575.

Le Sultan Amurat adopte les projets de son pere contre l'Espagne. Dom Philippe fait visitet les forteresses d'Afrique & celles sur les côtes de l'Andalousie, d'Italie & de Sicile. Il fait équiper plusieurs galeres, mais elles sont brisées proche Nice par une bourasque; il y périt beaucoup de monde & quantité de richesses.

Dom Jean d'Autriche se rend à la Cour de Madrid, où son frere lui donne les plus grands témoignages de satisfaction. Ce Prince demande que le Roi le déclare Infant de Castille, & qu'il le nomme son Lieutenant Général de tous les Domaines d'Italie, en lui accordant la supériorité sur tous les Gouverneurs & les Vicerois.

Dom Philippe répondit à son frere sur

EVEN

ESP

Phi

fa premiere préte point d'exemple « naturels de Rois fu & a l'égard de si il lui dit de se re recevoir ses ordre

L'Histoire fait i
marin d'une gra
parut dans le Dé
qui ayant éte fra
non, vint expires
lence. Il avoit d
deux nageoires
voiles de galeres
cinquante palmes
grosseur; sept he
tret ensemble das
ture de sa bouche
porta à Saint-La.
mâchoires, qui ave
avec vingt dents

Mort de l'Infar Juillet. Le 12 du accoucha de l'Ini Muley-Moluc,

des Royaumes de Muley-Mahamet troupes du Grancours de Rabadar dernier défait l'a Molue gagne des le rétablissent dan & de Maroc.

Ulucciali, Géi avec sa flotte set Morée & des . Grand Turc. Un l le Capitaine d'u

#### RSPAGNE.

#### Philippe II.

PORTUGAL

Sebastien I.

secours des Forçats, il s'en empare & la conduit à Naples. Ulucciali pille Squillaci, dans la Calabre, avec quelques autres places des environs. Il attaque Trovisaquia; mais il éprouve tant de resistance, qu'il rembarque ses troupes & retourne à Constantinople.

La flotte Espagnole, commandée par le Marquis de Sancta-Cruz, fait une descente dans l'Isle de Querquenes, où elle enleve plusieurs Mahometans; elle retourne après cette expédition à Messine.

Troubles dans Gènes, excités par la jalousie & la rivalité entre les anciens & les nouveaux Nobles. Dom Philippe y rétablit la paix, & prend la qualité de Protecteur de la Republique.

Requesens, Gouverneur des Pays-Bas, pousse la guerre contre les Protestans. Il avoit sous ses ordres douze mille Espagnols, les meilleures troupes de l'Europe; le Prince d'Orange eut besoin pour leur résister de toutes les ressources que l'Empire, la France & l'Angleterre lui fournissoient. Ce fut dans cette campagne que Chiapin Vitelli, à la tête de quatre mille hommes, osa traverser à la nage & en combattant la flotte ennemie, un bras de mer rempli de gouffres & de précipices; enfin aborder dans les Isles de Zelande, attaquer les Rebelles, & prendre d'assant à leur vue la ville de Zuirzee.

1576.

Dom Louis de Requesens, Gouvermeur des Pays-Bas, homme recomman- cours à l'Espagne pour

1576.

Muley-Mahamet a re-

Dd iv

### esragne.

### Philippe II.

dable par la douceur de ses mœurs, par l son adresse à manier les esprits & par ses vertus, meurt à Bruxelles le 5 de l Mars. Sa mort remet la confusion dans les affaires. Le Prince d'Orange profite avec habileté des circonstances favora-

bles au progrès de ses armes.

Le Roi, à la sollicitation du Pape, donne le gouvernement de la Flandre au fameux Dom Jean d'Autriche son frere. Ce Prince se rendit à l'Escurial pour recevoir les instructions de Dom Philippe sur la conduite qu'il devoit tenir dans les Provinces confiées à ses soins. On tint plusieurs Conseils; Dom Jean eut le pouvoir d'accorder aux Rebelles toutes les graces capables de les désarmer, excepté la liberté de conscience que je ne leur permettrai jamais, dit-il, quand je devrois exposer ma Couronne. Dom Jean se déguise; il traverse la France avec Octave Gonçaga, dont il se dit le Domestique. Etant à Paris, il envoie chercher Dom Diégue de Zuniga, Ambassadeur d'Espagne; il apprend que Cambray s'est rendu, mais que la Province de Luxembourg reste fidélement attachée au Roi. Il passe à Luxembourg, où il se fait connostre. Il communique ses instructions aux Etats de Flandre, leur marquant le desir d'apporter la paix avec lui. Le Roi jaloux de son frere & craignant son ambition, ne lui envoie ni troupes ni àrgent. Ce Prince entretenoit des correspondances avec Elisabeth, Reine d'Angleterre; ce qui acheva de le rendre suspect au Roi.

### PORTUGAL.

Sebastien I.

remonter sur le Trône des Royaumes de Fez & de Maroc, & n'ayant pu rien obtenir de Dom Philippe, il passe à Ceuta; il s'adresse'à Dom Sébastien, Roi de Portugal, dont il connoissoit l'humeur guerriere & le goût pour la Chevalerie. Il promet au Portugal les ports d'Arzile & de Larache, fi le Roi veux le remettre en possession de ses Etats.

D. Sébastien saisit avec joie l'occasion qu'il attendoit de se signaler contre les Maures d'Afrique.

Ce Monarque engage Dom Philippe, son oncle, de le seconder. Le Roi d'Espagne lui donne un rendez-vous à Guadaloupe, & s'efforce de le détourner de l'expédition téméraire qu'il projettoit ch Afrique, n'ayant ni les forces, ni l'expérience nécessaires pour y réussir. Mais plus on montroit à Sébastien d'obstacles dans son entreprise, plus il la trouvoit digne de lui, & plus il s'obstinoit dans ses projets de conquête. Enfin le Roi de Portugal obtint de Dom Philippe qu'il lui I donneroit cinquante gale-

#### ESPAGNE.

Philippe II.

PORTUGAL.

Sebastien I.

res & cinq mille hommen

Dom Barthelemi Carrança, Archevêque de Toléde, est condamné par le Pape à abjurer plusieurs propositions hérétiques contenues dans ses Ouvrages. Il est suspendu de ses fonctions pendant cinq années, & obligé de se retirer dans un Couvent. Ce Prélat tombe malade peu de tems après son jugement; il proteste de son innocence en mourant.

L'Empereur Maximilien meurt le 12 d'Octobre; il a pour successeur à l'Em-

pire Rodolphe, son fis aîné.

Amurath demande l'amitié de Dom Philippe; mais ce Prince refuse avec hauteur toute alliance avec le plus redoutable ennemi des Chrétiens. Il sçavoit que le Sultan étoit engagé dans une

guerre contre les Perses.

Dom Philippe parcourt l'Espagne, il rend par-tout la justice, réforme les abus, entend les plaintes de ses sujets. Ce Prince instruit, laborieux & politique, consacroit les journées & souvent les anuits à l'expédition des affaires. Il avoit des Espions dans toute l'Europe & dans toutes les parties de ses vastes Etats, rienn'échappoit à sa curiosité; il sçavoit dans le fonds de son cabinet rétablir les ressorts de l'administration & leur donner le jeu qu'il desiroit. Il avoit remarqué depuis longtems l'antipathie que les anciennes guerres avoient occasionnées entre les différentes Provinces de ses Etats; il détruisit ces semences de haine & de discorde, & mit un heureux accord dans toutes les branches de la Monarchie, par les mariages qu'il engagea les principales maitons de ces

# evenemens remarquables.

#### RSPAGNE

### Philippe II.

Royaumes de contracter entr'elles. Il Infpira a tous fes peuples le même zèle & le même attachement pour sa gloire & fon fervice. Jamais Prince n'ent ete plus capable de rendre les Sujets heureux, & de tracer le plan d'un Gouvernement parfait, s'il n'eût pas fondé principalement fa puillance sur l'odieux Tribunal de l'Inquisition, & s'il est eté moins intolérant, moins distimule, moins ambitieux.

### I 577•

Le Roi envoie l'Amiral de Castille pour complimenter l'Empereur Rodol-Javec activite ses preparaphe, fon neven, fur fon avenement a l Empire.

Le Pape accorde, à la follicitation de Dom Philippe, le Chapeau de Cardinal à l'Archiduc Albert. Le Souverain [ Juifs , il augmente le prix Pontife fit aussi présent à la Reine Dona | de la monnoie; foibles Anne de la Rose d'Or qu'il avoit benite | tessources pour les frais cette année. En Flandre, Dom Jean d'une telle expedition! il d'Autriche voulut ramener par la douceur & par des procédes genereux les l'Esfie & en Aliemagnes . habitans que le Duc d'Albe avoit sou- arme une flotte. Jevés par la hauteur & par la severité. Il congédia les Espagnols, les Italiens Portugal de lui céder quel & les autres Troupes étrangeres qui étoient à charge aux Pays-Bas. Il s'empresia de remplir cette premiere con dition de la paix, arrêtee à Gand au bastien rejette avec han snois de Novembre de l'année préce- teur ces propositions. I dente entre les Etats des Provinces , le In'aspiroit qu'a la gloite de Prince d'Orange & Dom Philippe , afin triompher des Maures. L. d'engager, en consequence de ce Traité, Reine Dona Catherine les peuples à ne point reconnoître d'au son ayeule, qui mettoi see Religion que la Catholique, & le plus d'opposition à se

#### FORTUGAL.

Søbaftien I.

#### 1577.

D. Sébailien continue tiff pour la guerre d'Afrique il leve des impôts fur les peuples, fur le Clerge; il emprunte aux fait entôler des troupes e:

Moluc offre au Roi d ques places, voulant dé tourner l'orage qui mena çoit ses Etats; mais Sé

#### ESPAGNE.

Philippe II.

d'autre Souverain que le Roi d'Espagne. Cependant le Prince d'Orange, qui avoit dessein de profiter des troubles présens pour satisfaire son ambition, forma une ligue à Bruxelles. Le parti des Rebelles devint plus audacieux. Il conspira même contre la vie de Dom Jean d'Autriche. Ce Prince fut obligé de se réfugier dans le château de Namur. Les Etats firent des provisions d'armes & leverent des troupes; ils se prépazoient à se soustraire à la domination de leur Souverain. D. Jean d'Autriche en informa le Roi, & lui dit que la guerre étoit seule capable de contenir ces peuples mutinés. En effet, ce Monarque fit les dispositions nécessaires pour réduire les Révoltés. Ce Prince obtient du Pape une Bulle qui l'autorise à vendre les Seigneuries des places dépendantes de l'Archeveché de Toléde. Il emprunte de grandes sommes sur les revenus de la Couronne; il met des impositions & réduit sa dépense; il donne des ordres pout lever des troupes nombreuses.

Le Roi recherche l'alliance de Moluc, Roi de Fez, & conclud une tréve de trois ans avec le Grand Seigneur. Dom Philippe fait passer en Flandre Alexandre Farneie, Duc de Parme, son neveu, pour servir en second sous les ordres de Dom Jean d'Autriche. Plusieurs Régimens, Espagnols & Italiens, se rendent à Luxembourg.

Le Duc d'Alencon, frere du Roi de l France, envoie en Espagne un Officier de sa maison appellé du Bourg, pays ennemi. chargé de demander en mariage l'In-l

PORTUGAL.

Sebastien I.

projets de conquête, dont elle craignoit les suites malheureuses, mourut sans pouvoir l'en détourner. Le Cardinal Henri, oncle du Roi, cessa de combattre les sentimens de Sebastien & se retira de la Cour.

Dom Philippe, Roi d'Espagne, voyoit avec une secrette satisfaction l'imprudente valeur du Prince son neveu, qui alloit s'exposer à un danger certain; & comme Sébastien n'avoit point d'enfans, il espéroit pouvoir réunir son Royaume à l'Espagne. Il combattit d'abord par bienséance son projet, & y applaudit casuite par politique.

Dom Philippe envoya en Afrique François Aldana, Officier Espagnol, qui avoit connu particulierement Moluc, pour examiner l'état des forces de ce Prince. Aldana passa ensuite en Portugal, & représenta au Roi les dangers auxquels il vouloit s'exposer. Sébastien retint à son service cet Espagnol, afin de le guider dans le

La Noblesse Postugaise

#### ESPAGNE.

Philippe II.

fante Dona Isabelle, & pour dot les Pays-Bas, qu'il s'engageoit de recouvrer sur les Rebelles, promettant de faire l'hommage de ces Provinces aux Rois d'Espagne. D. Philippe n'a aucun égard aux demandes de ce Prince.

1578.

L'Archiduc Mathias arrive à Bruxelles; où il est élu Gouverneur Général des Pays-Bas par les Provinces confédérées. Elles vouloient mettre des bornes au crédit du Prince d'Orange, que les Etats du Brabant avoient nommé Sur-Intendant de leur Pays.

Dom Jean d'Autriche remporte une de Sousa, homme d'Etat, victoire signalée contre les Rebelles mais sans expérience pour

#### PORTUGAL.

Sébastien I.

fit en corps les représentations, & ne put rien obtenir de Sébastien. Dom Antoine d'Acuhna, Seigneur de la premiere diftinction, qui arrivoit d'Afrique après avoir combattu sous les ordres de Muley Mahamer & avoir été fait prisonnier par Muley-Moluc, inlistoit sur le nombre des troupes de ce Prince. "D, Antoine! Ini "répondit le Roi fatigué " de son récit, il me " semble que la frayeur " vous a fait exagérer les , forces des ennemis. Non, Sire, dit d'Acuhna; prêt à combattre & à périr pour votre service, je ne crains la multitude des Maures que pour le succès de vos armes.

Mort de l'Infante Dona Marie, fille du Roi Dom Emmanuel, & de la Reino Dona Eleonore.

1578.

Dom Sébastien nomme Viceroi des Indes Dom Louis d'Ataïde, habile Général, qu'il auroit dû retenir auprès de lui. Il donne le commandement de son armée à D. Diégue de Sousa, homme d'Etat, mais sans expérience pour

#### ESPAGNE.

Philippe 11.

aux environs de Gemblours. Les Séditieux perdent près de six mille hommes & Goignies, leur Général. Les vainqueurs n'ont que deux hommes de tués. Beaucoup de villes du Brabant & de la Province de Haynault se soumettent. Dom Jean d'Autriche s'empare de Phi-Iippeville, tandis que le Duc de Parme gagne Limbourg & tout le pays de Dalem. Octave Gonçaga passe en Artois avec un corps de troupes pour s'opposer au Due d'Alençon, qui venoit de France au secours du Prince d'Orange.

Jean d'Escovedo, Secrétaire de Dom Tean d'Autriche, est assassiné en Espagne. Les auteurs & les causes de sa mort sont peu connus. On a dit que le Gouvernement s'en désit, parceque ce Secrétaire négocioit le mariage de Dom Jean d'Autriche, son Mastre, avec la

Reine Elisabeth d'Angleterre.

Dom Sebastien, Roi de Portugal, perd la vie dans son expédition d'Afrique. Le Cardinal Dom Henri succéde à son neveu. Ce Prince étoit infirme & âgé. Dom Philippe envisage la Couronne de Portugal comme un héritage prochain & sur lequel il fait consulter ses droits. Il envoie en même-tems un Ambassadeur au nouveau Souverain, pour L'engager à le choisit pour son successeur.

Le Roi d'Espagne, à la nouvelle de la défaite des Portugais, ordonne aussitôt au Marquis de Sancta-Cruz d'aller semblé une armée plus de avec ses galeres pour défendre les places d'Afrique qui étoient sous la domination du Portugal. Il les regardoit déja comme vance en bon ordre & de son Domaine.

#### PORTUGAL

Sébaflien I.

la guerre. Le Cardinal Henri refuse la Régence du Royaume pendant l'absence de son neveu; elle est donnée à un Conseil. Les troupes, & à leur têtel'imprudent Sébastien, s'embarquént au port de Lisbonne le 25 du mois de

luin.

L'armée étoit d'environ quinze mille hommes dont deux mille Castillans, & la flotte de cinquante vaisseaux & de cinq galeres, outre beaucoup de bâtimens de transport. Le Roi arrive au port de Lago dans l'Algarve, où if reste quatre jours; il se rend ensuite à Cadix, & reçoit de grands honneurs & des fêtes du Duc de Medina-Sydonia. Il paffe ensuite à Tanger où il débarque avec un corps de troupes; le reste de la flotte va l'attendre à Arzile; Dom Sébastien ne tarde pas d'y arriver. II trace ion camp entre la ville & la mer.

Muley-Moluc avoit afsix fois supérieure en nombre aux Portugais. Il s'a-Lvient se poster à une lieue

d'Anvers.

# EVENEMENS REMARQUABLES.

#### ESPAGNE.

#### Philippe II.

Dom Philippe charge François de Zuniga d'engager Muley-Hamet, successeur du Roi Moluc son frere aux Trônes de Fez & de Maroc, à rechercher l'amitié des Espagnols préférablement à celle des Turcs, dont ses prédécesseurs avoient éprouvé souvent l'ambition & l'infidélité. Cet Officier réussit dans sa négociation.

Dom Jean d'Autriche étoit aux environs de Namur à la tête d'un corps d'armée, & mettoit tous ses soins à empêcher la jonction des armées Frangoise & Allemande. La premiere avoit étéamenée en Flandre par le Duc d'Alencon, qui prenoit le titre de Protecteur de la Liberté Belgique, suivant le traité qu'il avoit fait le 13 Août avec les Etats

Dom Jean tombe malade & meurt regretté des soldats, dont il étoit le chef, l'ami & le compagnon, & pleuré de toute l'Espagne, où il avoit fait éclater l'élévation de son ame, l'excellence de son génie & la générosité de ses sentimens. Il nomme Alexandre Farmese, Prince de Parme, son neveu, pour lui succéder dans le gouvernement des Pays-Bas; il ne pouvoit faire un meilleur choix.

Les ennemis de Dom Philippe ont voulu charger ce Monarque du crime de fa mort, l'accusant d'avoir été jaloux des rares talens & de la réputation de son frere, ou le soupçonnant d'une politique cruelle, parcequ'il appréhendoit que Dom Jean n'épousat la Reine Elifabeth d'Angleterre.

### PORTUGAL

Sébastien I.

d'Alcaçat-Quiviren présence de l'armee Chrétienne. Il y a plusieurs escarmonches dans lesquelles les Maures remportent quelques avantages. Dom Sébastien quitte son camp, il mene par terre ses tronpes vers Larache. Le Capitaine François d'Aldana va le trouver, & lui présente de la part du Duc d'Albe un Casque que Charles Quint avoit porté, & une lettre qui l'engageoit de ne s'attacher qu'à la prile de Larache. Cependant Muley-Moluc suit le Roi dans sa marche, il s'arrête près du gué de la riviere de Luco pour en défendre le passage. Le Roi se dispose autitôt à combattre. Le Chérif Muley-Mahamet veut envain détourner le Roi de donner la bataille avec des forces si inégales à celles de l'ennemi. D. Sébastien rejette ce conseil prudent, mais qu'il regardoit comme honteux à sa gloire. Il ordonne le combat. La multitude des Maures triomphe de la valeur & de l'intrépidité des Chrétiens. Le carnage devient général. Dom Sébastien

#### ESPAGNE.

Philippe II.

Vers le même-tems, mourut en Espagne l'Archiduc Wenceslas, jeune Prince de dix-sept ans, & d'une grande

espérance.

1

Dom Philippe eut encore à pleurer la perte du Prince Dom Ferdinand, qui étoit dans sa seizième année, & dont le caractere & l'esprit annonçaient un régne heureux à l'Espagne. Philippe désendit qu'on portât le deuil de son fils; il vouloit paroître supérieur aux événemens qui accablent les autres hommes, & ne paroître affecte que des intérêts de l'Etat & de la Religion.

#### PORTUGAL.

Sebaftien I.

plus Soldat. que Roi, se trouve par-tout, affrontant les plus grands dangers. Il est fait prisonnies par une troupe de Maures qui se l'arrachent les uns aux autres, & sont prêts d'en venir aux mains. Un des Genéraux ennemis voyant cette rumeur, accourt, se fait jour au milieu des mutins; il leur crie: Quqi! lorsque Dien vous donne la victoire, c'est pour un prisonnier que vous vons égorgez! Et plus barbare que ses soldats, il porte sur le malheureux Sébastien un grand coup de cimeterre qui le renverse mourant de son cheval; les autres Maures achevent de le tuer.

Trois Rois périrent dans cette journée cruelle; Sébastien sur le champ de bataille, par le fer de l'ennemi; Moluc dans sa litiere, par la maladie; & le Chérif Mahamet se noya dans la riviere de Mucacen en suyant. Huit mille Chrétiens surent massacrés; il y en eut un grand nombre de blessés & de captifs, très peu se sauverent. Cette victoire costa plus de dix-huit mille hommes

### ESPAGNE.

Philippe II.

# PORTUGAL.

Henri I.

aux Maures, Muley-Hamet, frere de Moluc, est élu Roi par les Alcaydes: Les Seigneurs Portugais rachetent leur liberté. Le corps de Dom Sebastien est transporté en Portugal. Le Cardinal Dom Henri est élevé sur le Trône après la mort de son Neveu. Il prend le titte de Prêtte-Roi.

#### 1579.

Les Portugais engagent leur Roi de se marier, prévoyant & craignant les suites malheureuses d'un interregne. Dom Philippe au contraire fait sollicitet le Pape par son Ambassadeur de ne point accorder de dispense à ce Roi. qui étoit en même-tems Prêtre, Archevêque & Cardinal. En effet, le Souvergin Pontife se sert de différens prétextes pout éviter de rendre réponse.

Dom Henri assemble les Etats à Lisbonne. Il nomme cinq Régens du Royanme pout gouverner Portugal après sa mort.

D. Philippe emploie la négociation, & le dispose à faire agir une armée

# 1579.

Le Chérif Muley-Hamet fait un Traité de paix pour vingt ans avec le Roi d'Espagne. Il céde le port de Larache. Dom Philippe s'engage de l'aider de ses troupes & de ses vaisseaux contre les entreprises de ses ennemis. Le Chérif, en considération de cette alliance, fait transporter le corps du Roi D. Sébastien à Ceuta; & rend sans rançon la liberté au Duc de Barcelos, parent des Rois d'Espagne & de Portugal.

Dom Philippe met sur pied une armée; il se dispose à enlever par la force des armes la Couronne de Portugal, s'il ne peut parvenir à l'obtenir par les voies de la négociation. Il prétendoit avoir des droits au Trône comme fils de Dona Elisabeth, fille aînée de Dom Emma-

nuei.

Les affaires des Espagnols dans les Pays-Bas parurent tourner à leur avantage sous la conduite du célébre Alegandre Farnese. Ce Général, avec moins de vingt mille hommes, eut l'habileté lafin de déterminer les

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ESPAGNE.

Philippe II.

de s'opposer aux forces alternativement | Portugais en sa faveur. réunies & divisées de la France, de l'Angleterre, de la Hollande & des Princes Protestans de l'Empire.

Alexandre assiege Mastricht, prend cette ville d'assaut; son armée y fait un butin immense.

L'Artois, le Haynault, la Flandre la France prometteut de Françoise se soumettent. Malines, Lille, l'appuyer. Valenciennes reçoivent la loi du vainqueur. Le Comte d'Egmont, fils de celui qui avoit été décapité à Bruxelles, abandonne la vengeance de son pere, & passe au service des Espagnols. Le Prince d'Orange n'est point accablé par tant de revers; il ménage à Utrecht la fameuse confédération entre la Hollande, la Zélande , la Frise , Utrecht , à laquelle Anvers, Gand & Ypres accéderent enfuite.

#### PORTUGAL

Henri I.

Dom Antoine, Prieur de Crato, fils naturel de l'infant Dom Louis, un des Prétendans à la Coutonne de Portugal, se fait un parti; l'Angleterre &

Dom Henri le déclare bâtard, incapable de succéder, rebelle à l'Etat, & l'exile. Il eloigne aussi de la Cour le Duc de Bragance, qui avoit le plus de droit au Trône comme mari de Dona Catherine. fille de l'Infant Dom Edouard, & petite fille du Roi Dom Emmanuel.

Les autres Prétendans étoient le Duc de Savoye fils de la Princesse Beatrix, sœur cadette de l'Imperatrice; & le Duc de Parme, qui avoit pour mere Marie de Portugal, fille du Prince Edouard, & sœur aînée de la Duchesse de Bragance. Catherine de Médicis, Reine de France, se mit aussi sur les rangs, comme issue d'Alphonse III. Roi de Portugal, & de Mathilde, Comtesse de Boulogne. Le Pape même vouloit tirer avantage de ce que

#### ESPAGNE.

Philippe II.

#### PORTUGAL.

Henri I.

la Couronne étoit sur la tête d'un Prêtre. Il reclamoit le Trône comme la dépouille d'un Cardinal & un Fief du Saint Siège. Onn'eut aucun égard à ces prétentions étrangeres.

Le Roi de Portugal envoie au Chérif Muley Hamet D. François d'Acosta pour traiter du rachat des captifs. Le Chérif ne vent rien recevoir pour la rancon du Duc de Barcelos, fils aîné du Duc, de Bragance; il le met en liberté après l'avoir comblé d'honneurs & de bienfaits.

ĭ }\$0.

Les Etats de Portugal s'assemblent à Almerin. Le Roi D. Henri déclare que la succession à la Couronne ne pourroit regar. der que D. Philippe, Roi de Castille, son neveu, & Dona Isabelle, Duchesse de Bragance, sa niéce; & qu'il desiroit de les accorder par la voie d'accommodement, pour affurer la tranquillité du Royaume.

D. Henri tombe malade & meurt. Ce Prince, Ar-

# 1580.

Dom Philippe envoie dans le Portugal une armee, dont il donne le commandement au Duc d'Albe, qui étoit pour Tors disgracié & prisonnier. Ce Général partit pour aller se mettre à la tête des troupes, sans avoir pu obtenir la permission de voir le Roi. Il usa en grand homme de la confiance de son maître, qui l'estimoit assez pour ne pas craindre son ressentiment.

Le Roi fait reconnoître par les Etats l'Infant D. Diégue, Prince des Asturies, & héritier de la Gouronne d'Espagne.

Ambassade de la part des Régens de Portugal, qui engagent le Roi de s'en tapporter à leur decition. Dom Philippe repondit avec fermeté, qu'il connoissoit | chevêque, Grand-Inquis-

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

ses droits, & qu'il les soutiendroit. Les Régens mettent les principales villes de Portugal en état de défense. Le Roi se rend à Badajoz, où il passe en revue son armée d'environ vingt-cinq mille hommes. Il avoit aussi en mer une flotte nombreuse sous les ordres du Marquis de Sancta-Cruz. Yelves, Olivença, Porta-Légré & Campo-Major, places fortifiées, se rangent sous l'obéissance du Roi.

Dom Antoine, Prieur de Crato, un des Prétendans à la Couronne, se fait élire Roi par la Populace à Sanctaren, à Lisbonne, à Sétubal. Il assemble un corps de troupes. Le Duc d'Albe s'empare de Villaviciosa & de Villabuin, places du Duc de Bragance, qui ne tarda point à reconnoître Dom Philippe seu Roi. pour son Souverain. Evora, Arroyolos, Vimiero & plusieurs autres villes ne font | de Crato, parcourt le Porqu'une foible résistance. Sétubal, place considérable, ouvre ses portes à l'armée Ripagnole. La flotte se présente devant le château d'Otan, qui est en mêmesems attaqué par terre. Il est contraint de le rendre. Palenela se livre parcillement au Duc d'Albe. Ce Général fait Prince, emporté & vioembarquer son armée pour Cascaes. Les lent, fait assassiner par Portugais veulent s'opposer au débarquement des Espagnols & sont repoussés. Siège de Cascaes. Cette forteresse est prise d'assaut. Le Duc d'Albe fait mourir traversoit dans ses entre-Henri Percira de Sylva, Dom Diégue de Menezès & plusieurs Officiers de la garnison, pour avoir osé soutenir un l'assassin. Dom Antoine siège. Saint-Jean de Gueras accepta la est proclamé Roi par la capitulation, qui lui fut offerte par le Populace à Sanctaren, Duc d'Albe.

#### PORTUGAL.

Henri I.

teur, Cardinal & Roi, avoit des mœurs séveres & beaucoup de zèle pour la Religion ; il étoit scrupuleux , indécis & timide avant que de prendre un parti; mais ferme & constant dans le plan qu'il avoit artêté. Ce fut lui quI donna la forme aux Inquititions de Portugal.

Les cinq Régens prennent les rênes du Gouvernement, & se mettent en devoir de nommer le Successeur à la Couronne. suivant les intentions du

Dom Antoine, Prieur tugal, cherchant des Partisans pour soutenir ses prétentions; il écrit au Brésil, aux Indes & aux Isles Terceres de se déclarer pour lui. Ce jeune Antoine Suarez, son Domestique, le Grand Prevôt de PHôtel, qui le prises. Les Régens firent arrêter & punir de mort à Lisbonne, à Sétubal.

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

L'approche de la flotte Espagnole, répand l'effroi dans Lisbonne. Le Duc d'Albe s'empare de la Tour de Bélen. La réduction de cette place entraîne celle de Villafranca, de Torres & d'autres châteaux.

Dom Antoine avoit rassemblé environ vingt-cinq mille hommes, & occupoit un poste avantageux près de la riviere. d'Alcantara. Le Duc d'Albe l'attaque sont défaits sur mer. Lisdans ses retranchemens. L'action est bonne ouvre ses portes aux vive. Les Portugais sont défaits. Plus Espagnols; la flotte Porde trois mille restent sur le champ de bataille, outre mille blesses. Lisbonne se livre aux vainqueurs. Les faux. bourgs de cette ville & les campagnes des environs sont livrés pendant trois jours au pillage. La flotte des Portugais passe sous la domination des Espagnols.

Dom Antoine le retire avec les dé-Bris de son armée à Coimbre; mais cette ville n'étant point assez forte, il se présente devant Porto, qui refuse tugal, la peste & la famine de le laisser entrer. Irrité de cet affront, ly faissient de grands rail presse avec vigueur le siège de cette place, & l'emporte de force. Elle se zachete du pillage moyennant une somane considérable.

Les Magistrats de Lisbonne reconmoissent Dom Philippe pour leur légitime Souverain; ils le proclament Roi au milieu des acclamations du Peuple. Le Duc d'Albe envoie différens détachemens, afin de soumettre quelques places des environs, & de se saisir de Dom Antoine, qui étoit fugitif, mais -conjours redoutable.

#### PORTUGAL

#### Henri I.

Gependant le Roid'EL pagne soutient par la force ses prétentions à la Couronne. Dom Antoine veut envain se défendre. Le Duc de Bragance reconnoît le Roid'Espagne pour ion Souverain. Les Portugais, qui osent résister, tugaise passe sous leur domination.

Dom Philippe est élu Roi dans la Capitale. Dom Antoine fait encore des mouvemens pour défendre ses droits. Le Roi d'Espagne met sa tête 🛦 prix.

Dans le même tems que la guerre désoloit le Porvages.

#### ESPAGNE.

### Philippe II.

### PORT UGAL

Honri I.

Sancha d'Avila, un des principaux Officiers Espagnols, remporte de nouveaux avantages contre Dom Antoine, le défait en bataille rangée & s'empare de Porto. Il se rend maître de tout le pays entre Duero & Minho, & metains sin à la conquête du Portugal.

Dom Antoine est poursuivi par son ennemi, il se sauve à la saveur d'un déguisement. D. Philippe promet quatrevingt mille ducats à quiconque l'amemera prisonnier; mais cette somme ne porte aucun Portugais à trahir l'attachement qu'il a pour ce jeune Prince. Le Comte de Vimioso, un des plus zélés Partisans de Dom Antoine, va en France solliciter des secours pour appuyer ses intérêts.

La guerre continuoit en Flandre avec une alternative de succès de part & d'autre. Les Provinces-Unies reconnurent le Duc d'Anjou pour leur Chef.

Le Prince de Parme fait publier dans les villes soumises à l'Espagne un Acte dressé par ordre du Roi à Mastricht pour proscrire le Prince d'Orange & mettre sa tête à prix. Ce Prince repousse l'offense par une apologie que l'assemblée de Delst approuva, quoique le Roi d'Espagne y soit très-maltraité.

Six cens Espagnols passent en Irlande à la sollicitation du Pape, asin de secourir les Catholiques. Ces troupes sont presque toutes passées au sil de l'épée dans le Fort del-Oro, où elles a'étoient résugiées.

La Reine d'Espagne meurt le vingt-six Octobre à Badajoz.

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe II.

### 1581.

Dom Philippe, maître du Portugal par les droits de sa naissance & par ceux que lui donne la conquête, convoque les Etats à Tomar. Il va ensuite lui-même prendre possession de son nouveau Royaume; & fait reconnoître en même-tems l'Insam D. Diégue, son sils, pour l'Héritier de sa Couronne. Le Duc de Bragance, à la tête de la Noblesse Portugaise, fait serment de sidelité & d'obéissance à ces Princes. Le Roi confirma les Loix & les Priviléges de la Nation; il accorda une amnistie générale, mais il excepta Dom Antoine & cinquante-deux personnes; ce qui déplut aux Etats.

Le Roi passe à Sanstaren, il se rend à Villafranca, & s'embarque ensuite pour Lisbonne, où il est reçu avec la plus grande magnificence, & avec les plus grandes démonstrations de joie.

Cependant Dom Antoine étoit allé en Angleterre & de-là en France, afin de demander du secours. Henri III. à la sollicitation de la Reine-Mere, sit équiper une stotte en faveur de D. Antoine. Le Roi de France ne voyoit pas sans crainte & sans jalousie l'accroissement de la puissance de Dom Philippe, & la Reine vouloit encore faire valoir ses prétentions au Trône de Portugal.

Dom Antoine s'étoit fait reconnoître Roi par les Isles Terceres, autrement nommées les Açores, à l'exception de l'Isle de Saint-Michel: Dom Philippe envoie dans ces Isles Dom Pedre de Valdes pour annoncer aux Gouverneurs son élévation, & pour se faire reconnostre Souverain par les Habitans de ces Isles. Valdes avoit ordre de ne point débarquer ses troupes avant l'arrivée de celles qui étoient sous le commandement de Dom Loup de Figueroa; mais cet Officier, par un zèle imprudent, se rend dans ces Isles. Le Gouverneur d'Angra marche contre les Castillans, en tue un grand nombre, & les repousse jusques dans leurs vaisseaux. Ce Gouverneur, enorgueilli par ce premier succès, refuse de reconnoître Dom Philippe pour Souverain, & les autres Gouverneurs suivent son exemple. Dom Loup de Figueroa se présente sans pouvoir gagnet les Insulaires. Il retourne à Lisbonne, & emmene avec lui Dom Pedre Valdes, qui est enfermé dans un château. Les Gouverneurs rebelles firent sçavoir à Dom Antoine leuzs dispositions & le succès de leurs armes. Ce Prince les engage de

### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe II.

lui demeurer fidéles, promettant de les aller soutenir avec une flotte.

L'Impératrice Marie, veuve de Maximilien II. quitte l'Allesnagne; elle se rend auprès de Dom Philippe, dont elle étoit la sœur & la belle-mere.

La flotte des Indes arrive avec beaucoup de richesses au port de Lisbonne. Le Général Emmanuel de Mello instruit le Roi que les Portugais des Indes lui sont soumis.

Les places d'Afrique & l'Iste Madere reconnoissent la domina-

tion de Dom Philippe.

En Flandre, les Royalistes battent un corps de troupes Angloises, surprennent Bréda & s'emparent de Cambray. Tant de
succès ne font que ranimer l'animosité des Provinces-Unies contre
le Roi d'Espagne. Les Etats s'assemblent à la Haye le vingt-six
de Juillet; ils renoncent solemnellement à l'obeissance & à la
sidélité qu'ils avoient jurée à Dom Philippe; ils établissent un
Conseil commun pour ce qui concerne la guerré, & chaque Province a son Conseil particulier pour ses propres affaires; ensin
ils décident que tous les Actes publics seront expédiés au nom
du Prince d'Orange jusqu'à l'arrivée du Duc d'Anjou, que les
Provinces-Unies avoient choisi pour leur Souverain.

Marguerite d'Autriche, Duchesse de Parme, vient en Flandre pour avoir l'administration des affaires civiles sous l'autorité

d'Alexandre Farnese son fils.

# 1582.

Dom Philippe arme sur terre & sur mer pour assurer sa conquête. Il sçavoit que le Roi de France faisoit des préparatiss de guerre, & que le Grand Turc menaçoit l'Occident. Une flotte Françoise arrive aux Isles Terceres sous les ordres de D. Antoine; il fait descendre ses troupes à l'Isle Saint-Michel. Combat dans lequel les Portugais sont vaincus. Dans le même-tems une flotte Espagnole, commandée par le Marquis de Sancta-Cruz, s'avance jusqu'à Villastranca, en présence des vaisseaux François. Elle les attaque. L'action est vive & meurtrière. Dom Antoine se sauve au milieu du combat, & cause la deroute de son parti. Les François sont désaits; ils perdent plus de trois mille trois cens

### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe II.

hommes, du nombre desquels sont Philippe Strozzi & le Comte de Vinioso, outre beaucoup de prisonniers. Cette victoire ne coste aux Espagnols que deux cens hommes.

Dom Antoine commet beaucoup de cruautés dans les Isles Terceres pour arracher des contributions aux partisans de Dom

Philippe. Il se refugie ensuite en Françe.

Le Marquis de Sancta-Cruz traite les prisonniers François comme des rebelles & des pirates; il les fait mourir dans les supplices. Ce Général passe à l'Isle de Corvo, où il reçoit les flottes des

'Indes qu'il conduit à Lisbonne.

Le Duc d'Anjou est proclamé à Anvers Duc de Brabant le 19 Février; il reçoit la Couronne Ducale des mains du Prince d'Orange, qui lui prête serment, de même que tous les autres Seigneurs. La guerre se ranime en Flandre. Farnese fait consentir les Etats de Haynault & d'Artois de recevoir des troupes étrangeres pour s'opposer au Duc d'Anjou, & en envoie même demander au Roi d'Espagne. Il se rend maître d'Oudenarde, place sorte de la Flandre, & remporte d'autres avantages.

Jaurigni, Biscaïen, homme fanatique, attaque & blesse le Prince

d'Orange.

Le Pape Grégoire XIII. rend une Bulle pour la réformation du Calendrier; Dom Philippe en ordonne l'exécution dans ses Etats.

Sainte Thérese meurt le 4 Octobre dans le Couvent de Tormes. Cette Sainte est la Fondatrice de seize Couvens de Religieuses & de quatorze de Religieux, & Auteur de beaucoup d'Ouvrages mystiques.

Le Prince Dom Diégue finit ses jours le 21 de Novembre.

# 1583.

Les Portugais voyoient avec peine le Roi d'Espagne à Lisbonne. Pendant, son séjour dans cette Capitale, on avoit éventé deux mines sous le palais où il logeoit, & une autre sous l'Eglise où il alloit entendre la Messe; c'est pourquoi ce Prince se détermine à se retirer dans ses Etats. Cependant il fait reconnoître l'Infant Dom Philippe son fils pour son sûccesseur, & nomme Viceroi du Portugal l'Archiduc Albert son neveu, Cardinal, à qui il donne

### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe II.

pour Conseil l'Archevêque de Lisbonne & plusieurs autres Seigneurs

Portugais. Le Roi se rend à Madrid.

Le célébre Dom Ferdinand de Toléde, Duc d'Albe, meurt & Lisbonne. Ministre profond & habile Général, il rendit les plus importans services à l'Espagne par ses conseils & par ses armes. Mais quel homme sut jamais plus sier, plus sévere, plus implacable!

Dom Antoine, Prieur de Crato, obtient en France, de la Reine-Mere, une nouvelle flotte. Le Marquis de Sancta-Cruz, Amiral Espagnol, va se présenter devant l'Isle de Tercere. Il fait débarquer ses troupes, malgré la résistance des François & des Portugais. Il s'empare de la ville d'Angra; il bat les ennemis: la terreur est générale dans toute l'Isle. Dom Pedre de Toléde soumet l'Isle de Saint-Georges. Le Gouverneur de Fayai, qui ose résister, est puni de mort; les autres Isles sont réduites sous l'obéissance de Dom Philippe. Les François demandent à capituler; le vainqueur les oblige d'abandonner leurs armes & leurs drapeaux, & les envoie en France. Emmanuel de Sylva, Gouverneur de Tercere, homme violent & cruel, est condamné à périr sur un échaffaut. Le Marquis de Sancta-Cruz envoie de même au supplice les principaux rebelles & les plus zélés partisans de Dom Antoine. Ainsi le Général Espagnol acheve dans cette expédition de réunir à l'Espagne tout le Royaume de Portugal.

La Princesse Dona Marie meurt à Madrid le 4 d'Août.

En Flandre, le Duc d'Anjou, dans le dessein d'assemir son autorité chancelante, réduit plusieurs places soumises aux Etats Généraux, & veut surprendre la ville d'Anvers; mais les habitans de cette place égorgent quinze cens François & chassent le Duc d'Anjou. Cette conduite indispose contre lui les Etats; il fait avec eux un traité de réconciliation qui est publié à Anvers le 2 Avril; cependant ne se croyant pas en sureté en Flandre, il quitte ce pays & se rend par mer le 28 de Juin à Calais. Il emmene avec lui une partie de ses troupes. Le Prince de Parme prosite de ces divisions, il bat le Maréchal de Biron à Stemberg; il s'empare de cette Ville, de Nieuport, de Dunkerque, de Zutphen. Il soumet Ypres & Bruges; les Gantois forcent le reste des François de se retirer.

Truchsès, Archevêque de Cologne, qui s'étoit fait Protestant

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe 11.

pour épouser une Religieuse, est attaqué par Farnese, qui exécute contre lui le ban de l'Empire, le depouille de son Electorat, & momme en sa place Emest de Baviere. Truchsès suit en Hollande, où il meurt dans l'indigence.

### 1584.

Le Roi assemble les Etats de Castille & de Léon à Madrid, & Fait reconnoître le Prince Dom Philippe son fils, alors âgé de six ans, pour l'héritier de ses Couronnes. L'Impératrice Dona Marie, comme Infante d'Espagne, est la premiere à prêter serment de

fidélité au jeune Prince.

Le Duc d'Anjou meurt à Paris le 16 Juin 1584, mon sans soupçon d'avoir été empoisonné. Peu de tems auparavant le Prince d'Orange avoit été tué d'un coup de pistolet à Delft dans son palais par Balthasar Gerard, Franc-Comtois. On chargea le Roi Dom Philippe de cet assassinat. Lorsqu'il apprit la nouvelle de ce meurtre, il s'écria: Qu'il est été à souhaiter que le coup est été porté il y a donze ans, pour l'intérêt de la Religion & pour le mien! L'assassina du Prince d'Orange sut arrêté & écartelé. Ce Prince laissa plusieurs sils; l'aîné étoit prisonnier en Espagne; le second appellé Maurice, âgé de dix-huit ans, sut le plus redoutable ennemi de l'Espagne, & le désenseur intrépide de la Liberté Belgique. Il avoit les vertus de son pere, le même génie, la même constance, les mêmes talens militaires, plus d'ambition encore & plus de bonheur.

Alexandre Farnese voulant mettre à prosit la mort du Duc d'Anjou & celle du Prince d'Orange, représente aux Etats la triste situation où ils sont réduits, sans chefs, sans troupes, exposés à la vengeance du Souverain le plus puissant de l'Europe. Les Etats repoussent le joug Espagnol, qui leur fait horreur; ils offrent la Souveraineté de la Flandre à Henri III. Roi de France; mais ce Prince indolent hésite, & rejette ensuite une proposition qui pouvoit réunir à sa Couronne de belles & fertiles Pro-

vinces.

Les Espagnols prennent Dendermonde. Gand se soumet; Farnese assiége Anvers, désendue par Sainte-Aldegonde, célébre
Commandant, par une garnison de treize mille hommes, sortifie a
par une situation avantageuse & par les travaux de l'art.

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe II.

Dom Philippe rend un Edit sévere contre les Duels; il parvient à arrêter dans ses Etats la manie de ces sortes de combats que l'esprit de Chevalerie & le faux honneur avoient alors rendu communs.

### 1585.

Plusieurs Princes du Japon arrivent en Espagne, avec de magnifiques présens, en qualité d'Ambassadeurs de quatre Souverains de cette contrée, qui avoient été convertis à la Religion Catholique par des Jésuites Espagnols & Portugais. Ils passent ensuite à Rome pour rendre leurs hommages au Souverain Pontise.

Dona Catherine, Infante d'Espagne, épouse Charles Emmanuel, Duc de Savoye, qui vint pour cette Cérémonie à Saragosse, ain que le Roi l'avoit desiré. Dom Philippe avoit chois ce Duc pour son gendre, parcequ'il comptoit en faire un ennemi redoutable à la France.

Le Prince de Parme, neveu du Roi, l'engage, en reconnoissance de ses services, de rendre son Duché entierement libre, & de retiser la garnison Espagnole qui étoit dans la ville de Plaisance.

Le Roi fait reconnoître Dom Philippe, son sils, par les Etats

d'Aragon, de Catalogne & de Valence.

Deux Imposseurs veulent se faire passer en Portugal pour le Roi Dom Sébastien. Un jeune homme natif d'Alcazoba, sils d'un Tisserand, eut quelques partisans, mais il sut bientôt arrêté &

envoyé aux galeres.

Un autre, appellé Matthieu Alvarez, fils d'un Tailleur de Pierre, natif de l'Isle de Tercere, se retira dans un Hermitage, où il vécut pendant quelques années des aumônes du peuple : son âge, certains traits de ressemblance avec le Roi Sébastien, sa vie retirée, firent croire à des Paysans que c'étoit ce Prince qui faisoit pénitence pour la bataille d'Alcazar. Ce bruit s'accrédita malgré l'Hermite lui-même; le peuple voulut qu'il sût le Roi Dom Sébastien; le nombre de ses partisans s'accrut : ensin l'Hermite séduit se rendit aux instances qui lui étoient faites; il se soutient durant quelques mois, mais ensin il sut pris & condamné à périr sur un échassaut. Les principaux auteurs de cette révolte surent également punis.

Grégoire XIII. meurt; Sixte V. lui succéde dans le Souverain

### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe II.

Pontificat. Il excommunie le Roi de Navarre & le Prince de Condé, appellés à la Couronne de France par les Loix de l'Etat. C'étoit pour plaire à D. Philippe que ce Pape cherchoit à rallumer en France les seux de la guerre civile.

La famine fait beaucoup de ravages à Naples; le peuple se souleve; le Duc d'Ossone, Viceroi, arrête les progrès de la sédi-

tion, en faisant punir les plus mutins.

In Flandre le Prince de Parme poursuit ses conquêtes; il met sous l'obéissance du Roi d'Espagne les villes de Bruxelles, de Malines, de Nimegue & celle d'Anvers, le plus fort rempart des Pays-Bas. Les Etats ne pouvant plus résider par leurs propres sorces, demandent la protection de la Reine Elisabeth d'Anglezerre. En effet, cette Princesse se ligue avec les Provinces-Unies, elle fait passer en Hollande le Comte de Leicester avec un gros corps de troupes, & met en mer une flotte commandee par François Drake. Ce Général commet beaucoup d'hostilités sur les côtes de Galice, & dans les Isles Canaries & du Cap-Verd.

# 1586.

Le magnifique édifice de l'Escurial est achevé; le Roi y fait transporter des Reliques de Saint Hermenegilde & de Saint Laurent.

La flotte Angloise commandée par Drake, après avoir pillé la ville de Saint-Jacques au Cap-Verd, fait voile vers l'Isle de Saint-Domingue. Les Anglois font une descente dans cette Isle, s'emparent de la Capitale, y commettent beaucoup de désordre, la mettent à contribution, & en emportent un butin immense & toute l'artillerie. Drake passe dans les Indes à Cathagène; il exige des sommes exorbitantes des habitans, & ne se retire qu'après avoir fait beaucoup de ravages dans la ville. Il brûle la ville de Saint-Jean dans la Floride. La flotte Angloise se rend à la Jamaïque, & revient en Angleterre chargée de riches dépouilles. Dom Philippe sit armer plusieurs vaisseaux; mais les Espagnols n'arriverent au secours de l'Amérique qu'après la retraite des Anglois.

Le Roi publie plusieurs Réglemens pour réformer les mœurs, les usages & plusieurs abus qui étoient la source de querelles

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe II.

domestiques. Il fait poursuivre les usurpateurs du Titre de Dom,

qui n'appartient qu'à la Noblesse.

Mort du Cardinal Grandvelle, grand homme d'Etat, Politique profond & habile Ministre; mais d'un esprit austere & d'un caractere violent. Il étoit de la trempe du fameux Duc d'Albe: c'étoit

ces ames de fer qui plaisoient davantage à Dom Philippe.

. Le Comte de Leicester reçoit des Etats de Flandre un pouvoir sans bornes, avec le titre de Gouverneur & Capitaine Général de Hollande, de Zélande & des Provinces-Unies; cependant il fit peu de chose dans son expédition pour la défense de la Liberté Belgique. Au contraire, le Prince de Parme fit redouter de plus en plus des armes Espagnoles; il s'empara des places de Grave, de Venlo, de Nuits dépendante de Cologne; il fit lever le siège de Rhimbert au Comte de Leicester, & l'obligea de se retirer en Angleterre.

Philippe envoie le Connétable de Castille à Rome pour féliciter. Sixte V. sur son exaltation. Ce Pape étonné de voir un jeune homme, lui dit: Eh quoi! votre Maître manque-t-il d'hommes pour m'envoyer un Ambassadeur sans barbe? " Si mon Souverain est cru, » lui répliqua l'Espagnol, que le mérite consistat dans la barbe, ,, il vous eut envoyé un Bouc & non un Gentilhomme comme

, moi. ,, .

Ce même Pape recevant la Haquenée que le Roi lui faisoit. présenter en signe de vassalité pour le Royaume de Naples, ne put s'empêcher de dire : En verite un Compliment & une Haquenée ne valent pas un Royaume. Il manisestoit assez par ces paroles son ansbition & ses prétentions.

- Dom Pierre de Toléde perd une bataille contre les Maures dans

l'Hile des Gerbes.

 Most de Marguerite d'Autriche, une des Héroïnes de cette illustre. Maison, si féconde en femmes fortes.

# 1587.

L'infortunée Marie Stuart, Reine d'Ecosse & veuve de François II. Roi de France, après une captivité de dix-neuf ans en Angleterre, où elle étoit venue chercher un asyle contre ses Sujets. révoltés, est décapitée dans le château de Fotheringai par ordre

### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe 11.

d'Elisabeth, Reine d'Angleterre, sa rivale & son ennemies François Drake se met en mer avec six galions & dix-neuf vaisseaux; il parcourt les côtes d'Elpagne; il penétre jusques dans la Baie de Cadix, & brûle vingt-six vaisseaux marchands. Le Duc de Medina-Sydonia arme aussitot pour empêcher le débarquement des Anglois. Drake passe aux Isles Açores, il s'empare d'un bâtiment chargé de marchandises avec lequel il retourne en Angleterre. Une autre flotte Angloise ravageoit le Pérou & le Chili-Le Marquis de Sancta-Cruz remporte l'avantage dans un combat contre Edouard Drake, neveu de l'Amiral, près du Cap de Sainte-Helene.

Dom Philippe ordonne l'armement d'une grande flotte, dans le dessein de se venger des insultes des Anglois, & voulant exécuter son grand projet de s'emparer du Trône d'Ecosse, que Marie Stuart lui avoit légué par son Testament; & des Etats d'Elisabeth, que le Pape Sixte V. lui avoit donnés par la Bulle d'excommunication fulminée contre cette Reine.

Les Espagnols reprennent la ville de Gueldre & Deventer, par la desertion de plutieurs Seigneurs Anglois. Le Duc de Parme se rend maître de l'Ecluse par capitulation. La Reine d'Angleterre est obligée de rappeller le Comte de Leicester, qui déplaisoit aux Etats. Elle nomme en sa place le Baton de Willoughy. Le Comte Maurice de Nassaw reçoit des Provinces-Unies se titre & la charge de leur Capitaine Général.

# 1588.

La Reine d'Angleterre se prépare à une bonne désense; cependant elle fait proposer un accommodement, moins pour éviter la guerre, que pour avoir le tems de faire ses dispositions. Les Ministres Plenipotentiaires des deux Puissances s'assemblent sous des tentes près d'Ostende, mais sans pouvoir rien conclute.

Le Marquis de Sancta-Cruz, Général des flottes Espagnoles, meurt dans la circonstance où son experience & sa valeur le rendoient precieux à sa Patrie. Le Roi nomme en sa place le Duc de Medina-Sydonia, malgre la résistance de-ce Seigneur à se charger d'une commission pour laquelle il ne se sentoit point les talens nécessaires. La flotte se rassemble à Lisbonne. Elle étoit formidable

### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe II.

par le grand nombre des vaisseaux & des troupes; on lui donna le nom d'Invincible, titre prématuré avant l'événement. Cette flotte deploie ses voiles le 27 de Mai. Lorsqu'elle eut doublé le Cap de Finistere, une affreuse tempête la maltraita, & l'obligea de relâcher dans différens ports. La flotte Angloise commandée par François Drake parut le 30 de Juillet; mais trop foible pour Soutenir une action générale, l'Anglois attaqua par escarmouches. L'Amiral Drake fait prendre à ses vaisseaux le dessus du vent, & à l'aide d'une manœuvre habile & rapide, il s'empare de plusieurs bâtimens, entr'autres de celui qui portoit le trésor. Il y eut différentes autres attaques dans lesquelles l'avantage fut toujours pour les Anglois. La fureur des elémens se joignit encore à celle des ennemis pour combattre la flotte Espagnole. Cette campagne coûta à l'Espagne cent vaisseaux, environ vingt-cinq mille hommes, & plus de trente-six millions de perte. Le Roi apprit la nouvelle de tant de disgraces avec un air tranquille : J'avois envoyé, dit froidement ce Prince, ma flotte pour combattre les Anglois, mais non pas les Elémens; Dieu en soit loue! Il ordonna de secourir les malheureux, & récompensa ceux qui s'étoient le plus distingués dans cette expédition.

Le Duc de Parme n'avoit point donné les secours que Dom Philippe lui avoit ordonné de rassembler contre l'Angleterre; il craignoit que le Roi ne lui imputât les mauvais succès de la slotte; il voulut du moins justisser son attachement & son zèle par quelque coup d'éclat. Il tenta de se rendre maître de Tertolen & de Berg op-Zoom; il échoua dans ces deux entreprises. Il ne put s'emparer que de Wartendouck, ville de la Gueldre sur le

Neen.

Dom Philippe établit dans les Capitales des Provinces de ses Etats une Chambre de Justice en faveur des Orphelins qui étoient Livrés à l'oppression & à l'avidité de leurs Tuteurs.

# 1589.

Dom Antoine, Prieur de Crato, poursuit son projet de s'emparer du Trône de Portugal. Ayant perdu l'espérance de pouvoir obtenir du secours de la France à cause des cruelles divisions qui déchisoient cette Monarchie, il va en Angleterre solliciter Elisabeth;

### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe II.

Il obtient de cette Reine, par la médiation du Comte d'Essex, & des autres Ministres & Favoris qu'il avoit mis dans ses intérêts, une flotte de cent vingt vaisseaux commandée par le célébre François Drake, & trente mille hommes de troupes sous la conduite de Henri de Noritz.

Les Anglois assiégent la Corogne; mais ils sont repoussés de cette place avec perte de mille hommes. Cependant l'Espagne se met en état de désense. Le Roi fait pourvoir à la sureté des principales villes de Portugal. Les ennemis débarquent dans ce Royaume. Ils se rendent maîtres du fort de Peniche; ils arrivent à Torresvédras sans éprouver de résistance; ils proclament Dom Antoine Roi de Portugal. L'Archiduc Albert, Viceroi, leve à la hâte un corps d'armée, qu'il renferme dans Lisbonne pour empêcher le soulevement des habitans, plus disposés en saveur d'un Prince Portugais que de Dom Philippe, dont ils supportoient la domination avec peine. Il fait périr dans les supplices les partisans de Dom Antoine.

Les Anglois entrent dans les fauxbourgs de Lisbonne; les sages dispositions de l'Archiduc les empêchent de pénétrer plus avant. Les Espagnols sont une vigoureuse sortie dans laquelle ils ont l'avantage. L'armée Augloise se retire, & va s'établir à Cascaes, dont le château lui est remis par François Cardenas, Castillan.

Le mauvais succès de cette campagne, la disette des vivres & la maladie, déterminent enfin les Anglois à se retirer, après avoir ruine le fort de Cascaes. Les deux Généraux perdent dans

cette expédition la moitié de leurs troupes,

La guerre se fait en Flandre avec dissérens succès. Mansseld remporte quelques avantages; il s'empare de Rhinberg pour l'Electeur de Cologne. Le Duc de Parme & les Espagnols se rendent maîtres de Blienbeck & de Gertruydemberg. Les Hollandois reçoivent des secours de l'Empire, & assermissent leur liberté naissante.

Le Pape Sixte V. excommunie Henri III. Roi de France, l'accusant d'avoir ordonné l'assassinat du Cardinal de Guise. Les Ligueurs François deserent au Roi d'Espagne la qualité de leur Protesteur. Henri III. est poignardé devant Paris par un Moine Fanatique. Il déclare en mourant Henri IV. son successeur au Trône.

### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe II.

### 1590.

Dom Philippe envoie des troupes aux Ligueurs de France. Le Duc de Parme va lui-même à la tête d'un corps d'armée pour se joindre au Duc de Mayence, Chef de la Ligue, & fait retirez de devant Paris Henri IV. qui étoit venu bloquer cette Capitale, après la victoire qu'il avoit remportée à Ivry contre les Resbelles.

Le Roi d'Espagne fournit au Duc de Savoye, son gendre, une flotte de soixante vaisseaux, des troupes & de l'argent, asin de l'aider à s'emparer de la Provence; il soutient en même-tems la révolte du Languedoc. Ce Souverain projettoit, à la faveur des troubles qu'il excitoit ou entretenoit en France, pouvoir un jour s'emparer de ce Royaume.

Les trésors du Nouveau Monde & ses revenus ordinaires ne suffisoient point aux dépenses excessives que Philippe prodiguoit en Flandre, en France, en Savoie. Il demande aux Etats de Castille un secours qu'il leur laisse la liberté de régler à seur volonté; ces Etats accordent un don gratuit de six millions & demi.

Etablissement en Espagne de soixante mille hommes de Milice pour maintenir la tranquillité intérieure de l'Etat.

Dom Philippe fait une ligue avec les Cantons Suisses, qui envoient à cette occasion, pour la premiere fois, une Ambassade en Espagne.

Un Renégat Génois s'empare de deux galeres Turques qui croi-

soient sur la Méditerranée, & les conduit à Barcelonne.

Le Pape Sixte V. meurt dans le tems qu'il vouloit abandonner le parti du Roi d'Espagne, & favoriser celui de Henri IV. Le Cardinal Sfondrat, une des créatures de Dom Philippe, est élevé sur le Saint Siège sous le nom de Grégoire XIV.

### 1591.

Antoine Perez, Secrétaire d'Etat, homme orgueilleux & séditieux, est mis en prison; on lui fait son procès; il est convaincu de plusieurs insidélités & appliqué à la question; il trouve moyen de s'échapper & de se sauver en Aragon, où il reclame les privi-

Tome II.

### ESPAGNE & PORTUGÀL.

### Philippe Il.

léges de cette Province. Il souleve la Noblesse, le Peuple & les Maurisques; il excite les Aragonois à s'élever contre le Tribunal de l'Inquisition. Le Roi est obligé d'envoyer des troupes contre le parti que ce sujet rebelle avoit formé. Perez s'ensuit à Pau en Béarn; il intéresse dans sa querelle Henri IV. Roi de France. Le Grand Justicier d'Aragon arme contre son Souverain, il est arrêté & puni de mort, avec plusieurs autres rebelles. Le Roi ôte à l'Aragon une grande partie de ses priviléges.

Elisabeth, Reine d'Angleterre, envoie aux Isles Açores une flotte sous le commandement de Thomas Howard, pour arrêter les vaisseaux qui venoient des Indes en Espagne. Les Anglois échouent dans leur entreprise; ils perdent leur vaisseau Amiral. La flotte des Indes échappe aux ennemis, mais elle périt dans

un naufrage.

En Flandre, les Espagnols se laissent enlever plusieurs places importantes. Maurice de Nassaw force Nimegue, & defait un corps de troupes Espagnoles. Les affaires de ce pays se sentoient de l'absence du Duc de Parme, qui, de l'ordre de Dom Philippe, étoit passé une seconde fois en France avec une armée, asin de soutenir les intérêts de la ligue.

Le Duc de Savoye s'étant rendu maître d'une partie de la Provence, vint en Espagne solliciter un secours d'hommes & d'argent qu'il obtint. On prétend que ce Duc avoit la permission de Dom Philippe de conquérir à son prosit le Dauphiné & la Provence. Le Roi comptoit s'emparer de plusieurs autres belles Provinces.

### 1592.

Un parti de Béarnois, excité par les fugitifs d'Aragon, fait une irruption dans ce Royaume pour favoriser la révolte des Maurisques & du peuple, & empêcher le Roi Dom Philippe d'envoyer des secours aux Ligueurs de France. Les Bearnois font sur leur passage beaucoup de ravages; mais ils se laissent surprendre par Jean Velasco & Martin d'Avalos, qui les combattent & les massacrent presque tous. On fait périr sur un échassaut les Aragonois prisonniers.

Henri IV. envoie encore des partis en Catalogne, qui s'emparent de Vinza & du château d'Astajel. Il vouloit donnet

# ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippo II.

Pallarme aux troupes Espagnoles, & les empêcher de passer en

Les Anglois avoient armé sur met dans le dessein d'enlever les stottes Espagnoles qui revenoient des Indes; mais le Roi donna des ordres à Dom Alphonse Bazan d'alter à la poursuite des ennemis; il les rencontra aux Isles Açores, & enleva six vaisseaux Anglois richement charges de marchandises.

Le Cardinal Aldobrandin succéde au Pape Grégoire XIV. sous le

nom de Clément VIII.

Le Roi convoque les Etats d'Aragon à Tarrazone; il accorde aux Rebelles une amnissie, dont il excepte les plus coupables; il réforme encore plusieurs priviléges de ce Royaume, & obtient un don gratuit assez considérable.

Dom Philippe se rend à Pampelune, & fait reconnoître par les ordres de ce Royaume le Prince Dom Philippe son fils pour

successeur de ses Etats.

Le Duc de Parme va en France au secours du Duc de Mayenne, Ches de la Ligue, contre le ségitime Roi. Dom Philippe avoit le projet de mettre sur le Trone de France un Souverain de son choix, & de saire adjuger la Bretagne à l'Insante Elisabeth-Claire-Eugénie, sille de la Reine Elisabeth, comme etant l'heritiere de ce Duché.

Le Duc de Parme remporte un avantage à Aumale, & délivre Rouen assiégé par Henri IV. Ce Monarque est blesse dans un combat. Le Duc de Parme est lui-même atteint d'un coup qui lui fracasse le bras devant Caudebec, qui sut pris par le Roi de France II se retire en Flandre, où il meurt de maladie, peu de tems après son retour, à l'âge de 47 ans. L'Espagne perdit dans ce Prince son plus illustre General, son plus ferme appui, & un des hommes les plus vertueux & rempli des plus grands talens.

## 1593.

Le Roi obtient du Pape Clément VIII. une Bulle pour sécularisez les Chanoines de la Cathedrale de Saragosse, qui etoient reguliers.

Une flotte Biscayenne delivre Blaye dans le Bourdelois, que les troupes du Roi de France tenoient assiégé. Cette flotte s'empare aussi de quelques bâtimens Anglois.

### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe II.

Le Roi d'Espagne veut faire abolir la Loi Salique en France, & mettre la Couronne de cette Monarchie sur la tête de l'Infante d'Espagne Mais le Parlement de Paris & le Duc de Mayenne luimême, détruisent cette chimere de l'Espagne.

Henri IV. abjure le Calvinisme, & ôte par ce moyen aux Ligueurs les prétextes de leur opposition à son couronnement.

Le Roi tient avec beaucoup de magnificence le Chapitre de l'Art de la Toison, voulant apprendre au Prince son fils l'art de donner un prix aux bienfaits, en les accompagnant de la pompte de la Souveraineté.

Muley-Cheikh, fils de Muley-Mahamet, Roi détrôné des Royaumes de Fez & de Maroc, fait abjuration, & reçoit le Baptême à Madrid. Dom Philippe le nomme Grand d'Espagne & Chevalier de Saint-Jacques; il lui assigne des revenus considérables.

Le Comte Pierre Ernest de Mansseld, qui avoit pris le gouvernement de Flandre après la mort du Duc de Parme, est remplacé par l'Archiduc Ernest d'Autriche, neveu du Roi.

### 1594.

Henri IV. est sacré Roi dans l'Eglise de Chartres. Paris ouvre ses portes à son Souverain. Le Duc Feria, qui étoit dans cette Capitale avec des troupes Espagnoles, se retire à la Fere.

Le Roi de France fait des propositions de paix à D. Philippe; Et ne pouvant obtenir un accommodement de la part de ce Prince,

il lui declare la guerre.

Une flotte Turque, commandée par le Bacha Zigala, descend aux côtes de Calabre. A son approche les habitans de Rijoles abandonnent cette ville; Zigala y fait mettre le seu. Cependant les habitans se réunissent, & surprennent un détachement de Turcs dont ils massacrent plus de trois cens hommes; ils sorcent les autres à se retirer sur leurs vaisseaux. Zigala commet encore quelques hostilités dans d'autres endroits de la Calabre, & se retire ensuite à Constantinople.

Gabriel de Spinosa, homme de basse extraction, Patissier de son métier, prend le nom du seu Roi Dom Sébastien; il renouvelle encore le rôle qui avoit été déja si funeste aux autres imposteurs. Il sut porté à jouer ce personnage par Michel de Los-Santon.

### BSPAGNE & PORTUGAL

### Philippe II.

Religieux Portugais de l'Ordre de Saint Augustin, zélé partisan de Dom Antoine, Prieur de Crato, en faveur de qui il vouloit exciter de nouveaux troubles dans le Portugal. Dom Philippe conneissant l'esprit inquiet de ce Moine, l'avoit attiré en Espague, & lui avoit donné la place de Confesseur du Couvent de Madrigal, où Dona Anne d'Autriche, niéce du Roi, étoit Religieuse Professe, Le Pere Michel prévint cette Religieuse que Dom Sébastien, son cousin, vivoit; & il ne tarda pas à lui presenter l'Imposteur, avec qui elle eut des conférences secrettes. Elle le combla de présens, & lui donna des joyaux pour les aller vendre à Valladolid. Mais le Prevôt de cette Ville le soupçonnant d'avoir volé ces bijoux, le sit arrêter. L'intrigue du Pere Michel se decouvrit, Le Roi, informé de ce qui se passoit, sit enfermer Dona Anne, sa nièce, & arrêter le Moine séditieux. Ce Moine & l'Imposteur furent pendus.

Dom Philippe rappelle en Espagne l'Archiduc Albert, son meveu, qui étoit Viceroi de Portugal, & lui donne l'Archevêché de Toléde. Le Gouvernement de Portugal est consié à un Conseil

de cinq Régens.

Le Roi permet en Espagne l'établissement des Freres Mineurs

Réguliers.

Dom Philippe, occupé à faire la guerre en France & en Angleterre, néglige de poursuivre ses conquêtes en Flandre. Les
Hollandois s'affermissent dans leur indépendance; ils osent même
aller combattre les Espagnols en Amérique & aux Indes Orientales; ils essuyerent d'abord des pertes considérables; mais ensin
cette Nation forma dans ces contrées, par sa constance & ses
exavaux, les établissemens les plus avantageux pour son commerce.

# 1595.

L'Archiduc Ernest, Gouverneur de Flandre, meurt à Bruxelles. le 21 de Février. Le Roi nomme pour le remplacer l'Archiduc

Albert, qui venoit d'être élu Archevêque de Tolede.

On trouva dans une montagne près de Grenade différens ossemens & des écrits en langue Arabe enveloppés dans des lames de plomb, avec les noms de plusieurs Saints martyrises sous le régne de l'Empereur Néron. L'Archevêque de Grenade voulus

### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe II.

faire constater ces prétendues Reliques, mais des Sçavans les soupçonnerent de fausseté; ce qui excita une contestation dont le Pape prit connoissance; il rendit une Bulle pour proscrire ces Reliques & les Ecrits, où il y avoit beaucoup d'erreurs. On soupçonna que c'etoit un piege que les Maures avoient ménagé pour tromper les Chretiens.

Le Pape absout publiquement Henri IV. Cette nouvelle publice en France, engage la pli part des villes & places qui tenoient pour la ligue de se ranger sous l'obeissance de leur legitime Sou-

verain.

La Collégiale de Valladolid est érigée en Cathédrale. Ce nouveau Diocèse eut pour premier Eveque Dom Barthelemi de la Plaza.

La guerre se poursuit vivement entre la France & l'Espagne;

la Picardie & la Bourgogne en sont les theâtres.

Le Comte de Fuentes, chargé du gouvernement de Flandre par interim, ptend le Catelet, Cambray, & defait les François à Dourlens. Henri IV. triomphe dans la Bourgogne des Espagnols commandés par Dom Ferdinand de Velasco, Connetable de Castille.

Dom Antoine, Prieur de Crato, meurt à Paris. Ce Prince laisse deux enfans bâtards. Il institue le Roi de France héritier du Trône de Portugal.

# 1596.

Le Roi de France assiége la Fere, désendue par une garnison Espagnole; l'Archiduc Albert envoie des troupes au secours de cette place; mais Dom Alvar Ossorio, Gouverneur, manquant de vivres & de munitions, est forcé de capituler. L'Archiduc se venge de cette perte en prenant Calais, port important, Ardres, petite ville très-sortinee, & l'Isle de Husst, d'où il chasse les Hollandois.

La peste fait dans plusieurs endroits de l'Espagne & à Madrid des ravages dont les progrès sont arretés par la vigilance du

Gouvernement.

La France, l'Angleterre & la Hollande se réunissent contre l'Espagne par un traite de ligue desentive & offentive.

François Drake passe avec une flotte en Amérique, où il com-

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe II.

met beaucoup d'hostilités dans les possessions des Espagnols; il saccage Nombré-de-Dios & Porto-Velo. Cependant les Anglois perdent leur Général, & sont incommodés par la dyssenterie. Dom Bernardin d'Avellaneda, Capitaine Espagnol, vient pour combattre la flotte Angloise; il l'attaque proche de l'Isle de Pinos & la défait; ensorte que des vingt-sept vaisseaux dont elle étoit composée,

il n'en retourna que huit en Angleterre.

Elisabeth, Reine d'Angleterre, met en mer une flotte de quatre-vingt-dix vaisseaux, dont elle donne le commandement d'Angleter vaisseaux, dont elle donne le commandement d'Angleter Howard, Grand Amiral. Le Comte d'Essex est nommé Général des troupes de débarquement. Cette flotte passe aux côtes de Portugal, mais sans y rien entreprendre; elle se rend dans l'Algarve. Les Anglois sont une descente à la vue de Cadix; ils battent un corps de troupes Espagnoles, & s'emparent de la ville, qu'ils abandonnent après l'avoir pillée; ils ravagent encore quelques places de l'Algarve, & retournent en Angleterre chargés de riches dépouilles.

Le Pape Clément VIII. envoie en France & en Espagne des Légats, pour engager ces Puissances à prendre des voies d'accommodement. Dom Philippe, accablé par l'âge & les infirmités,

n'étoit pas éloigné d'y consentir.

Ce Roi ordonne un grand armement pour se venger de l'Angleterre; mais une tempête horrible fracasse la flotte Espagnole
à la vue de Viana d'Es-Minho, & la disperse avant qu'elle pût
rien entreprendre.

Dom Philippe perdant l'espérance de mettre sa sille sur le Trône de France, forme le projet de la marier à l'Archiduc Albert, &

de lui donner pour dot les Pays-Bas & la Franche Comté.

# 1597.

Un parti Espagnol, commandé par Hernan Tello-Portocarrero; Gouverneur de Dourlens, surprend la ville d'Amiens, dont les habitans étoient dans une parfaite sécurité. Henri IV. Roi de France, va en personne, à la tête d'une armée, pour reprendre cette place. L'Archiduc Albert vient au secours des Espagnols, sans pouvoir faire lever le siege. Hernan Tello est tué d'un coup de mousquet. Dom Jérôme Carasse est élu Commandant, & sans

### ESPAGNE & PORTUGAL

### Pbilippe II.

premiere fonction est de rendre cette place par capitulation au Roi de France.

Le Roi d'Espagne fait encore armer une flotte considérable pour se venger de l'Angleterre; mais la tempête rend ses nouveaux efforts inutiles en brilant & dispersant ses vaisseaux.

Les Anglois portent le ravage dans les Isles Açores. Ils pillent Villafranca, où il n'y avoit point de garnison. La flotte des Indes arrive peu de tems après leur départ.

Dom Philippe demande à l'Empereur l'Archiduchesse Margue-

zite pour le Prince son fils.

Les négociations de paix continuent avec succès.

Etablissement à Valdépenas de l'Ordre des Trinitaires Déchaussés.

### 1598.

La paix est enfin arrêtée le 2 Mai entre la France & l'Espagne dans le Congrès tenu à Vervins. Une des conditions fut la restitution des places prises de part & d'autre. L'Espagne ne retint que le Comté de Charolois. Les Hollandois ne voulurent pas être compris dans le traité; & la Reine d'Angleterre se plaignit que le Roi de France est fait infraction à la ligue formée en

1,06 contre l'Espagne.

L'Archiduc Albert d'Autriche renvoie au Pape le Chapeau de Cardinal, & donne sa démission de l'Archevêché de Toléde. Garcias de Loyosa, Précepteur du Prince, en est aussitôt pourvu. Le Roi céde à l'Archiduc, son neveu, les Etats de Flandre, la Franche-Comté & le Charolois, en faveur de son mariage avec l'Infante Dona Elisabeth-Claire-Eugénie. Ce Prince reçoit le serment de fidélité des Etats de Flandre, & part ensuite pour aller chercher en Allemagne l'Archiduchesse Marguerite, destinée pour épouse du Prince Dom Philippe.

Le Roi Dom Philippe succomboit sous le poids des années, des infirmités & des affaires; une fiévre lente le minoit depuis longtems; les douleurs aigues de la goutte le faisoient souffrir sans pouvoir lui arracher la moindre plainte; enfin sentant sa fin s'approcher, il sit venir le Prince Dom Philippe, son sils & son héritier, afin de lui donner sa bénédiction paternelle, & des instructions sur le gouvernement de ses Sujets. Il lui recommanda

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe II.

sur-tout la conservation de la Foi Catholique; la soumission aux Décrets du Pape en matiere de Religion; il s'engagea de restituer la Navarre à la Maison de Bourbon, & ordonna l'élargissement de tous les criminels condamnés à mort. Il mourut un Dimanche, le 13 de Septembre, à cinq heures de l'après-midi, dans son Palais de l'Escurial, où il fut inhumé. Ce Prince étoit d'une taille médiocre, mais bien proportionnée; il avoit le front large, des yeux bleus, un regard fixe, un air grave & sérieux; un caractere dur & altier, un zèle implacable pour le maintien de la Foi & de la Religion Catholique; il esit exterminé de sang froid & tranquillement jusqu'au dernier des Hérétiques. Jamais Prince ne fut plus appliqué aux affaires; il entroit dans les moindres détails de l'administration; il faisoit mouvoir de son cabinet tous les ressorts de la politique la plus cruelle; il vouloit agir seul & par lui-même sans alliés. Il étoit impénétrable, dissimulé, désiant, vindicatif; rien ne lui coûtoit pour l'exécution de ses projets; rien ne le rebutoit dans ses entreprises; il sembloit se mettre audessus des événemens, & il recevoit avec le même phlegme les nouvelles de la bonne ou mauvaise fortune. Il avoit un fanatisme froid; il ne voulut inspirer qu'un sentiment, la terreur. Ses ordres étoient comme les Décrets de la fatalité qui doivent s'exécuter indépendamment de tous les efforts humains. Il sit couler par torrens le sang de ses Sujets; il porta les seux de la guerre dans tous les Etats voisins; il étoit toujours armé pour frapper ses peuples ou ses ennemis. Son fils même, seul héritier alors de ses Etats, ne put fléchir cette ame inflexible. Lorsque l'offense étoit faite, la punition devenoit nécessaire. Jamais il ne gosta le plaisir de pardonner; & durant quarante deux ans de régne il ne jouit point d'un seul jour de paix. Ses Ministres, ses Generaux, ses Favoris ne l'approchoient qu'en tremblant, ne lui parloient qu'à genoux & avec circonspection. Le Duc d'Albe, qui avoit tant de droit sur la reconnoissance de ce Prince, osant un jour entrer dans son Cabinet sans se faire annoncer; le Roi le regarde d'un air menaçant, & lui dit : Quelle hardiesse est la votre! elle mériteroit la hache. Il vouloit que ses peuples eussent aussi un extérieur sérieux. Le terrible Tribunal de l'Inquisition veilloit sans cesse à proscrire de ses Etats cette joie naive qui fait le charme de la liberté. Ce Monarque avoit toutes les qualités qui font

### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe III.

les grands politiques; un génie vif, une mémoire immense, une astivite infatigable pour le travail; il jugeoit parfaitement des hommes, & sçavoit les employer suivant leurs talens; il étoit juste, genereux, magnisique dans sa Cour, hardi dans ses projets, inebranlable dans l'execution de ses desseins; mais il souleva les Pays-Bas par sa severité intraitable; il affoiblit ses Etats par l'expulsion des Maures, & par son acharnement à poursuivre les mécontens; il employa les tresors du Nouveau Monde & ses revenus à servir sa haine & sa vengeance; & toute sa politique ensin ne sit que des malheureux. Il est ete plus puissant, plus riche, plus grand, plus respecté, plus aime, avec moins de soins, de talent & de génie; mais avec les vertus douces & pacifiques qui sont les bons Rois & les Peres de la Patrie.

Philippe III. succéde, à l'âge de vingt ans, aux Etats de son pere. Il est proclamé Roi à Madrid. Le régne de ce Prince soible sut celui des savoris. Aussitôt après son avenement au Trône, il remit les rènes du Gouvernement entre les mains de D. François de Roxas de Sandoval, Marquis de Denia, qui devint Duc de Lerme, Grand d'Espagne, & premier Ministre. Ce Seigneur, incapable lui-même de régir un grand Empire, se debarrasse de ce soin sur Rodrigue Calderon, fils d'un simple Soldat. Les Ministres du régne précédent surent obligés de se retirer. Le plan du nouveau Ministere sembla n'avoir pour but que l'humiliation de la Noblesse & l'élévation du Clergé.

Les Etats des Pays-Bas acceptent à Bruxelles la cession faite en faveur de l'Infante. Les conditions de cette cession étoient que la Flandre releveroit toujours de la Couronne d'Espagne, & qu'elle retourneroit à cette Monarchie, si l'Infante ou les successeurs abandonnoient la Religion Catholique, & dans le cas où

la Princesse ne laisseroit point de postérité.

Les Hollandois ne cessent de désendre leur liberté. La France les soutient Ils portent leurs armes dans les Açores; ils font la conquête de l'Isle du Prince; mais ils ne peuvent désendre le Vesel contre Dom François de Mendoze, & Berex attaqué par Dom Alphonse d'Avalos.

L'Espagne perd l'espérance de se venger de l'Angleterre.

### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe III.

### 1599.

L'Archiduc Albert amene au Roi d'Espagne la Princesse qui lui

étoit destince. Le mariage est célébré à Valence.

Les Hollandois font beaucoup de ravage dans les Canaries. Les troupes que l'Espagne entretenoit dans les Pays-Bas n'etoient point payées depuis trois ans; ce qui les porta à se révolter & à

refuser d'agir contre les ennemis.

Les Portugais se rendent redoutables dans les Indes; ils s'unissent avec le Roi de Calicut pour combattre les Corsaires. Cugnal, le plus puissant d'entreux, est assiégé dans sa forteresse par Mendoce, célebre Officier Portugais; il est défait, & obligé de se zendre prisonnier.

#### 1600.

L'Archiduchesse se fait aimer & respesser par ses sujets; elle parvient à calmer les sédirieux, & les engage à reprendre les armes pour son service. Frederic Spinola, célébre Génois, bat les

Hollandois sur mer; il leur enleve dix-huit vaisseaux.

Maurice de Nassaw, qui s'etoit fait nommer Stathouder, vient assiéger Nieuport. L'Archiduchesse harangue elle-même ses troupes, & les anime au combat. L'Archiduc marche à leur tête & triomphe; mais le jour même une nouvelle bataille s'engage, dans laquelle l'Archiduc est vaincu; il se retire blesse & à l'extrémité, laissant six mille hommes sur la place, & étant obligé d'abandonner ses drapeaux & toute son artillerie. Cependant la Bourlotte, homme de fortune, mais Officier distingué, trouve le moyen de jetter du secouts dans Nieuport, ce qui force les ennemis de lever le siège.

Le Duc de Savoye, mal secouru par l'Espagne, & hors d'état de pouvoir se defendre contre la France, demande à entrer en négociation. Il retient le Marquisat de Saluces qu'il avoit envahi pendant les troubles du régne de Henri III. & céde en échange

la Bresse & le Bugei.

Le Comte d'Essex combat dans les plaines de Kinsal Dom Alphonse Ocampo, Général du parti Espagnol, & des Irlandois Catholiques. Les Espagnols sont chassés de l'Irlande.

### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe III.

#### 1601.

Siége d'Ostende par l'Archiduc. François de Vere étoit Commandant de cette place, où il s'acquit beaucoup de reputation. Toute l'Europe, en quelque sorte, prit part à ce siege. L'Espagne, l'Italie, la Flandre, se réunissoient pour l'attaque. L'Angleterre, la France, l'Assemagne, la Hollande, sournissoient des troupes & de l'argent pour la désense. Le Stathouder assiège Rhinberg pout faire diversion. Jean-André Doria entreprend de réduire Alger, mais il ne fait qu'augmenter le nombre des Géneraux qui avoient échoné devant cette ville.

Un nouvel Imposteur prit le nom du Roi Dom Sébastien, & parcourut l'Italie, où il se sit des partisans. Il mit plus de dignité dans son rôle que ceux qui l'avoient précédé; il avoit aussi quelques traits de ressemblance avec le Roi qu'il représentoit; il racontoit ses malheurs & ses aventures avec une naïveté qui séduisit beaucoup de personnes. Les Portugais, qui n'attendoient que le signal d'une révolution pour se soustraire à la domination Espagnole, étoient prêts d'adopter le nouveau Sébastien; mais le Duc de Toscane le sit arrêter, & le livra aux Ministres Espagnols. Ce sourbe sut exécuté dans sa prison. Beaucoup de Prêtres & de Moines, qui avoient voulu intéresser la Religion en sa faveur, surent punis de mort.

Philippe de Brito, Capitaine Général des Portugais dans les Indes, obtient du Roi d'Aracan, qui avoit fait la conquête du Pégu, le port de Syrian, où il eleve une forteresse, & bâtit une

ville qui devint le centre d'un grand commerce.

#### 1602.

Le Stathouder se rend maître de Graves, désendu par une armée sous les ordres de l'Amiral d'Aragon.

Le Comte de Bergues, Géneral des Espagnols, veut surprendre Bréda; mais surpris lui-même par les Hollandois, il est vaincu &

Robert Mansel, Anglois, défait Frédéric Spinola, Amiral des Espagnols, dans un combat naval devant Calais.

L'Archiduc continue le siège d'Ostende.

### ESPAGNE & PORTUGAL

#### Philippe III.

Invasion des Turcs dans la Calabre. Le Pacha Cicala s'empare de Reggio; il porte le ravage sur les côtes de Naples & de Sicile.

wit il fait plus de vingt mille captifs.

Ambroile Spinola, frere de Frédéric, homme âgé, de Négociant devient Guerrier distingué. Il leve cinq mille hommes à ses dépens, passe en Flandre, se comporte en habile Officier, en pratiquant ce que la lecture lui avoit appris de l'art de la guerre. Il force six mille soldats qui s'étoient révoltés contre l'Archiduc, de rendre les armes. Ce Prince n'hésite point de lui consier le commandement de ses troupes.

### 1603.

Combat naval à la vue d'Ostende le 27 de Mai. Frédéric Spinola fut tué. Les Hollandois eurent l'avantage, quoique leur perte force Maurice de Nassaw de lever le siège de Bois-le-Duc.

Mort de la Reine Elisabeth d'Angletetre. Elle survécut peu de tems au Comte d'Essex, son favori, à qui elle avoit fait couper la tête. Jacques I. succède à cette Princesse; il n'eut ni ses qua-

lités guerrieres, ni sa haine contre l'Espagne.

## 1604.

Ostende se rend par capitulation, le 20 de Septembte, à l'Atchiduc. C'est le siège le plus long, le plus considérable, le plus
meurtrier dont l'Histoire Moderne fasse mention: il dura trois
ans & trois mois. Les Espagnols y perdirent quatre-vingt mille
hommes, & les Hollandois soixante mille. Ce sut Ambroise Spinola
qui eut la principale gloire d'avoir sorcé cette place. Il sut fait
Généralissime des armées de terre & de mer dans toute la
Flandre.

Le Stathouder se dédommage de la perte d'Ostende par la prise de l'Isle de Coxie & de l'Ecluse.

Les troupes Espagnoles se révoltent faute de paye; l'Archiduc est obligé de composer avec les séditieux, & de leur livrer des otages, une place & de l'argent.

Traité de paix entre l'Espagne & l'Angleterre le 14 Juillet. Il fut conseillé par la jalousse que les Anglois concurent contre les

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe III.

Hollandois, qui s'emparoient de tout le commerce maritime. Cette Nation active, économe & laborieuse, développa son genie pour les affaires. Elle s'empara d'une partie des Isles Mosluques; elle établit cette même année la Compagnie des Indes Orientales.

Le Roi fait publiet des Edits qui fixent la navigation des Efpagnols aux Isles Canaries, à moins d'une permission particulière du Ministre; & qui obligent, sous peine de mort, ceux qui, n'étant pas Espagnols ou Portugais, étoient établis dans les Indes Orientales & Occidentales, d'en sortir dans l'année.

Mort du Pape Clément VIII.

### 1605.

L'Espagne, empêche le sçavant Cardinal Baronius d'être élevé sur le Saint Siège, parcequ'il avoit écrit contre les prétentions du Roi touchant la Monarchie spirituelle de la Sicile. Le Cardinal de Médicis est élu Pape sous le nom de Léon XI & Camille Bor-

ghese lui succède presqu'aussitôt sous le nom de Paul V.

Le Comte de Fuentes, Gouverneur du Milanois, conçoit le hardi projet d'asservir toute l'Italie sous la domination Espagnole. Il fait construire une forteresse pour se rendre maître de la Valteline, passage fameux de l'Italie en Allemagne. Après cette entreprise, il cite devant le Tribunal de Milan les Princes possesseurs des Fiess relevant du Milanois. L'allarme se répand dans toute l'Italie; la France prend part à ce soulevement. Le Roi d'Espagne craignant d'exciter une guerre, réprime le zèle de son Ministre.

Dom Balthasar de Zuniga, Ambassadeur d'Espagne en France, se ligue avec Merargues, Gentilhomme François, pour livret Marseille à l'Espagne. Zuniga entre aussi dans une conspiration sormee par le Comte d'Auvergne & la Marquise de Verneuil contre le Roi; il est arrêté prisonnier. Dom Philippe désavoue son

Ambassadeur, & donne satisfaction à la France.

Dans les Indes, le Roi d'Aracan veut chasser les Portugais de Syriam. Brito, habile Officier Portugais, Gouverneur de cette place, qu'il avoit fortissée, desait dans un combat naval la slotte ennemie; il emmene prisonnier le sils du Roi & beaucoup d'autres Seigneurs; ensin il oblige ce Souverain de livrer l'Isle de Sunding

### ESPAGNE & PORTUGAL.

#### Philippe III.

aux Portugais, & conclud un traité de paix par lequel il obtient le libre exercice de la Religion Chrétienne dans tous les Etats du Roi d'Aracan. Mais ce Souverain, perfide & cruel, viole son traite & fait massacrer les Portugais qui étoient passés dans l'Isle de Sundina, ainsi que les autres répandus dans son Royaumo.

#### 1606.

Spinola fait échouer le projet des ennemis sur Anvers. Il garnit les places du Brabant de garnisons, & transporte la guerre dans l'Overisselle & dans la Frise. Il s'empare d'Olaensen & de Lingen. Il bat le Stathouder près de Mullen. La victoire suit par-tont ses pas. Les autres Généraux, moins heureux ou moins habiles, manquent Berg-op-Zoom, & perdent une bataille sur mer. Spinola, ayant reçu de nouvelles troupes d'Espagne, prend Lochem, Grool & Rhinberg. Le Stathouder veut rentier dans Grool. Spinola fait échouer son entreprise.

Les Etats Généraux defendent aux Hollandois tout commerce

avec les Espagnols.

Hautain, Amiral Hollandois, livre à l'embouchure du Tage un combat naval à Dom Louis Cajardo, qui escortoit avec neuf galeres la flotte des Indes Orientales; les Espagnols ont l'avantage.

Prise de Hamamet, place près de Tunis. Le Marquis de Sancta-Cruz, Général des galeres de Naples, fait encore une expédition

heureuse contre Durazzo sur la cote d'Albanie.

Les Hollandois font alliance avec plusieurs Souverains Indiens, & forment une flotte nombreuse avec laquelle ils asliegent Malaca, place forte défendue par Mendoce, brave Officier Portugais. Le Viceroi des Indes, Martin Alphonse de Castro, partit de Goa & vint au secours de cette place, assiégée depuis trois mois. Il combattit les Hollandois, & les força de se retirer. La conservation de cette ville etoit d'autant plus importante, qu'elle est la clef du commerce de la Chine & du Japon.

### 1607.

La guerre continue avec acharnement entre les Espagnols &

### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe III.

des Hollandois, malgré quelques négociations de paix entamés par la Cour d'Espagne. Les flottes des deux Puissances se livrem un combat dans le Détroit de Gibraltar. La vistoire est indécise Les deux Généraux ennemis, Jean Alvarès d'Avila & Heemskercke, sont tués. L'armée de Flandre se souleve. Spinola, qui servoit avec tant d'éclat le Roi d'Espagne par son courage & ses talens, le servit encore de sa fortune en appaisant les mutins avec ses propres richesses. Frédéric Henri de Nassaw surprend la ville d'Erkelens.

Les Hollandois enlevent sept vaisseaux Portugais sur la côte de Coromandel. Les Espagnols reprennent Ternate & Tidor dent Isles des Moluques. Une flotte Hollandoise fait une tentative inutile contre l'Isle Mozambique, sur la côte Orientale d'Afrique, désendue par Etienne d'Ataïde, Portugais. Cette alternative de perres & de succès engage les deux partis à parler d'accommodement. Ils conviennent d'une tréve de huit mois. La Hollande se repardoit comme un Etat libre & indépendant, & vouloit traiter en cette qualité; ce qui indisposa contre elle le Roi d'Espagne, ainsi que l'Empereur, & recula le traité de paix.

Les Etats de Castille accordent un subside de vingt-trois millions. Nouvelles impositions sur les objets de consommation, preuves d'un désaut d'économie. On ne payoit point les troupes, on ne satisfaisoit point les créanciers de l'Etat. Les Favoris, les Ministres avides, absorboient & dissipoient dans de folles dépenses les

trésors du Nouveau Monde & ses revenus de l'Etat.

Le Roi de Perse envoie des Ambassadeurs avec de magnissques présens au Roi d'Espagne, pour l'exciter à faire la guerre aux Turcs. Mais la Cour ne voulut s'engager dans aucune alliance offensive ni défensive.

1608.

Le Roi fait reconnoître à Madrid Philippe son fils, âgé de trois ans, pour l'héritier de sa Couronne. On négocie à la Haye. La liberté, la politique & le commerce avoient déja rendu œ Bourg celebre parmi les Puissances de l'Europe.

1609.

La France parvint à négocier, le 9 Avril à la Haye, une trés

### ESPAGNE & FORTUGAL

Philippe III.

de douze ans entre la Hollande & l'Espagne. Par ce traité l'Espagne sur forcée de reconnoître la Hollande libre & independante, de lui accorder la liberté du commerce dans les Indes Orientales & Occidentales, & de qualifier ses Etats d'Illustres Seigneurs. La Monarchie perdit sans retour sept Provinces, dix autres resterent

encore sous la domination de l'Archiduca

Dom Philippe acheva d'épuiser son Royaume d'hommes & de tichesses; en publiant l'Edit sanglant qui ordonnoit aux Maurisques sous peine de mort, de sortir de toute l'étendué de sa domination dans le terme de trente jours. Plus d'un million de sujets laborieux, commerçans & industrieux emporterent dans leur émigration les arts, le commerce, l'industrie & le travail, qui les rendoient si nécessaires à l'Espagne. Ce conseil, si contraire à toute idée de gouvernement, sut donné par les Inquisiteurs, qui esperoient avoir la dépouille de ces riches citoyens, mais qui ne purent l'obtenir. On leur permit de vendre leurs biens, même leurs immeubles, & d'en emporter la valeur en marchandises; mais ils trouverent le moyen de faite passer avec eux la meilleure partie du numéraire & des bijoux précieux. Le Duc d'Ossone sut le seul qui dans le Conseil osa s'élever contre l'expulsion des Maurisques. Le Tribunal de l'Inquisition lui en sit un crime, & voulut le perdre. Ce Tribunal avoit fait trembler le Roi lui-même lorsque ce Prince, spectateur d'un Anto-da-fé, plaignit & pleura le sort des malheureux livrés au feu par l'Inquisition. On rapporte que le Grand-Inquisiteur exigea de ce Prince que, pour expier ce sentiment humain qu'il appelloit criminel, il lui en coûtât quelques gouttes de son sang, & que cet homme impitoyable eut l'audace de le faire saigner, & de faire brûler le sang de son Souverain par la main du Boureau. Quel fanatisme de la part d'un Sujet! Quelle soiblesse de la part du Roi, si le fait est vrai!

#### 1610.

Le terme de la sortie des Maurisques sut prolongé jusqu'à six mois. La plûpart de ces malheureux sugitifs se sauverent en Asse & en Afrique. Ils offricent à la France de venir habiter les landes de la Gascogne; mais ils surent repoussés par un Edit, qui les bbligéoit de prosesser la Religion Chrétienne. Ils craignirent que

### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe III.

le France ne leur fit un jour subit le même sort qu'ils éprouvoient

en Espagne.

Le Gouvernement Espagnol achete de Muley-Xequi, Roi de Fes, détrôné par son frere, Larache, port de mer. Il fallut un comba pour se mettre en possession de cette place.

Henri IV. est assaine dans le tems que ce grand Roi méditoit

d'affoiblir l'Espagne.

Le Duc de Savoye perdant son allié dans le Roi de France, envoie Philibert son fils en Espagne pour solliciter l'appui de cent Cont.

#### 1611.

Le Marquis de Sancha-Cruz s'empare, avec le secours des galeres de Malthe, de la ville de Lango. Les Tures virent avec plus de chagrin quantite de seurs vaisseaux tomber en la puissance des Espagnols.

La Reine mente, emportant avec elle les regrets de la Nation.

qu'elle avoit sou intéresser par les plus rares qualités.

#### 1611.

La France & l'Espagne, auparavant fi divisées, forment des

Mariages atrêtés entre le Roi Louis XIII & l'Infante d'Efragne

Anne d' d'Espage Matth

França Elle, fo Serrat, i , slame la

minorité Les Pa maleré i

€CIA.

### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe III.

### 1613.

Le Duc de Savoye avoit envahi avec ses seules forces le Montferrat, à l'exception de Casal; mais les Espagnols lui enlevent bientot sa conquête.

Dom Ostavio d'Aragon brûla dans le port de Chio plusieurs

galeres Turques.

Le Duc d'Ossone, Viceroi de Sicile, homme d'une vertu rare & d'un génie élevé, rend la puissance Espagnole respectable aux Tuxes, qui depuis trente ans avoient fait au moins quatre-vingt descentes en Sicile, & en avoient enlevé plus de trois cens mille esclaves; ensorte que tous les revenus de cet Etat ne suffisoient point pour racheter ou défendre les Siciliens.

Les Hollandois se rendent maîtres de la mer des Indes, &

traitent comme ennemies les Nations qui veulent y trafiquer. Divisions entre l'Electeur de Saxe, l'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg, par rapport aux Duchés de Berg, de Juliers & de Cléves. L'Empereur favorisoit le Duc de Saxe 3 les Espagnols sourenoient le Duc de Neubourg, qui s'étoit fait Catholique, & les Hollandois l'Electeur de Brandebourg. Spinola & Maurice de Nassaw agirent en faveur de leurs protégés, sans donner atteinte à la trève conclue entre l'Espagne & les Provinces Unies.

-Les affaires des Portugais alloient en déclinant dans le Royaume de Pégu. Philippe de Brito, Gouverneur de la forteresse de Siriam, est attaqué par le Roi d'Ova, qui prend cette place d'assaut, massacre beaucoup de Portugais, & fait les autres esclaves, après avoir fait périr le Commandant par des supplices affreux.

# .1614.

Charles-Emmanuel, Duc de Savoye, se prépare à se venger; il renvoie à Madrid le Collier de la Toison d'or; il leve une armée composée en partie de Soldats & d'Ossiciers François. Il ne fait rien contre l'Espagne, mais il balance du moins ses forces. La France offre sa médiation, & négocie entre le Duc & le Rois un traité de paix que le Ministère d'Espagne désavoue, parces

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe III.

qu'il vouloit traiter le Duc comme un Vassal, & le forcer à de-

mander grace.

Spinola marche à la tête d'une armée de trente mille hommes, & réduit la ville d'Aix-la-Chapelle, qui avoit été mise au Ban de l'Empire. Il réduit pour le Duc de Neubourg la plus grande partie des Duchés contestes. Maurice de Nassaw fait la conquête du reste pour l'Electeur de Brandebourg.

Octavio d'Aragon chasse les Turcs débarqués dans l'Isle de

Malthe, & coule a fond quelques-unes de leurs galeres.

Faxatdo met sous la domination d'Espagne la forteresse de Marmora à cinq lieues de Tanger. Tremblement de terre dans les Isles Terceres. La ville de Plaia est entierement absimée.

### 1615.

Les hostilités continuent, malgré la négociation de la France. Le Marquis d'Inoiosa, Général Espagnol, combat le Duc de Savoye auprès d'Ast. Cette premiere action n'a rien de décisif; mais dans une seconde le Marquis a tout l'avantage; cependant il ne peut s'emparer de la ville d'Ast. On conclut de part & d'autre un nouveau traité le 21 Juin, qui ne sut signé que par le Duc & l'Ambassadeur de France. La Cour d'Espagne desavous encore ce traité. Elle rappella le Marquis d'Inoiosa pour s'être prêté à cet accommodement.

La flotte de Sicile enleve plusieurs vaisseaux Turcs richement

chargés.

Le double mariage projetté entre la France & l'Espagne se réalise. Philippe conduit Anne d'Autriche, sa fille, jusqu'à Fontarabie, où l'échange des deux Princesses se sit sur la riviere de Bidassoa.

#### 1616.

Le Marquis d'Inoiosa est accusé de s'être laissé corrompre par le Duc de: Savoye. On lui fait son procès; il ne se sauve d'une mort honteuse qu'en achetant sa grace du Duc de Lerme. Dom Pedre de Toléde prend le commandement de l'armée; il transporte la guerre dans le Montserrat. Charles-Emmanuel obtient quelque secours des Vénitiens; mais il doit principalement la conservation

### ESPAGNE & PORTUGAL

#### Philippo III.

de ses Etats au Maréchal de Lesdiguieres, Gouverneur du Daus phiné, qui vole à sa défense, malgré les ordres du Roi de France, à la tête de dix mille hommes.

Les Hollandois affermissent & étendent leur puissance; leur

flotte défait celle des Portugais dans les Indes.

Les Etats de Hollande retirent les places qu'ils avoient engagées à l'Angleterre. Cette restitution négociée par le célébre Barnevelt, lui fut alors aussi honorable que funeste dans la suite. Le Roi d'Angleterre perdit ce grand homme, qui avoit sçu si bien servir sa patrie.

#### 1617.

Dom Pedre de Toléde se rend maître de Verceil en présence de l'armée du Duc de Savoye. Ce Prince appelle encore à son secours le Maréchal de Lesdiguieres, qui franchit une seconde sois les Alpes, malgré les désenses réitérees du Roi; il désait quatre mille cinq cens hommes des meilleures troupes de Toléde. Enfin il parvient à terminer la guerre du Montserrat par un traité signé à Paris le 9 Octobre. Verceil se rend au Duc de Savoye.

Le Marquis de Bedmar, Ambassadeur d'Espagne à Venise; le Duc d'Ossone, Viceroi de Naples; Dom Pedre de Toléde, Gouverneur du Milanois, forment une conspiration contre l'Italie, projettant de la réduire sous la domination de l'Espagne. Ces Conjurés, sans être avoués par le Roi ni par le Ministère, cherchent par-tout des ennemis aux Puissances d'Italie; mais ils rencontrent des obstacles dans leur vaste dessein. Les Hollandois sournissent des vaisseaux & des troupes aux Vénitiens. L'Archiduc Ferdinand, principal ennemi de la République de Venise, est appellé à Vienne par l'Empereur Matthias. Cet Empereur, avancé en âge & sans ensans, l'adopte au préjudice de ses freres Maximilien & Albert, & lui destine les Couronnes de Hongrie, de Bohême, avec l'Archiduché d'Autriche.

Un déluge affreux causé par des pluies continuelles, par le débordement des rivieres & par une tempête, causa beaucoup de ravages dans la Catalogne, où plus de cinquante mille personnes périrent. Beaucoup de Villes, de Bourgs & de Villages furenz ruinés & presqu'engloutis sous les eaux.

Dom Jean de Roquillo, Espagnol, défait dans une bataille

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe III.

mavale les Hollandois proche les Philippines. Mais les Hollandois demeurerent possesseurs des Moluques & des autres établissement qu'ils s'etoient formés dans les Indes Orientales.

Speibergen, Général Hollandois, fait une invasion dans le Brésil, y détruit la ville de Payti, & prend trois vaisseaux Espa-

enois.

Découverte des Terres Australes par Dom Ferdinand de Guire. Il demande des vaisseaux & des hommes à la Cour d'Espagne; mais cette Monarchie environnée d'ennemis, épuisee par les guerres & par la retraite des Maurisques, n'étoit pas en état d'envoyer au loin des colonies.

Le Maire, Capitaine Hollandois, trouve un nouveau passage pour aller de la mer du Nord à celle du Sud. C'est ce passage

qu'on appelle le Détreit de le Maire.

#### 1618.

Le Pape envoie au Duc de Lerme le Chapeau & l'Anneau; honneur que la Cour de Rome n'accordoit qu'aux Princes du Sang Royal: cette faveur n'empêcha pas ce premier Ministre d'être exilé dans ses terres. Le Duc d'Uzeda, son sils, prend sa place dans la consiance du Roi, & le Royaume n'en est pas mieux gouverné. Le Moine Alliaga, Confesseur du Roi, avoit beaucoup d'influence dans l'administration. Rodrigue Calderon, qui avoit tant de crédit sous le dernier Ministre, sut arrêté; ses richesses immenses exciterent l'envie. Il sut accusé sous le régne suivant de concussion & d'homicide, & condamné à avoir la tête tranchee.

La conspiration contre Venise est découverte. Le Marquis de Bedmar, qui en étoit un des Chefs, se sauve à Milan Le Sénat sait arrêter & punir secrettement les principaux Conjurés. Bedmar est envoyé en Flandre, où il devient premier Ministre des Archiducs; il est eleve peu de tems après au Cardinalat. Dom Pedre de Toléde, autre Chef de la conspiration contre l'Italie, est rappelle du Milanois. Le Duc d'Ossone, le troisième Chef, reste dans le Royal me de Naples.

Les Bohemiens réclament le droit d'élire leur Souverain; & sur le resus qui leur en est fait, ils se révoltent, & maltraitent

LEL

bi

نعهء

ś

ιÉ

7

7

#### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe 111.

les Commissaires de l'Empereur. Le Roi d'Espagne envoie le Comte de Buquoi, à la tête de douze mille hommes, pour soutenir Ferdinand sur les Trônes de Bohême & de Hongrie, auxquels L'Empereur sembloit se repentir de l'avoir appellé.

### 1619.

L'Empereur Matthias meurt, laissant ses Etats dans la psus grande division. La Hongrie étoit attaquée par les Turcs; l'Autriche ne vouloit point reconnoître Ferdinand II. Les Electeurs offroient l'Empire au Duc de Baviere, & les Bohémiens la Coutonne au Duc de Savoye. Mais le Duc de Baviere refusa la Coutonne Imperiale, & devint l'ami de Ferdinand. Le Duc de Savoye craignant le ressentiment des Espagnols, n'accepta point la proposition des Bohémiens Ferdinand sut élu Empereur. Cependant l'Electeur Palatin prenoit possession du Trône de Bohéme; & Bethléem Gabor, soutenu par les Turcs, envahissoit la Hongrie. Les Bohémiens révoltes s'avançoient vers Vienne. Ensin tous ces otages se dissiperent par la victoire que Buquoi remporta sur Gabor, & par les secours que le Roi de Pologne & le Pape envoyerent au nouvel Empereur.

Le Prince d'Espagne est reconnu pour successeur au Trône de Portugal. Les Etats de ce Royaume sont au Roi un don gratuit de deux millions de ducats.

Les Hollandois, toujours occupés à étendre leur commerce, sondent la ville de Batavia dans l'Isle de Java en Asie.

#### 1620.

Le Duc d'Ossone, Viceroi de Naples, éloigne les Turcs & les Africains des côtes d'Italie. Les Espagnols prennent une galere sur laquelle étoit le Bacha du Caire avec un butin de quatre millions. Le Duc d'Ossone est soupçonné d'aspirer à la Couronne de Naples, & rappellé à Madrid. Le Cardinal de Borgia lui succéde.

Traité d'Ulm conclu par la médiation de la France. Il fut convenu que les Catholiques & les Protestans laisseroient l'Empereur & l'Electeur Palatin s'arrangementemble au sujet de la Bohême.

## RSBAGNE & PORTUGA

Philips III.

Ferdinand II. mit la Bohême au Ban de l'Empire Saxe défit dans un combat, près de Prague, l'I Dans le même tems Spinola lui enlevoit le Pala. détrôné & dépouille de son patrimoine, se sanva & de-là en Hollande.

Le Duc de Feria, Gouverneur du Milanois, Valteline, qui est un passage situé entre le Milar Les Tures reparoiffent, de partent le ravage fur les où le Duc d'Ossone n'étoit plus pour les chasser. fredonia

Le Roi publie un Edit qui accorde les honneurs & exemption d'alles à la guerre pour ceux qui la culture des terres. Mais les Espagnols ne pus indolence, & rendre la fertilité aux campagnes Senbiees debnis i, exbnițiou des Mantes.

#### 1621.

L'Empereur ôte à la Bohême ses priviléges, & vingt-sept Gentilshommes de ce Royaume, qui posës à son election. Il met l'Electeur Palatin & Ban de l'Empire Il livre le Palatinat à l'Archid Duc de Baviere , chargés d'en faire la conquête.

Le Comte de Buquot porte la guerre avec luc en Motavie, en Hongrie; mais ce Général Est

mort dans cette campagne.

La tréve avec la Hollande étant expirée, l'At mer les Etats Généraux de le reconnoître pour le rejetterent fa proposition; on convint seulem

la treve de fix femaines.

Philippe III. relevant de maladie, se tronva les vapeurs d'un brafier ardent qui étoit dans Conseil où il travailloit. Il se plaignit de la chalçiet qui avoit la commission du feu n'étant pois fonne n'ofa remplir son emploi : ces formalité causerent un retard qui coura la vie au Roi. Il mo il recommanda en mourant à fon fils de ne p Ministres qui connoilloient les intérêts de l'Eta.

#### ESPAGNE & FORTUGAL

### Philippe IV.

voit fait lui-même, & dont il s'étoit repenti. Ce Prince eut des vertus; il étoit humain, doux, pieux, juste; mais il étoit foible; inappliqué, livré à la prévention; il n'eut que le nom de Rois ses Ministres & ses Favoris regnerent en esset sous son nom, & firent beaucoup de mal à l'Espagne.

Philippe IV. monta sur le Trône à l'âge de seize ans. Son premier soin sut d'éloigner les anciens Ministres, malgré l'avis de son pere. Il donna toute sa confiance & l'administration absolue des affaires à Gaspard de Gusman, Comte d'Olivarès, son Fayori;

jeune ambitieux & politique profond.

Le Cardinal Duc de Lerme avoit été rappellé de son exil par le feu Roi. Philippe IV. révoqua cette grace, & l'exila. Ce Favori sut dépouillé d'une partie de ses immenses richesses; il ne conferva la vie qu'à la faveur de la Pourpre Romaine. Calderon, qui lui étoit attaché, sut condamné à perdre la tête. Le Duc d'Uzeda, sils du Duc de Lerme, est arrêté; le Duc d'Ossone, son ami, est aussi jetté dans une prison. Le nouveau Ministre vousoit anéantir ceux qui l'avoient précédé. Le Pere d'Alliaga, Dominicain, Confesseur du seu Roi, perd sa place de Grand Inquisiteur. Le Comte de Saldaigne, second sils du Cardinal de Lerme, est obligé d'épouser une silse de la Maison de la Reine, à qui il avoit sait une promesse de mariage. Olivarès agissoit en premier Ministre, mais il n'osoit en prendre le titre à cause de sa jeunesse, il le donna à Dom Balthasar de Zuniga, son oncle.

Traité de Madrid entre la France & l'Espagne, par lequel il

fut arrêté que la Valteline seroit rendue aux Grisons.

Dom Alphonse Contreras délivre Marmora, place forte d'A. frique, assiégée par cinquante mille Maures & une slotte Hollandoile. Les ennemis perdirent quatorze mille hommes.

doile. Les ennemis perdirent quatorze mille hommes. Une Escadre Hollandoise est désaite dans le Détroit de Gibraltar par Dom Frédéric de Toléde. Les Hollandois sont chassés des

Isles Moluques.

Mort de l'Archiduc Albert, qui avoit des vertus douces & un caractere bienfaisant. C'étoit le cinquième des Princes de la Maison

d'Autriche enlevés en moins de quatre ans.

Spinola conduisit une armée de soixante mille hommes contre la Hollande; mais il se contenta d'attaquer Juliers, & ne pris estre place que l'année suivante.

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe IV.

La Hollande fait un traité d'union avec la France. Gonzale de Cordoue enleve à l'Electeur Palatin Keiserlautre & Landstad. L'Empereur poursuit avec ardeur & avec avantage le projet de détruire le parti des Protestans d'Allemagne, & de se rendre absolu dans l'Empire.

#### 1622.

Juliers se rend à Spinola le 22 Janvier après cinq mois de siège. Les Hollandois en sont un crime au Gouverneur de cette place, &

le punissent de ne s'être pas defendu jusqu'à la mort.

Les Protestans forment trois corps d'armée, qui entrent à la sois dans le Palatinat pour en chasser les Impériaux, les Espagnols & les Bavarois. Tilly & Cordone reunis, combattent avec avantage le Marquis de Bade-Dourlach. Jacques I. Roi d'Angleterre, négocie la paix entre l'Empereur & le Palatin. L'Archiduchesse en est la mediatrice; mais l'Espagne & l'Empereur ne cherchent qu'à amuser le Roi d'Angleterre, & obtiennent même de sa crédulité de leur laisser lever des troupes dans ses Etats. Tilly & Cordone remportent une nouvelle victoire à Haoest sur les rives du Mein.

Le Palatin, Mansfeld & Halberstadt, sont ensin obligés de quitter le Palatinat; ils se jettent sur l'Alsace. Mansfeld leve le siège de Salerne; il ravage la Lorraine & les frontieres de la Champagne. Ce Géneral, un des plus célèbres de son siècle, sollicité par presque toutes les Puissances de l'Europe, présere de passer au service des Hollandois. Cordone, qui ne cessoit de le harceler, le défait dans un combat à Fleurus le 28 Aost. Mansfeld rassemble les débris de son armée, & va joindre Manrice de Nassaw; il fait lever le siège de Berg-op-Zoom à Spinola, qui avoit perdu en deux mois neus mille hommes devant cette place. Tilly s'empare de Heidelberg, Capitale du Palatinat. Le Duc de Baviere envoie au Pape la Bibliothéque du Palatin, son parent.

Olivares rend le Pape dépositaire des principales places de la Valteline; & pour mettre le Saint Pere dans les intérêts de l'Espagne, il fait accorder au Prince Ludovisio, son neveu, la Prin-

sesse de Venouse, la plus riche héritiere de l'Italie.

Dom Jean de Cardenas oblige les Maures de lever le siège

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe IV.

d'Oran. Les Persans & les Anglois enlevent aux Portugais Ormus dans le Golfe Persique.

Siége de Macao, ville de la Chine, par les Hollandois. Dom François Mascaregnas defend cette place, bâtie par les Portugais.

Trois gallions partis de Cochim desont à Paléacate plusieurs

Vaisseaux Hollandois & Péguans.

Edit par lequel il est enjoint à tous les Officiers d'Etat, de Justice & de Finances, de donner un inventaire de leurs biens

avant que d'exercer leurs Charges.

Bulle du premier Mars, par laquelle le Pape canonise quatre Espagnols, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Sainte Thérese, Saint Isidore de Madrid. La Nation se livre à cette occasion aux plus grands transports de joie.

### 1623.

Mort de Dom Balthasar de Zuniga: elle rend le Duc d'Olivarès Seul dépositaire de la puissance Souveraine.

L'Empereur donne au Duc de Baviere l'investiture de la dignité

Electorale & du haut Palatinat.

Le Roi d'Angleterre consent que Frankendal, la seule place qui restoit à l'Electeur Palatin, son gendre, sût mise en sequestre entre les mains de l'Archiduchesse. L'Espagne signe une trève de quinze mois, & promet de rétablir le Palatin dans ses Etats quand le Prince de Galles auroit épousé l'Infante Marie. Jacques I. crut abréger la lenteur du cérémonial en faisant aller à Madrid l'héritier de sa Couronne pour terminer son mariage; cette démarche étoit bien imprudente. La Princesse marqua de la répugnance d'avoir un Hérétique pour époux. Le Prince de Galles sur rappellé à Londres sans avoir rien conclu.

Ribera défait une escadre Algérienne.

Menesès, Gouverneur de Magazan en Afrique, met en déroute une armée considérable de Maures.

Une flotte ennemie est détruite près de la Goulette par Doria,

qui commandoit les galeres de Sicile.

Cent soixante Navires Hollandois sont arrêtés dans les ports d'Espagne, où ils faisoient le commerce sous le pavillon de Hambourg.

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe IV.

Maurice de Nassaw manque son entreprise contre la ville d'Anvers; une gelée imprévue, & une tempête qui sit périr six vaisseaux du Stathouder, sauverent cette place importante.

Ligue entre la France, la République de Venile & le Duc de Savoye, pour faire exécuter le traité de Madrid, & arracher la Valteline des mains de l'Espagne.

### 1624.

Le Roi de Dannemarck, l'Electeur de Brandebourg, les Ducs de Brunswick, d'Hostein & de Meckelbourg, forment une ligue en faveur de l'Electeur de Brandebourg. L'Administrateur d'Halberstadt, à la tête des Confedéres, porte la guerre en Westphalie. Tilly, Général de l'Empereur, remporte une victoire complette à Stadlo.

Olivarès fait rendre la fameuse Ordonnance du 10 Février, Jaquelle supprime les deux tiers des Officiers de Justice & de Finance.

Loix somptuaires, qui désendent à qui que ce soit, même aux Infants d'Espagne, d'avoir plus de dix huit Domestiques; elles proscrivent les Ornemens d'or & d'argent, excepté pour le Service Divin; elles empêchent l'usage des manteaux de soie, que le moindre citoyen portoit par vanité.

Ces Loix veulent que le fiancé ne dépense point en joyaux &

vêtemens pour la future au-delà du huitieme de la dot.

Le Législateur accorde en même-tems beaucoup de priviléges & de facilité pour favoriser les mariages & la population. Chaque nouveau marié étoit exempt pour quatre ans des subsides & charges publiques; il étoit permis à un jeune homme de se marier sans le consentement de ses parens : celui qui avoit eu six enfans

mâles étoit exempt, toute sa vie, des impôts.

Il fut défendu à aucun citoyen de sortir de l'Espagne avec sa famille & ses biens, sans une permission du Roi, sous peine de confiscation de ses esfets. Un habitant des Provinces ne pouvoit se rendre à Madrid ou à Séville, villes très peuplées, sans y être appellé par des affaires importantes, à peine de mille ducats d'amende. Ensin on invitoit les Etrangers à venir s'établir dans l'intérieur de l'Espagne, & l'on promettoit d'exempter de taxes de de tributs les Artisans & les Laboureurs.

### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe IV.

### 1625.

L'Angleterre devenue le jouet de l'Espagne, & la France jalouse de la maison d'Autriche, n'attendoient que l'occasion d'éclater. La France fournit de l'argent aux Hollandois, & obting d'eux qu'ils ne feroient paix ni trève avec les Espagnols sans son consentement.

Le Cardinal de Lerme est condamné à restituer une somme de quinze cens mille ducats. Les Etats de Castille accordent un don gratuit de soixante & douze millions.

Combat entre Pimentel, Général des galeres de Naples & le Corsaire Asan; l'un & l'autre périrent dans cette action, qui

dura neuf heures. La flotte du Corsaire fut défaite.

Une escadre Hollandoise remporte une victoire considérable contre la flotte d'Espagne sur les côtes du Pérou près de Lima. Les vainqueurs pillent cette place, où ils font un butin immense. Vers le même-tems les Hollandois se rendirent maîtres de la Baie de tous les Saints & de la Ville de San-Salvador au Brésil. Ils triomphent près de Calais d'une escadre Espagnole.

Le Roi d'Espagne donne à l'Infant Dom Carlos, son frere, la dignité de Grand Amiral d'Espagne, & celle de Grand Prieux

de Castille.

Siége de Bréda par Spinola; cette place, une des plus fortes de l'Europe, défendue par un Prince de la Maison de Nassaw & par une armée, soutint le siège pendant dix mois; mais elle fue

enfin obligée de se rendre.

Le Roi d'Angleterre fournit des troupes & de l'argent à Mansfeld pour agir en faveur de l'Electeur Palatin. Une partie de cette armée fut dissipée avant que de pouvoir débarquer. Mansfeld passa dans l'Empire, pour se joindre au Roi de Dannemarck.

Les François forcent le Pape de rendre les places de la Val-

zeline, qu'il avoit en séquestre.

Une guerre civile trouble le Mexique. Le Comte de Gelves, Viceroi de ce pays, ayant fait enlever un Chevalier de Malthe criminel, d'une Eglise des Dominicains, l'Archevêque excommunia le Viceroi, & donna un Mandement par lequel il interdisoit les Sacremens. Le peuple se souleve; les Prêtres, les Moines

#### REPAGNE & PORTUGAL

### Philippe IF.

s'arment contre le Viceroi, mertent le seu à son palais, de masse crent ses gardes de seu amis. Ce Viceroi est arrete avec soixante de dix Gentilahommes, de cuvoye en Espagne. Le fastieux Prelat y vient aussi. La Cour n'ole tien juger, elle se contente de faire partir le Marquis de Sattabella en qualite de Viceroi du Mexique où il retablit le calme.

Ligue entre l'Espagne & les Dues de Tofcane, de Parme, de Modene, & les Republiques de Gènes & de Lucques contre la

France & fes Allies.

On arme quarte flottes; la premiere tente une entreprise concre Alger, & ne reunt point; la seconde sauve Oran, asuége par les Manres; la troisieme, commandee par Dom Frederic de Tolede, enleve aux Hollandois la Baie de tous les Saints; la quatrieme chasse des côtes de Flandte les vaitseaux ennemis; & poursuivant sa consse vers le Perou, elle fait la conquête de Guaisquil & de Porto Rico

Le Roi d'Angleterre meurt dans le tems qu'il armoit contre l'Espagne & l'Empire. Charles I, hévitier de sa Couronne & du sa haine contre ces puissances, sorme une ligue de quinze ans avec les Rois de Suede, de Dannemarck & la Hollande pour ha-

milier la Maifon d'Autriche.

Une florte Angloife attaque Cadix, mais fans fuccès.

Mort de Maurice de Natlaw, l'ennemi le plus redourable des Espagnols. Fréderic Henri de Naslaw, son frere, lui succède dans la place de Stathouder; il montre la même ambition, les mêmes

galens, & non moins de haine contre l'Espagne.

Les François, commandes par le Connetable de Lesdiguieres, egissent, de concert avec le Duc de Savoye, pour conquérir les Etats de la Republique de Gènes, alités de l'Espague. A cette mouvelle Olivares fait faitir les vaisseaux de les biens des François en Espague, où il se trouve plus de cent mille personnes de cette. Mation,

Feria delivre Gènot, en failant une invalion dans le Piémont qui oblige le Duc de Savoye de voler à la défense de son patrimoine. Ce Duc fait lever se siège de Verne. Le Connétable de Lestiquières, & le Marechal de Croqui, son gendre, battent le

Duc de feria dans fa retraite-

Les Généraux de l'Empire fignalent leurs armes, Valifein force

#### ESPAGNE & PORTUGAL

#### Philippe IV.

La ville d'Halberstadt. Tilly défait l'armée du Roi de Dannemarck près d'Hanovre.

L'Archiduc Ferdinand, fils aîné de l'Empereur, est couronné

Roi de Hongrie.

Négociation de paix entre l'Espagne & la France. Ces deux Cours rejetterent la médiation du Cardinal Barberin, Légat, & meveu du Pape Urbain VIII.

#### 1626.

Le Guadalquivit se déborde, & engloutit dans ses eaux une partie des bâtimens & des richesses de Séville, avec beaucoup d'habitans de cette ville, la plus peuplée & la plus opulente de l'Espagne. La riviere de Tormes sait aussi beaucoup de ravages dans Salamanque.

Le Roi établit une compagnie de commerce du Nord, à laquelle il accorde de grands priviléges. Mais il n'étoit point dans

le caractere de la Nation de suivre ces projets.

Les Catalans, le peuple le plus sier & le plus indocile parmi les Espagnols, resusent de contribuer aux besoins de l'Etat. Le Duc de Cardonne, prenant la désense des intérêts du Roi, est frappé d'un coup de poignard par un Gentilhomme Catalan dans l'assemblée des Etats. Philippe IV. se retire avec indignation de Barcelonne; la Nation sait un crime à Olivarès de ce départ précipité.

La liberté du commerce est rétablie entre la France & l'Espagne. Cette bonne intelligence étonne les Provinces qui croyoient pouvoir s'appuyer de la France dans le refus qu'elles faisoient de fournir aux dépenses de l'Etat. Elles ne tarderent point alors à

donner le don gratuit qui leur étoit demandé.

L'Espagne fait un nouveau traité avec la France au sujet de la

Valteline.

Olivarès ralentit la guerre contre la Hollande & l'Angleterre. Il épargnoit les hommes & l'argent, dont l'Espagne étoit épuisée.

L'Empereur affermit sa puissance par ses victoires. Ses deux plus redoutables ennemis étoient morts. Christian de Brunswick, dit l'Administrateur d'Halberstadt, périt d'une blessure; & Mansfeld, vaince par Valstein à la journée de Desseau, ne survécut

### ESPAGNE & FORTUGAL

### Philippe IV.

point à sa désaite. Tilly, Général de l'Empereur, détruit les forces du Roi de Dannemarck & de ses Allies à la bataille de Lutter. Papenheim, autre Général, dompte les paysans révoltés des Provinces Hereditaires.

Une escadre de Dunkerque enleve six vaisseaux de guerre Anglois. Charles I. avoit armé une flotte de quatte-vingts vaisseaux

qui ne put rien faire contre l'Espagne.

## 1627:

Les Provinces se plaignoient de la concussion des Gouverneurs, des Ministres & Officiers proposés pour les régir. Ce sut pout remédier à ces abus que la Cour envoya des Commissaires à Naples, en Sicile, dans le Milanois, en Flandre. Plusieurs des tyrans des peuples surent condamnés à des amendes considérables qui passerent dans les cossres du Roi, genre de peines insussissant pour soulager les citoyens opprimés, & pour estrayer les compables.

Chaque Province de la Monarchie s'engage d'entretenir à ses dépens un certain nombre de troupes; mais ce projet, si utile à l'Espagne, ne put avoir lieu par le défaut d'hommes & d'ar-

gent.

Le Stathouder prend Grool le 19 Août.

Ligue secrette entre la France & l'Espagne. En conséquence de cette ligue, Olivarès envoie une flotte de quarante vaisseaux pour bloquer la Rochelle; mais Dom Frédéric de Toléde, qui la commandoit, avoit des ordres pour ne pas agir.

Valstein & Tilly, Généraux de l'Empereur, triomphent des Danois, & forcent leur Roi de demander la paix aux conditions

du vainqueur.

La mort de Vincent de Gonzague, Duc de Mantoue, divise les Cours de France & d'Espagne. Olivarès ne voulant pas souffrir que les Duches de Mantoue & de Montserrat tombassent entre les mains du Duc de Nevers, héritier de Vincent de Gonzague, proposa au Duc de Savoye d'envahir ces Duchés, dont il ne setenoit que Casal, l'une des plus fortes places de l'Europe.

### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe IV.

### 1628.

L'Italie est remplie de troubles. Le Due de Savoye essaye esta vain de surprendre Gènes. L'Empereur se constitue l'arbitre de la succession de Mantoue. Gonzale de Cordoue, Genéral Espagnol, assiége Casal; mais sans pouvoir réduire cette place forte. Olivarès rappelle Spinola des Pays-Bas, pour lui consier la conduite de la guerre d'Italie. Les affaires de Flandre languissent par la retraite de cet habile Capitaine, & celles de la Lombardie n'en deviennent pas plus storissantes.

Les Hollandois étendent leut Empire, & se tendent de plus en plus redoutables sur mer. Pierre Adrien s'empare de plusieurs des silles Antilles; il artaque dans le Mexique une flotte Espagnole, qu'il brûle après en avoir enleve tous les esfets. Pierre Hein desait dans le Pérou une autre flotte Espagnole, dont il retire un butin considerable en argent & en marchandises. Le Capitaine Charpentier & Pierre de Nuits découvrent dans les Indes Orientales de nouveaux Pays

auxquels ils donnent leurs noms.

On etablit à Madrid un Consell Souverain pour les affaires de la Flandre.

Les Provinces d'Espagne accordent un don gratuit de dix-huit

millions.

La Rochelle se soumet au Roi de France le 28 Octobre. Ce sur l'évenement le plus glorieux & le plus important du Ministère du Cardinal de Richelieu, & le coup le plus satal aux Protestans. Dans les indes, Nuno Alvarès Botello sait lever le siège de

Dans les indes, Nuno Alvarès Botello fait lever le siège de Malaca, attaqué par une flotte nombreuse du qoi d'Achem. Il détruit presqu'entierement les vaisseaux & l'armée de ce Prince Indien. Cette vistoire cesébre engage le Roi de Pera, Tributaire du Souverain qui avoit eté vainen, de se mettre sons la protestion des Portugais, & de livrer au Viceroi les richesses immenses dont il étoit depositaire pour le Roi d'Achem.

# 1629.

Le Roi de France se déclare Protesseur du nouveau Duc de Mantoue & de l'Italie. Il force en personne les barricades du Pas de Suze le 6 Mars; il se fait remettre par le Duc de Savoye la

Tome II.

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippo IV.

ville de Suze, pour sureté du secours qu'il s'engageoit d'envoyer's Casal. Les Espagnols sont contraints d'abandonner le siège de

sette place.

Spinola se rend en Italie avec un pouvoir absolu. Il rétablit la bonne intelligence entre l'Espagne & la République de Gènes, & rappelle dans son parti le Duc de Savoye, qui vouloit s'unir à la France. Spinola recommence le siège de Casal. En même-tems Collalto, Général de l'Empereur, attaquoit Mantoue avec une armée de trente-cinq mille hommes. Le Comte de Merodes, autre Général de l'Empereur, faisoit une invasion dans le pays

des Grisons, & se frayoit un passage dans l'Italie.

Le Comte de Bergues, successeur de Spinola en Flandre, n'avoit mi ses talens, ni son attachement pour les intérêts de l'Espagne. Il laissa prendre Bois-le-Duc, quoique Grobbendock, Commandant de cette place, est fait une vigoureuse désense pendant quatre mois & demi. Vesel, autre place importante, sur encore surprise par les ennemis. Les Ministres Espagnols & Flamands se rejetterent les uns sur les autres les malheurs de cette campagne; ensorte que les Etats, mal secondés, supplierent le Roi d'Espagné de n'envoyer ni argent ni troupes en Flandre. L'Archiduchesse vit avec douleur la mésintelligence des deux Nations, dons s'ennemi sçavoit prositer.

# 1630.

La France se venge de la désertion du Duc de Savoye. Elle porte la guerre dans le Piémont; elle fait la conquête de Pignerol, de Briqueras, de toute la Savoye. Spinola ne peut empêcher les François de jetter des vivres & des munitions dans Casal. Ce grand Capitaine meurt désespéré d'avoir échoué devant cette place, & mécontent des Espagnols, qui ne lui avoient montré que de l'ingratitude & de la désiance pour prix de ses important services.

Les Espagnols, unis aux Allemands & aux Piémontois, sont battus à Veillane par le Duc de Montmorency, Général des François. Charles-Emmanuel, Duc de Savoye, ne survécut point à la honte de sa désaite. Le vainqueur s'empara de Saluces, & remporta une nouvelle victoire à Carignan sur les troupes Piémontoiles & Espagnoles. Mazatin, Ministre du Pape, obtient une

#### MEPAGNE & PORTUGAL

#### Philippe IF.

suspension d'armes, dans le têms que les deux armées ennemies alloient se livrer un combat decisif.

Galas, Genéral de l'Empereur, desait les Vénitièns à Valezzo; il prend Mantoue d'assaut, & livre au pillage, aux flammes & à l'avidité du soldat les richesses immenses & les chess-d'œuvres des arts que rensermoit cette Ville opulente.

Mazarin, Négociateur habile, engage les Espagnols à évacuer le Montserrat. La France & l'Empire font un traité d'union à

Ratisbonne.

Traité de paix signé le 15 Novembre à Madrid entre l'Espagne

& l'Angleterre.

Les Hollandois s'emparent de Fernambouc au Brésil. Nunc Alvarès Pereira, celebre Général Portugais, dans les Indes Orientales, defait le Roi d'Achem, allié des Hollandois, & delivre Malaca, nouvellement assiege par les ennemis.

Là ville de Mexico submergee, souffre par l'inondation une

perte de plus de trente millions.

# 1631.

Les ennemis de l'Espagne se multiplicient, tandis que ses forces de ses ressources diminuoient. Le Ministère sut obligé d'avoir recours à la générosite & à la bonne volonté des particuliers pour sourcir aux depenses de la guerre. Le Cardinal Borgia remit aux Roi cinq cens mille écus de ses pensions & bénésices; plusieurs Seigneurs leverent & entretinrent à leurs frais des Regimens. Olivarès arme trois slottes pour accabler les Hollandois au Bresil, dans les Indes Orientales & sur les côtes, mais ces slottes surent détruites presqu'aussitot; la peste sit perir les soldats & les matelots qui montoient la premiere; la seconde & la troisième surent détaites par les ennemis.

Traité signé à Quierasque, qui met sin à la guerre d'Italie. Le Duc de Savoye rend Pignerol à la France. Les Espagnols perditent béaucoup de leur gloire. Les François apprirent à les vainere &

à ne plus les redouter.

Les Princes Protestans assemblés à Leipsick donnent au telébre Gustave Adolphe, Roi de Suéde, le titre de Protesteur de leux Ligue.Gustave pouvoit compter autant de vistoires que de combats.

Hhij

#### RSPAGNE & PORTUGAL.

### Philippo IV.

Il avoit déja conquis l'îste de Rugen, il envahissoit la Poméranie de la basse Saxe. Ce sier vainqueur faisoit trembler l'Empereur & ses Alliés. Le Duc de Baviere, Chef de la Ligue Catholique, conclut un traité avec la France pour se soustraire aux poursuites du Suédois; cependant il fournissoit encore du secours à l'Empereur. Tilly, son Général, emporte Magdebourg d'assaut, & commet des cruautés inouies dans cette ville opulente & peuplée, dont à peine quatre cens citoyens échapperent aux slammes ou à la sérocité du soldat.

Gustave Adolphe met le comble à sa gloire par la défaite de l'armée de l'Empereur dans les plaines de Leipsick. Cette victoire le rendit maître des rives du Rhin & de la Franconie. En mêmetems l'Elesteur de Saxe s'emparoit du Royaume de Bohême.

L'Empereur humilié & consterné, sut contraint de s'adresser à Valstein, un de ses plus grands Géneraux, qu'il avoit eu la soiblesse de sacrisser à la haine d'Olivarès & à la jalousie du Duc de Baviere. Valstein se sit prier, & n'accepta le commandement qu'à des conditions impérieuses que Ferdinand sut obligé d'agreer.

## .. 1632.

Les Etats de Castille reconnoissent le Prince Balthasar, âgé de étois ans, pour héritier de la Monarchie. Ces Etats & ceux de Barcelonne refusent le subside qui leur est demandé.

Mort de l'Infant Dom Carlos à l'âge de 26 ans. Ce Prince avoit des vertus & de grands talens qui exciterent la jalousse du Roi & la crainte du premier Ministre. On l'écarta des affaires, où il auroit dominé par son génie, on l'empêcha de se marier, afin qu'il m'est point l'appui de quelque Souverain.

Une tempére détruit la flotte du Mexique.

Le cruel Tribunal de l'Inquisition fait perir à Madrid dans un

Auto-da-fé trente huit victimes.

Olivarès emprunte des Citoyens & des Etrangers des sommes considérables d'argent pour sournir du secours à l'Empereur, & sur tout pour soutenir le Duc d'Orléans dans sa révolte contre la France. Ce Prince ne réussit point, & entraîne tous ses partisant dans se malheur.

L'Archiduchesse remet la propriété des Pays-Bas au Roi ses

#### ISPAGNE & PORTUGAL

Philippe IF.

neveu. Les principaux Seigneurs Flamands, animés par le Comte de Bergues, conçoivent alors le projet d'ériger leur patrie en République à l'imitation de la Hollande, & par haine de la dus

mination Espagnole.

Le Prince d'Orange profite de la trahison du Comte de Rergues pour s'emparer de la Gueldre, dont il étoit Gouverpeur Le Stathouder sorce Venlo & Rusemonde. Maestricht desendu par le Baron de Leyde, & secourn par les Généraux de l'Espagne & de l'Empire, est sorcé de capituler après deux mois de siège. Papenheim, Général de l'Empereur, est vaincu en voulant attaquer le Stathouder dans ses retranchemens. Limbourg, Vere & Orsoi tombent encore au pouvoir du Prince d'Orange.

Le celébre Gustave Adolphe poursuivoit ses conquêtes. Le Comte de Tilly est désait avec son armée, & tué au passage du Leck. Le Roi de Suéde s'empare du Palatinat, de la Baviere, de la Souabe; il remporte une vistoire contre Valstein lui même, le 15 de Novembre, à Lutzen; mais il trouve la mort sur le champ de bataille. Cependant la ligue contre l'Empire est perpétuée par le Ministère de Suéde, par la France & par le Duc de Saxe-

Veimar.

Le Cardinal Borgia accuse le Pape, en plein Consistoire, de trahir la Religion en ne s'opposant point aux atteintes qu'elle recevoir en Allemagne, & en refusant de secourir l'Empereur &

de publier une Croisade.

Les Portugais avoient beaucoup perdu & dégénéré depuis leur union avec l'Espagne. Les Hollandois s'étoient emparés de presque toutes leurs possessions dans les Indes. La plupart des Souverains, Tributaires du Portugal, se souleverent & s'affranchirent de leur joug. En Afrique, Chingulia, Roi de Monbaze, se met à la tête de trois cens Casres déterminés comme lui à la mort; il égorge Dom Pedre Leytane de Gamboa, Gouverneur de cette place; il massacre la garnison de la citadelle; il tombe avec la même sureur & le même succès sur les Portugais, habitans de la ville; il détruit le Christianisme dans toute l'étendue de sa domination. Le Viceroi apprit à Goa cette révolution, & sit aussitôt équiper une stotte pour en tirer vengeance. Les Portugais pousserent avec vigueur le siège de cette place; mais l'approche de l'hiver les obliges de se retirer. Chingulia, craignant leur retour, démantela cette ville,

### BIRLOND & PORTUGAL

### Philippe IV.

de fit paller les habitans de ses richestes à Xael , à Camem de à Adem en Arabie Les Portugals reparesent , autant qu'il fut possible, des ruines de Monbaze.

Les Hollandois surprisent à Puloisor la flotte Portugable qui reveneit de la Chine, & pleurent point de peine à s'en rendra maîtres.

## 1633.

La mort de Gustave sut célébrée en Espagna comme uno grande vistoure Philippe eut même la soiblesse d'atlister à une Tragedit burlesque intitulée : La mort du Res de Suide. Cependant la conféderation des Princes Protestans étoit encore sous la protection de la Suede. Gustave avoit formé de grands Generaux & des Ministres qui tendirent la jeune Christine, sa fille, aussi redoutable qu'il l'étoit sui même à ses ennemis. Les Suedois onleverent let villes sorestieres, & désirent les armées de l'Empereur & de ses Aliés.

Les manvals succès de la guerre des Pays-Bas, & le soulevement des principaux Seigneurs, engagerent la Cour d'Espagne à offrit une paix honorable aux Hollandois. Ces fiers Républicains refusérent de traiter avec les Espagnels, & ne voulurent negocier qu'avec les Flamands. Le Roi firs humilie au point de remoncet au droit de faire la guerre ou la paix en faveur des états de Flandre; il leur fit dire d'envoyer en leurs noms des Ambassadeurs à la Haye pour mandier la paix, que les Hollandois mirent à des conditions si dures & si injurienses, que les Flamands enz-mêmes préférerent la guerre.

Le Stathouder poursuivit donc ses conquêtes. Il s'empara de Rhinfeld; une de ses armées désit les Espagnois près de Luxembourg.

Mort de l'Archiduchesse, à l'âge de 68 ans. Cette Princesse montra une sagesse, une modération & des vertes bienfaisanter, qui firent admirer & regretter son gouvernement. Le Cardinal Infant lui succéda. Le Ministere d'Espagne rechercha les auteurs de la conspiration que l'Archiduchesse avoit étousse par la prudence. Le Comte de Noyelle, soupçonne de vouloir sivier Béthune eux François, sut assessiné; on arrête ses freres; on condamne le Comte de Bergues à groit la tête tranchee, ét à sut exécuté messigne.

#### ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe IV.

Charles IV. Duc de Lorraine, dépouilté de ses Etats par le Roi de France, se sauve en Allemagne à la tête de dix mille hommes, & se met au service de l'Empereur. Ce Prince étoit né avec tous les talens qui font les grands Capitaines; mais la singularité de son carastere, sa légereté, ses intrigues le rendirent malheureux.

Les Portugais recouvrent l'Isle de Ceilan par le courage d'Almei-

da, leur Chef.

### 7634.

Olivarès poursuit les Chefs de la conjuration des Pays-Bas. Il fait arrêter à Madrid le Duc d'Arschot, député par les Etats; il connoissoit sa fidélité, mais il vouloit le forcer de déclarer les conjurés, dont ce Duc avoit découvert le complot, à l'Archiduchesse, en la priant de prévenir les malheurs de la Province, mais d'épargner les coupables. Ce Seigneur préféra de mourir dans les fers plutôt que d'exposer ses amis à la vengeance de l'implacable Ministre. Olivarès fit arrêter plusieurs Flamands, soupçonnés de trahison; enfin il publia une amnistie en faveur des complices. Le Ministre Espagnol engage le Duc d'Orléans à rallumer les seux de la guerre civile en France; il conclud un traité avec lui, mais ce Prince en faisoit un en même-tems avec le Cardinal de Richeheu; il se sauva des Pays-Bas, abandonnant la Reine sa mere & son épouse à Bruxelles. Philippe traita ces Princesses avec magnificence tant qu'elles demeurerent dans ses Etats; mais il négligea Marie de Médicis, lorsque cette Reine alla implorer l'appui de la Cour d'Angleterre. Cette Princesse vint sejourner à Cologne, où elle mourut dans une fituation peu convenable à son rang.

Le Marquis d'Aytonne, Gouverneur des Pays-Bas jusqu'à l'arrivée de l'Infant, affiége Maestricht; mais apprenant que le Prince d'Orange attaquoit Bréda, il vole au secours de cetre place, &

la délivre.

Valstein, Général de l'Empereur, accusé d'aspirer à la Couronne

de Bohême, est assassiné dans Egra.

Bataille de Nortlingue le 5 Septembre. Le Cardinal Infant, uni au Roi de Hongrie, son beau-frere, désit l'armée consédérée. Le Maréchal d'Hornes, Général Suédois, sut prisonnier. Cette victoire est suivic de la réduction de la Souabe & de la Franconie.

Hh iv

## ESPAGNE & PORTUGAL

### Philipps IV.

Le Cardinal Infant se rend dans son Gouvernement des Pays-Bas, ou il est à peine arrivé que le Roi de France lui envoie un Hérault pour lui declarer la guerre Ce fut la dernière fois qu'on se servit de ce cérémonial, dont l'usage venoit des Romains : une simple declaration, ou les hostilites mêmes suffisent aujoux d'hui pour armer deux Nations ennemies.

## 1635.

La guerre la plus longue que l'Espagne éprouva, & qui durs ningt cinq aus, avec des pertes & des succès qui acheverent de l'épuiser d'hommes & d'argent, commença peu de tems après la declaration faite au Cardinal Infant. Le Cardinal de Richelien, premier Ministre de la France, prit pour pretextes la prison de l'Electeur de Treves, qui avoit eté enleve de son palais & transporté dans la citadelle d'Anvers, & la surprise de Philisbourg, que la Suéde avoit livre a la France. Il y eut un traite avec la Hollande, par lequel cette République & la France partageoient deja entre elles les Pays-Bas Espagnols. Le Cardinal Infant distribua ses troupes en deux corps d'armée; il confia le commandement du plus considerable au Prince Thomas de Savoye, pour s'oppoier aux François. Le Cardinal se mit à la tête de l'autre armee, & marcha contre les Hollandois. Le Prince Thomas fut vaincu le 20 Mai dans les plaines d'Avein. Les François & les Hollandois se reunirent; ils prirent d'assaut Tillemont, ou ils exercerent toutes sortes de cruautés. Mais l'armée victorieuse sur arrêtée au siège de Louvain; les, maladies & la diserte firent perir la moitié des troupes. Les Généraux n'agirent point d'accord; les Hollandois devinrent jaloux des François. Le Cardinal Infant profits de leur mesintelligence; il se rendit maître de la campagne, prit d'assant le fore de Schenck, & envoya des partis contre la France, qui désolerent la Picardie & la Champagne.

En Italie, le Duc de Rohan, après avoir défait dans quatre combats les troupes Autrichiennes, se rendit maître de la Valteline. Les Espagnols sirent à leur tour la conquête des Isles de Sainte-Marie & de Saint-Honorat sur les côtes de Provence; ils désirent une armée Françoise près de Valence, & la sorcerent de Lever le siège de cette ville. Galas, un des Genéraux de l'Empe-

# ESPAGNE & PORTUGAL

### Philippe IV.

reur, oblige le Cardinal de la Valette & le Duc de Saxe-Veimar de repasser le Rhin; il poursuit les ennemis jusqu'a Metz; il leur

enleve leurs bagages & leur arriere-garde.

Le Comte de Lignares, Portugais, se rendit à la Cour de Castille avec des richesses immenses qu'il avoit amassées pendant son gouvernement des Indes. On sut blessé à Madrid de son faste. Le Ministre le sit disgracier, & consisqua ses biens.

### 1636.

L'Espagne sait les plus grands efforts pour profiter des avantages de la campagne précédente, & obliger son ennemi à sui demander la paix. Elle attaque en même-tems la France par trois côtés differens, par la Picardie, la Bourgogne & la Guienne. Le Cardinal Infant ayant sous ses ordres le Duc Charles de Lorraine, Jean de Vert & une armée de trente mille hommes, tombe sur la Picardie; il s'empare de la Capelle, du Catelet, franchit la Somme maigré les ennemis, taille en pieces plusieurs Regimens, sorce Corbie & Royc. Paris est consterné; le vainqueur en devenoit maître, s'il s'étoit présenté devant cette Capitale dans les premiers momens de la surprise & de l'alarme; mais il dissera, & on lui opposa une armee de soixante mille hommes, composée en partie de laquais & de garçons apprentifs. Le Cardinal Infant est obligé de repasser la Somme & d'abandonner Corbie. Il envoie le Duc de Lorraine faire des courses en Bourgogne. Ce Duc ravage toute cette belle Province, il assiège Saint Jean de Lône. Les François appercevant son armée qui étoit en désordre, l'attaquent, la chassent, & en détruisent la moitié.

L'Amirante de Castille force Saint-Jean-de-Luz; s'il est eu plus de résolution & d'activité, il conquéroit la Guienne, dont les peuples étoient soulevés contre le Gouvernement; mais la

lenteur du Géneral Espagnol sauva ce pays.

Malgré une victoire que les François & les Piémontois venoient de remporter sur les bords du Tésin, le Marquis de Leganès les força de sortir du Milanois; & ce Général desola le Parmesan & le Plaisantin.

Une stotte Espagnole jette du seçours dans les Isles Sainte-Marguerite & Saint-Honorat, à la vue d'une stotte Françoise supérieure par le nombre de ses vaisseaux,

### ESPAGNE & PORTUGAL.

#### Philippe IV.

La fortune savorisoit les entreprises des Espagnols, mais ils se seurent pas en titer tout l'avantage qu'ils pouvoient.

Les Hollandois reprennent le fort de Schenck, mais en perdant

plusieurs milliers d'hommes.

Les Suédois remportent une grande vistoire à Vistock sur l'Electeur de Saxe; & le Duc de Saxe-Veimar triomphe avec encore

plus de gloire des Impériaux sur les bords du Rhin.

Le Pape Urbain VIII. engage les Rois d'Espagne & de France à prendre des sentimens de paix. Ils devoient envoyer des Ministres à Cologne pour traiter d'un accommodement, & déja le Pape avoit sait partir le Cardinal Ginetti en qualité de Médiateur & de Légat; mais Olivarès & le Cardinal de Richelieu firent naître des disticultés qui empêcherent toute voie de conciliation.

## 1637.

Le Cardinal Infant ne recevant point les secours d'argent & de troupes qu'il attendoit de l'Espagne & de l'Allemagne, sut obligé au commencement de la campagne de songer plutôt à se désendre qu'à attaquer; les François prirent Landreci, Ivoi, Damvilliers, la Capelle; les Hollandois s'emparerent de Bréda; mais il se vit à son tous en état, à la sin de la campagne, de sorcer Vento, Ruremonde, Ivoi, & d'obliger les François d'évacuer Maubeuge & les sorts qu'ils avoient sur la Sambre.

En Italie, le Duc de Parme ne retirant pas de l'alliance de la France tout l'avantage que le Cardinal de Richelieu lui avoit fait espérer, embrasse le parti des Espagnols, & laisse mettre garnison Autrichienne dans Sabionetta. Le Marquis de Leganès se rend'maître de Nice; il désait l'armée du Duc de Savoye & du Maréchal de Crequi, dans le tems même qu'ils venoient de vaincre

le Duc de Modene, Allié & Général des Espagnols.

Le Duc de Savoie ne survécut point à sa disgrace; le Duc de Mantoue mourut peu de tems après. Le successeur de ce Duc de laissa gagner par l'Espagne; mais la Duchesse de Savoye, Régente pendant la minorité de son sils, resta sidéle à la France. Olivarès arma les Princes Maurice & Thomas, stères du seu Duc de Savoye, contre leur belle-sœur; le Piémont devint le théâtre de la guerre.

#### ESPAGNE & PORTUGAL

#### Philippe 1V.

Les Grisons, secondés par les Espagnols, chassent les François de la Valteline.

Les François reprennent les Isles Sainte-Marguerite & Saint-Honorat; ils font une descente en Sardaigne, où ils s'emparent de la ville d'Oristan, mais qu'ils ne peuvent garder longtems.

Les Espagnols, commandes par le Comte Serbellon, transportent la guerre de la Guienne en Languedoc; ils abandonnent Saint-Jean-de-Luz, & les autres postes importans dont ils s'étoient tendus maîtres.

Le Comte Serbellon assiège Leucate, son armée est désaite dans ses retranchemens; ce Général meurt de douleur de sa distance.

Le Roi d'Espagne envoie à Lisbonne la Duchesse de Mantoue en qualité de Vicereine. Les Portugais souffrirent impatiemment de se voir gouverner par une semme; ils ne dissimulerent point combien le joug Espagnol leur étoit insupportable, & ils paroissient disposés à s'en affranchir.

L'Empereur Ferdinand meurt le 14 Février. Ferdinand III. son fils, lui succède; toute l'Europe le reconnut, à l'exception de la France, qui resussité lui donner le titre d'Empereur, parceque l'Electeur de Tréves, prisonnier à Anvers, n'avoit pas été invité à la Diéte de Ratisbonne, lorsque Ferdinand sut élu Roi des Romains. Le Corps Germanique vit avec indignation cette chicane, que l'on attribuoit au Cardinal de Richelieu.

## 1638.

Les François firent les plus grands efforts contre l'Espagne. Le Prince de Condé, à la tête d'une armée, vint saire le siège de Fontarabie; il brilla quatorze vaisseaux qui apportoient des vivres & des municions dans cette ville. Cependant l'Amirante de Castille & le Marquis de Mortare attaquerent les retranchemens de l'armée Françoise, & remporterent sur elle une victoire complette qui ne leur costa que seize hommes.

Le Marquis de Leganes s'empara de Brême; il se disposoit à livrer bataille au Maréchal de Crequi; mais ce Général sut tué dans le moment que l'astion alloit s'engager; la perte de ce grand domme valut plus qu'une vistoire à l'Espagne. Les François se

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe IV.

retirerent, & aban ionnerent le Piemont au Marquis de Leganès, qui s'empara de Verceil, & s'avança jusqu'à Turin. Une malade dangereute arrata l'Espagnol au milieu de ses succès.

Combat naval sur la Mediterranée entre les Espagnols & le François le 31 Août. La victoire sut indecise, Dom Rodrigue de

Velaico, Genéral Espagnol, perit en combattant.

Dans les Pays-Bas, le Cardinal Infant s'eleve au rang des plus illustres Generaux. Attaque par les François & les Hollandois, qui avoient des forces beaucoup supérieures, il partage ses troupes avec le Prince Thomas de Savoye; ce Prince marche contre les François, leur fait lever le siège de Saint-Omer, & les repousse jusques sur les frontières de Picardie. Dans le même-tems, le Cardinal infant detruit un corps d'armée Hollandoise dans le pays de Vaes, & fait lever le siège de Gueldres à l'armée du Prince d'Ora: ge.

- La flotte de Dunkerque bat celle de Hollande.

Naissance de l'Infante Marie-Thérese le 15 de Septembre. Quelques jours auparavant etoit ne ce Prince, si comu sous le nom de Louis XIV. qui devint le mari de l'Infante, en apportant la

paix à l'Espagne.

Le Duc de Saxe Veimar, qui soutenoit une armée avec l'argent de la France, & qui étoit le Souverain & le Général de ses troupes, asiégea Rhinseld; il sut battu par les Généraux de l'Empire. Le Duc de Rohan sut tué en combattant a ses côtés. Veimar surprit à son tour l'armée victorieuse, la desit & lui enleva les quatre Généraux qui la commandoient. Le sameux Jean de Vert, un de ces Généraux, sut envoyé prisonnier à Paris, qu'il avoit suit rembler peu de tems auparavant. Le Duc de Saxe-Veimar prosita de sa victoire; il s'empara de l'Autriche antérieure, de Fribourg & de Brisac; il se sit un Etat de ses conquêtes, & y soignit encore la province d'Alsace. Ce Duc remporta de nouveaux avantages contre le Duc de Lorraine, Goerts & Savelli.

Harzfeld, Général de l'Empereur, defait les Suédois à la journée

de Minden.

Des tremblemens de terre désolent les Royaumes de Naples & de Sicile. Plusieurs Villes & Bourgs sont engloutis, & plus de trents mille personnes perissent.

Le Comte Maurice de Naslaw, parent du Prince d'Orange,

#### ESPAGNE & PORTUGAL.

Philippe IV.

passe dans le Bretil avec une flotte Hollandoise. Déja les Hollandois s'étoient rendus maîtres de Tamaraca, de Paraiba & de Riograndé, trois provinces considerables pour l'etendue & la richesse. Maurice désit dans un combat le Comre de Banjola, Portugais, & s'empara de la Capitainerie de Seregippe del Rey. Les habitans de Siara se mirent d'eux-mêmes sous la protection du vainqueur; il assiege San-Salvador, mais sans succes. Il remporte une victoire signales contre Mascaregnas, Général d'une flotte Portugaise, proche le port d'Olinde.

1639.

La disette d'hommes & d'argent, les masseurs & ses plaintes des peuples, firent sentir à Olivarès combien la paix devenoig nécessaire à l'Espagne; il la demanda, mais il ne put l'obtenir; il fallut donc se preparer à la guerre; il sit vendre des Domaines du Roi en Italie, & leva des troupes en Angleterre; il s'unit, par un nouveau traité, avec les Princes Maurice & Thomas de Savoye. Le Prince Thomas mit fous la domination Espagnole Chivas, Quiers, Montcallier, Nice, Villefranche, la ville de Turin; & Leganes, Géneral Espagnol, s'empara d'Ivrée, de Coni, de Verue; il ne restoit plus à la Duchesse Régente que la citadelle de Turin, Veillane & Carmagnole. Les Princes de Savoye furent eux-mêmes effrayés de la rapidité de ces succès; ils fremirent d'avoir fait passer l'héritage de leur maison dans des mains etrangeres; ils s'arrêterent sur les bords du précipice, exigeant du Marquis de Leganès qu'il accordât une treve de deux mois. Ce delai mit la Régente en état de recevoir du secouts de la France; le Comte d'Harcourt vint à la tête d'une armée pour la défendre s il reprit Quiers, & désit le Prince Thomas.

Charles IV. Duc de Lorraine, veut repudier Nicole de Lorraine, qui lui avoit apporté en dot les Duchés de Lorraine & de Bar, pour se marier avec Marguerite, Comtesse de Cantecroix; il l'épouse en esset à Besançon. Le Cardinal Insant désapprouve une telle conduite; & le Pape Urbain VIII. le menace des soudres du Vatican: Charles quitte l'armée du Cardinal avec ses douze mille Lorrains; il offre ses services à la France.

Picolomini, Général de l'Empire, vient dans les Pays-Bas pour y prendre le commandement des troupes à la place du Duc de-

#### RSPAGNE & PORTUGAL.

### Philippe IP.

Lorraine Il bat les François qui assiégeoient Thionville; Feuquieres, leur General, est blesse, & meurt prisonnier. Cependant les François reprennent l'avantage; ils forcent Mouzon, Hesdin, Ivoi. Le Cardinal Infant oblige encore le Prince d'Orange, qui étoit revenu devant Gueldres, d'abandonnet le siège de cette ville.

Les Hollandois désont une escadre Espagnole proche Gravelines, & poursuivent seize vaisseaux Espagnols, qu'ils enlevent jusques sur les Dunes d'Angleterre. Charles I. outré de cette insulte, promit de s'en venger en s'unissant à la Maison d'Autriche; mais les revoltes de ses sujets & la guerre civile, qui conduisirent ce malheureux Roi sur l'échassaut, priverent l'Espagne des secours qu'elle en espéroit.

L'Empereut donne, selon l'usage, au Roi d'Espagne l'investiture du Milanois, de la Franche-Comté & des autres Fiess de l'Em-

pire.

Le Duc de Saxe-Veimat meurt laissant l'Alsace & une armée vacantes, que la France achete en prodiguant à propos l'or & les promesses parmi les principaux Officiers de Veimar.

L'Empereur Ferdinand, vaincu par les Suédois ayant à leur tête le célébre Général Banier, perd les batailles d'Ulnits & de Kemmits.

## 1640.

Il falloit le génie d'Olivarès pour soutenir le fardeau des affaires dans l'état d'anéantissement où étoit l'Espagne par les guerres ruineules & cruelles qu'elle soutenoit depuis longtems, & pat les subsides qu'elle sournissoit à une pattie des Puissances de l'Europe; mais enfin cette Monarchie, épuisée d'hommes & d'argent, & mal secondée par la plsipart de ses peuples, s'écroula tout-a-coup, & sur ébranlée jusques dans ses sondemens. Les Catalans, les Aragonois, les Valenciens, les Biscaïens, les Navarrois prétendoient jouir en paix de tous leurs priviléges, sans vouloir supporter le poids de la guerre & des impôts. Les Castillans seuls combattoient pour toute la Nation, & prodiguoient leur sang & leurs biens pour sa défense. Olivarès voulut que l'on suspendit pour un tems ces priviléges, qui étoient si pernicieux à l'Etat. Le Roi donna ordre en conséquence à six mille Catalans de porter les armes en

#### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe IV.

Italie, & mit sur la Catalogne une imposition proportionnée à ses richesses. Deux Députés de la Catalogne, l'un Chanoine, l'autre Gentilhomme, sont envoyés par la Province à la Cour, où ils sont des représentations menaçantes au Roi & au Ministre. Ils sont artêtés. A cette nouvelle Barcelonne donne le signal de la révolte. Les habitans de la plûpart des villes de la Catalogne massacrent les Castillans. Le Marquis de Sainte-Colombe, Viceroi,

est égorgé.

Le feu de la sédition se répand jusques dans le Portugal. Cetté Nation, malheureuse depuis son union avec l'Espagne, n'attendoir que l'occasion favorable de rompre ses fers. Elle voyoit avec indignation le despotisme avec lequel elle étoit gouvernée; elle gémissoit sur l'anéantissement de son commerce, sur la perte de les possessions dans les Indes Orientales; sur son humiliation, à quoi se joignoit une haine nationale, & la rigueur & les exactions avec lesquelles le peuple étoit traité par Michel Vasconcellos, Portugais, qui, sous le titre de Socrétaire d'Etat, opprimoit sa Patrie. La Noblesse étoit sur-tout offensée d'un Décret qui lui ordonnoit de s'armer pour la réduction de la Catalogne, sous peine de la perte de ses Fiefs. D'ailleurs les guerres civiles & étrangeres dont l'Espagne étoit occupée, offroient les circonstances les plus favorables à une révolution. Enfin la conspiration préparée depuis trois ans dans le plus grand filence pout éleves le Duc de Bragance sur le Trône de les Peres, éclate le 3 de Décembre. Vasconcellos est massacré, la Vicereine est arrêtée, se garde est désarmée; l'heureux Duc de Bragance est proclamé Roi Tous le nom de Jean IV.

Ce qu'il y a d'étonnant dans cette révolution, c'est le peu de zésistance qu'opposent les Espagnols maîtres des principaux postes de la Gapitale & des forteresses du Royaume; il n'y a pas un Commandant, pas un Officier qui ose se défendre. Le nouveau Roi entre paissiblement en possession de ses Etats d'Europe & de tous les Etablissement des Portugais en Afrique, en Asie, en Amérique. S'il en coste la vie à Vasconcellos, c'est moins comme un Ministre de l'Espagne, que comme un criminel d'Etat & l'oppresseur de ses concitoyens qu'il est puni. Marguerite de Savoye, Duchesse de Mantoue & Vicereine, est traitée avec tout le respect ds à son sang & à ses vostus; les Espagnols sont étonnés eux-mêmes de la

### ESPAGNE & PORTUGAL

Philippo IV.

modération de leurs ennemis triomphans. Le Duc de Bragance, sous le nom de Jean IV. reçut la Couronne, pour laquelle il ne vouloit rien hasarder. Louise de Guzman, sa semme, par son caractere mâle & courageux, & les amis de ce Ptince, par leut zele ardent, lui frayerent le chemin du Trone. Un Castillan voyant les transports de Lisbonne, qui offroit plutot le spectacle d'une séte publique que relui d'une revolution, s'ecria: Fant-il qu'un se bean Royanne no coure qu'un sen de joie à l'ennemi de men Maitn!

Le Portugal se lie par un traité avec la Suede.

Prise de Malaca par les Hollandois

Toute l'Europe sçavoit la nouvelle du changement arrivé dans le Portugal, lorique Philippe IV. le plus interessé à ce grand événement, l'ignoroit encore. Olivarès vint l'en informer avec un ait riant & un visage serein: Seigneur, lui dit-il, le Duc de Bragame a en la folie de se faire élire Roi de Portugal; son imprudence vont vandra une consistation de douze millions. Le Roi se contenta de répondre gravement: Il faut y mettre ordre; & ne détangea sien de ses amusemens ordinaires

Les succès des Catalans & des Pottugais rendoient les autres peuples de l'Espagne plus siers & plus indépendans. Le Prince de Sanzo entreprend de soulever les habitans de Naples & de livrer ce Royaume à la France Une stotte Françoise, qui venoit de vaincre celle d'Espagne près de Cadix, se présente devant Naples; mais les Conjurés n'osent eclater. Dom Francisco de Melo les contient dans le devoir; il fait enlever Sanzo de Rome, où il s'etoit resugié, & le fait exécuter dans la place publique de Naples.

Le Comte d'Harcourt défait le Marquis de Leganès proche Casil, que le Général Espagnol assiegeoit. Le vainqueur vole devant Turin Le Prince Thomas, maître de cette place, appelle le Marquis de Leganès à son secours; ce Marquis s'avance avec les débris de son armée, qui étoit encore assez considerable; mais il ne peut empêcher les François de s'emparer de Turin Il sut assez extraordinaire de voir alors en même-tems la citadelle de Turin assiégée par le Prince Thomas, la ville assiégée par le Comte d'Harcourt, & le Comte d'Harcourt assiégé lui même dans son camp par le Marquis de Leganès. Le Prince Thomas embrassa le parti du vainqueur, quoiqu'il cût sa semme & ses ensans en ôtage à Madrid-

## HISTOIRE DESPAGNE.

493

## PEPENEMENS REMARQUABLES.

## ESPAGNE & PORTUGAL

Philippe IV.

Dans les Pays-Bas, les François levent les fiéges de Charlemont & de Mariembourg; ils s'emparent d'Arras, place importante, segardée comme le Boulevard de dix Provinces, & que le Cardinal Infant avoit voulu envain fauver en livrant quatre combats aux affiégéans. Ce Prince bat les Hollandois au passage du Camil de

Bruges; il delivre Hulft & Gueldres.

Les malheurs de l'Espagne attirerent de nouveaux eunemis à la Maison d'Autriche. Les Maisons de Hesse, de Brunswick, de Lunebourg rompitent la neutralité qu'elles avoient surée après la bataille de Nortlingue; elles se laisserent gagner par les sollicitations du Cardinal de Richelieu, & envoyerent des troupes à l'armée des François & des Suédois. Cette armée marche avec sierte vers Vienne; mais Picolomini, avec une armée inférieure, fatigue les ennemis par une habite manœuvre; il leur coupe les vivres, les combat en détail, & sauve ensin la Capitale de l'Empire.

L'Empereur Ferdinand a la foiblesse de livrer à l'Espagne le Prince Edouard de Bragance, frere du nouveau Roi de Pottugal, qui servoit avec honneur dans ses armées. Ce Prince est jette dans

de citadelle de Milan, où il meurt de désespoit.

Į į

4

ΔI

## 本学等表示系统的表示系统的表示系统的表示。 第125章 
## REMARQUES

## PARTICULIERES.

L'ESPAGNE éprouva le sort des grands Empires; elle s'écroula sous le poids de sa trop vaste puissance. C'est qu'alors le Gouvernement ne peut donner les mêmes soins à des parties trop éloignées, trop dispersées; c'est que l'économie qui maintient l'ordre, & vivisie les disférentes branches de l'administration, est négligée comme un moyen sujet à beaucoup de détails; c'est que le luxe absorbe la substance propre de l'Etat; c'est que l'intrigue & la faveur détournent impunément l'emploi des sonds publics; c'est qu'ensin les peuples qui ont élevé ce corps immense de la Monarchie s'assoiblissant par leurs essonts mêmes, ne sont plus ni en nombre ni en forces propres à soutenir le colosse qui est entraîné vers sa chûte.

Après la mort de Philippe II. son successeur ne pouvoit payer les troupes Espagnoles qui étoient dans les Pays-Bas; il ne pouvoit opposer une marine à celle des petites Provinces de Hollande & de Zélande. Philippe III. sut obligé de négocier avec cette République naissante une trève de douze années, par laquelle il lui laisseit les pays qu'elle avoit conquis par ses armes; il assuroit aux Hollandois la liberté du commerce dans les grandes Indes, & restituoit à Maurice de Nassaw les biens de sa maison, situés dans les terres de

la Monarchie.

Les Rois & les Ministres augmentoient leur puissance dans l'intérieur de l'Etat, tandis qu'ils perdoient leur crédit & leur autorité au dehors. Les loix s'affoiblirent bientôt sous la suprême volonté du Gouvernement; on dépouilla les Provinces de leurs priviléges; on tourmenta les citoyens opulens, & on les punit en quelque sorte de leurs richesses; on mit des impôts exorbitans sur les objets de commerce; on empruntoit beaucoup, on dissipoit dayantage, on me

remboursoit point. Les revenus publics devinrent insuffisans pour payer les intérêts de la dette nationale. Les Provinces de la Monarchie étoient regardées comme autant de Royaumes étrangers l'un à l'autre. Chacun de ces petits Etats avoir une douane particuliere, & il y avoit de nouveaux droits à payer à chaque frontiere. La contrainte étoit portée si loin à cet égard, qu'il n'étoit pas même permis de transporter de l'argent de Province à Province.

L'industrie se flécrissoit au milieu de ces abus; la nature la plus abondante n'étoit point secondée par l'art pour la mettre en valeur. Les Espagnols ne préparoient ni les riches soies de Valence, ni les belles laines de l'Andalousie & de la Castille; ils ne fabriquoient point d'étosses d'or & d'argent; &, malgre les mines du nouveau Monde, le Ministère se vit obligé de publier des soix somptuaires en Espagne, comme

dans une République indigente & sans ressources.

Tel étoit enfin le dépérissement des affaires que Philippe IV. que le maître du Mexique & du Pérou fit faire une monnoie de cuivre, à laquelle il donna une valeur presqu'aussi forte qu'à l'argent, pour frustrer ses créanciers & acquitter ses dettes. Cette insidélité acheva de ruiner l'Etat, en lui faisant

perdre son crédit.

Que faut-il donc pour ramener l'abondance dans cette riche contrée, où la terre fertile ne demande que des mains qui recueillent & travaillent ses productions? Nous emprunterons la plus grande partie de ce que nous allons dire sur cette matiere, de l'excellent Ouvrage traduit en François de l'Espagnol de Dom Bernardo de Ulloa, sur le Rétablissement des Manusactures & du Commerce d'Espagne. Ce bon Citoyen paroît avoir bien vu les moyens les plus propres à faire renaître la force & la splendeur de sa Patrie.

Le commerce est une des principales sources de l'opulence, de la population & de la prospérité d'un Etat; c'est lui qui ouvre les débouchés pour l'emploi & le débit des produits

de l'agriculture & de toutes les matieres premieres.

Sans commerce & sans trasic l'agriculture languit, les manufactures ne peuvent subsister; sans manufactures on ne peut entretenir les autres arts & professions méchaniques qui vivisient le corps politique. L'Etat se change en un désert stérile qui ne produit ni matieres premieres, ni hommes, ni trésors; sans armées & sans slottes, dénué de tout

ce qui fait respecter une Souveraineté, il reste expose aux insultes de ses voisins. Sa puissance ne se mesure point sur la vaste étendue des pays de sa domination, qui produisent l'or & l'argent; ces riches métaux se répandent où le travail & s'industrie les appellent. Les manufactures sont l'aiman qui les attire des contrées les plus éloignées, pour rendre hommage au Souverain qui les protége.

Le nombre des hommes augmente ou diminue en proportion de l'emploi que l'Etat peut leur procurer dans différentes professions. On en a un exemple frappant dans la Hollande, pays plus petit que la Galice, & cependant plus

peuplé que toute l'Espagne.

Ce Royaume n'a qu'un commerce passif avec toutes les autres Nations, c'est-à-dire, qu'il en reçoit les denrées qui lui manquent, donnant en échange son argent, sans pouvoir le regagner en sournissant de même le surplus de ses productions.

C'est, n'en doutons point, de la décadence des fabriques qu'est venu en grande partie le dépeuplement de l'Espagne. Quelqu'étendue de terre qu'on posséde, on n'en cultive qu'autant qu'il en faut pour la subsistance des habitans, à moins que l'industrie ne sçache mettre en œuvre le superflu, pour le faire passer avec prosit dans des mains étrangeres.

par le moyen du commerce.

C'est presqu'un paradoxe que la différence de la réussite des manufactures d'Espagne & de celles de Hollande. L'Espagne, qui abonde en toutes les denrées nécessaires à la vie & en matieres les plus parfaites & les plus recherchées, est sans manufactures; tandis que la Hollande, pays aride & stérile, suffisant à peine pour nourrir le quart de ses habitans, manquant de tout & se fournissant chez les Etrangers des matieres premieres pour les manufactures, a établi les siennes, & les entretient dans un point de perfection & à un prix qui les rend rivales de celles des pays les plus fertiles. On a un autre exemple dans l'industrie des Génois, dont le pays n'est pas moins stérile que la Hollande. La solution de ce problème, est que ces Républiques établissent leurs impositions dans la proportion la plus avantageuse à leurs manufactures. Au lieu que l'on n'a point assez senti en Espagne que de la pauvreté des Sujets naît celle du Roi, & de la pauvreté du Roi celle des Sujets. Plus il y a de

richesses dans les mains des Particuliers, plus les revenus du Roi en augmentent par la circulation & la consommation; chacun réglant sa dépense sur ses facultés, plutôt que sur ses besoins.

Mais un argent à jamais perdu pour le Roi & les Sujets, c'est celui que l'on donne à l'Etranger pour acheter les produits de son industrie. Cet argent une fois entré dans un Royaume étranger, y est aussitôt attiré dans le trésor du Monarque, par la circulation établie entre lui & ses Sujets.

Le commerce de l'Espagne, comme on l'a remarqué plus haut, a des entraves qu'on laisse subsister, sans prendre garde que, gêné dans son cours, il ne peut répandre librement son abondance dans toutes les parties de cette Monarchie.

L'Andalousie, sous la domination des Arabes, étoit partagée entre cinq Souverains dissérens; alors il étoit naturel que les cinq douanes existassent pour percevoir les droits sur les marchandises d'un Royaume qui passoient dans l'autre. Mais depuis l'expulsion des Arabes, & la réunion des Castilles & des cinq Royaumes d'Andalousie en un, il est singulier

de voir qu'on ait conservé ces douanes.

Le commerce soussire encore beaucoup des divers droits de péage qui se levent en dissérens endroits de l'Espagne sur les matieres premieres qui y passent, & sur les étosses qui en sortent. Il seroit raisonnable de percevoir ces droits seulement sur l'entrée des marchandises étrangeres, & sur celles d'Espagne à leur sortie; précaution juste & conforme à la pratique des autres Nations, dont le bon esset est de produire dans le Royaume l'augmentation des hommes, du travail, de la culture des terres, du commerce & des revenus du Roi.

Une autre observation, est que le salaire des Ouvriers suit toujours le prix des vivres, & que la main-d'œuvre est toujours à meilleur compte dans les pays où les vivres sont

à un taux plus modéré.

La principale cause de la cherté des vivres en Espagne, est le désordre des cabarets & auberges sur les routes, où les voituriers & marchands, forcés de s'arrêter, payent fort cher un mauvais gîte qu'on donne à leurs mulers, sans y trouver pour eux de quoi vivre; aussi tant qu'ils ont la facilité de nourrir ces animaux dans quelques pâturages sur la route, ils n'entrent point dans les auberges qu'ils ne soient

arrivés au lieu de leur destination. Ce mal vient de ce que les Seigneurs ou les Jurisdictions des lieux ont érigé en ferme le droit de tenir cabarets & auberges dans leur territoire, ensorte qu'ils ne permettent pas qu'il s'en établisse de nouvelle, au delà du nombre qu'ils ont fixé.

Ajoutez à ces abus celui de charger les aubergistes des passages, du logement des troupes, des Officiers de Justice

& des Commensaux de la Maison du Roi.

Le peu de soin qu'on a pris de rendre navigables les rivieres qui en étoient susceptibles; le mauvais état des chemins saute de l'entretien des ponts sur les rivieres & ruisseaux; les détours qu'il saut prendre pour éviter les mauvais pas; le retard nécessaire pour attendre l'abaissement des eaux débordées en hyver; tous ces obstacles sont encore une augmentation excessive du prix des denrées comestibles. Et quo qu'une denrée soit dans une Province au plus bas prix par son abondance, tandis qu'une autre en manque tout-àfait, les frais immenses du transport privent l'une des moyens de vendre, & l'autre des secours dont elle a besoin.

Une seconde cause de la cherté excessive des vivres vient des droits exorbitans dont ils sont chargés, & des abus de leur perception En esset, ils se perçoivent de maniere que l'on paye non-seulement les droits sur les frais de transport des denrées, mais encore les droits des droits; ensorte que généralement ils montent plus haut que la valeur premiere

de la denrée.

La plûpart des métiers sont dépeuplés d'Ouvriers par l'excès de ces droits, qui ne leur laisse les moyens de fabriquer ni pour l'Espagne, ni pour l'Etranger. Si quelqu'un d'entr'eux avance un peu sa fortune, il quitte bientôt son métier, pour se mettre à couvert de l'avidité du Fermier, qui ne cherche qu'à envahir les biens des contribuables, & qui taxe chaque Fabriquant, non pas à proportion du travail qu'il fait, mais suivant le travail qu'il juge qu'il peut faire. C'est cette désertion d'Ouvriers qui fait que l'Espagne ne fabrique pas même de quoi sussire à sa consommation, & qu'elle en tire la plus grande partie de l'Etranger. L'expérience a prouvé dans tous les tems, que l'opulence suit les franchises dont on fait jouir les manusactures, tandis que trop de rigueur dans l'imposition & la perception des droits décourage le travail & l'industrie, & ruine par contre-

coup les finances du Roi. Le commerce rend au centuple au trésor du Prince les moindres droits dont on lui fait

grace.

Il est encore certain que c'est le commerce seul qui peut créer & entretenir la marine. La Turquie & l'Angleterre offrent, pour convaincre de cette vérité, deux points de comparaison bien frappans. Le Roi de deux Isles assez bornées couvre les mers de ses flottes formidables: tandis que le Turc, Souverain d'une multitude d'Isles, d'un grand continent en Europe & de la plus grande partie de l'Asie, est à peine connu sur la Méditerranée. Le commerce, encouragé chez les Anglois & négligé par les Turcs, peut seul rendre raison d'une distérence aussi sensible.

met en mouvement les forces maritimes d'une Puissance, c'est lui qui entretient ces flottes nombreuses qui courent les mers aux ordres d'un Souverain; c'est lui qui dans un besoin pressant fournit des matelots expérimentés, & prête ses vaisseaux pour être armés en guerre. C'est par-là que l'Angleterre & la Hollande se sont etabli leur navigation aux Indes, dans le Nord & au Levant; en portant les fruits de leur industrie chez les Peuples de ces contrées, & leur épargnant les frais & les risques d'un yoyage & de la mer.

Si le commerce maritime contribue à l'augmentation de la marine; c'est lui en même tems qui entretient dans les manusactures l'abondance & le bon marché des matieres premieres c'est à lui qu'elles doivent la vente prompte &

avantageule-des ouvrages qu'elles fabriquent.

Un obstacle à l'avancement du commerce de mer d'Espagne, est la piraterie des Corsaires de Barbarie qui infestent les mers de ces contrées. Ils fondent sur les bateaux des Pêcheurs sans désense, & la rançon qu'ils en exigent est si exorbitante, qu'ils n'ont garde de quitter un métier aussi lucratif. Les Pêcheurs n'osent plus sortir, les frais nécessaires pour se mettre en désense étant trop grands.

La classe des Pêcheurs est pour toutes les Puissances maritimes l'école des Matelots, le berceau & le principe de leur marine. L'étendue des côtes de l'Espagne, qui est une presqu'Isse, devroit naturellement lui donner à cet égard une supériorité sur les autres Nations; mais l'abandon des

pêcheries sur les côtes met un très-grand obstacle au propoés du commerce & de la marine de cette Monarchie, & de-la naît une disette totale de Matelots.

L'Espagne avoit autrefois une pêcherie très-renommée de thons à Conil, port de l'Andalousse dans le Duché de Medina-Sydonia, qui donnoit un produit considérable; main-

tenant cette pêche est presqu'entierement tombée.

Une perte encore plus confidérable pour l'Espagne, est la pêche de la morue à Terre-Nouve, que les Anglois ont interdite aux Biscayens, au grand désavantage de la marine & du commerce Espagnol, cette denrée étant d'une grande consommation en Espagne. Il reste seulement à cette Monarchie le vain & rumeux honneur de voir toutes les Nations occupées du som de la servir, c'est-à-dire, de la dépouiller de son commerce & de ses richesses.

# ABRÉGÉ

## CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE D'ESPAGNE

ET

## DE PORTUGAL.

## HUITIEME & DERNIERE PERIODE.

Depuis l'élévation du Duc de Bragance sur le Trône de Portugal, jusqu'au régne de Charles III.

ESPAGNE

Philippe IV.

1641.

L'Espagne venoit de perdre la Couronne de Portugal par une conspiration; porté par une révolution elle fut sur le point de se voir enlever de sur le Trône de Portumême l'Andalousie. Le Duc de Medina- gal, régne sous le nom de Sydonia, le plus riche Seigneur, & qui Jean IV. Le Couronne lui avoit des possessions considérables dans appartenoit suivant les cette Province, est excité par les con-droits de sanissance; mais seils du Roi de Portugal, par ses partisans le Marquis de Villareal &

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

1641.

Le Duc de Bragance

#### PRINCES

contemportins.

PAPES.

#### EBPAGNE.

#### Philippe IV.

& plus encore par son ambition [le Duc de Camina] Innocent X. à se faire elire Roi d'Andalousie. La France, la Hollande, le Portugal, la Catalogne l'auroient foutenu dans son entreprise. Mais son projet fut découvert avant que d'éclater. Olivarès demanda la grace du Duc, son parent; & ce Seigneur vint recevoir son pardon aux genoux de Philippe IV.

Le Ministre inflexible de ce Roi plein de clémence, donna les ordres les plus rigoureux au Marquis de Los-Velez, chargé de la réduction de la Catalogne. Le cruel exécuteur de la vengeance d'Olivarès remplit tous les lieux de son passage de meurtres & de dostructions; il saccage la ville de | Tortole; il fait pendre par les pieds le Gouverneur de cette pla- le Duc de se met-· ce, & livre les habitans à la féro- tre à la tête d'une cité du soldat. Les Catalans désespérés proclament le Roi de France Comte de Barcelonne. Une armée Françoise vient au secours de le 5 Aosit, exter-Charles VII. cette Province; elle repousse avec de grands avantages les troupes Espagnoles qui assiégent Barce-Jonne. Los-Velez malheureux est tappellé, & Leganès lui est substitué. Ce Général ne peut empêcher la prise d'Elne par les François; mais il délivre Tarragone.

La flotte d'Espagne combat celle de France; commandée par |de la Reine, l'in-Sourdis, Archevêque de Bor- forme du nom & Mustapha II. deaux.

#### PORTUGAL.

Ivan IV. le Fortuné.

issus dans un degré plus cloigné des Alexandre VII. anciens Rois de Clément IX. Portugal, ne purent voir leur Souverain dans Prince qui avoit cté leur égal L'Archeveque de Innocent XIL Brague; François de Castro, Grand Clément XI. Inquisiteur, & plu-Innocent XIIL sieurs autres Seigneurs, qui te-Benoît XIII. noient par leur Clément XII. fortune & leur reconnoissance aux Benoît XIV. Espagnols, excite- Clément XIII. rent le Marquis & conspiration. Le jour du massacre Leopold I. 1705. est fixé. On devoit, Joseph I. miner la Famille Royale, égorger François I. ses partisans, & livrer Lisbonne au feu & au fer des Espagnols. Cepen-Amurat IV. 1648. dant le Marquis Ibrahim d'Ayamonte, Castillan, & parent Soliman III. du dessein des con-

Urbain VIII. 1655. 1667.

1000 Clément X. 1676. un Innocent XI.

1690. Alexandre VIII. Jooi. 1700.

1721.

172Z 1730.

Ferdinand IIL 1711.

Charles VI. 1740.

MATION

1655. Mahomet IV. 1687.

1691.

PRINCES

qui ont regné en

Espagne.

#### .

#### ENFANS.

#### S C A V A N S... & Illustres.

Rois d'Espagne.

Philippe IV. né à Madrid en 1605, Roi par la mort de son pere en 1621; mort le 17 Septembre 1665.

Elifabeth de France, fille de Henri IV. morte le fix Octobre 1644.

FEMMES.

Anne d'Autriche, fille de l'Empereur Ferdinand II. morte le seize Mars 1696.

#### Maitresse.

La Calderona, Comédienne, qui, après la naissance de D. Juan son fils, s'enferma dans un Couvent.

Dona Marie-Louise d'Orléans, fille du Duc d'Oléans, frere de Louis XIV. morte en 1689.

Dona Marie-Anne de Neu-bourg, fille de l'Electeur Pala-tin; morte à Guadalascara le 16 Juillet 1740.

D'Elisabeth de France.

D. Balthafar Carlos, né le 17 Novembre 1629; mort le 9 Octobre 1646.

Dona Marie-Thérese, née en 1639, épouse de Louis XIV. Roi de France.

> D'Anne d'Autriche.

Dona Marguerite, premiere épouse de Léopold, Empereur.

Dom Charles, Roi fous le nom de Charles II.

Quatre Enfans morts jeunes.

Enfant naturel.

D. Juan d'Autriche, premier Ministre de Charles II. mort en 1679. Fagunder (Etienne) Jésuite Portugais, natif de Viane. Il enseigna la Théologie Morale à Lisbonne, où il mourus en 1645 à 68 ans. Il a laissé divers Ouvrages qui prouvent son habileté dans le Droit Civil & dans le Droit Canon.

le Droit Canon.
Quevedo de Villegas (François)
Poète Espagnol, né
Madrid en 1570;
mort à Ville-Neuve
de l'Infantade le 8
Septembre 1645. On
a de ce Poète des
Piéces héroïques,
lyriques, facétieules. Il a donné aussi
des Traductions &
des Ouvrages de
piété. On connoit
ion Parnasse Espagnol, l'Aventurier
Buscon, les Visions,
l'Enferréformé.

Velez (Louis de Guevarre & de Duegnas) Poète Espagnol, natif d'Icija en Andalousie, a excellé dans le Burlesque; mort en 1646. Il a fait des Comédies, & le Diable boiteux, nouvelle de l'autre vie.

Acosta (Vriel)
Gentilhomme Portugais, nass de Porto. D'abord Catholique, il embrassa ensuite le Judassme, & se sit circoncire à Amsterdam; mais ayant parlé controla Doctrine des Juiss, il se sit proscrire par la Synagogue. Il cine

Charles II. né le fix Novembre 1661; mort le premier Novembre 1700; enterré à l'Escurial. Ce Prince fut le dernier de la Maison d'Autriche Espagnole.

## EVEREMERS ZEMAZQUABLES.

#### espache.

Philippe IV.

Olivares fontuit des troupes ann Seigneurs rebelles de France. Le Comte de Soiflous , Prince du les fait arrêtet , & Muftanha III. Sang Royal , foutent par les El pagnols, triomphe des François le e Juillet aux environs de in Marfee. La mort de ce Prince arrivee fubitement , arrête les fuites de cette victoire. Le Duc de Brague & auGrand Bouillon, l'ame de la fedition, fe l'Inquifiteur. reconcilie avec le Roi de France; že parti est bientot distipé.

Le Cardinal Infant fe rend mai- [ ere de Lens : les François forcent Aire, place fortifice, que les Ef-[ pagnols reprennent peu de tems [ misaprèt.

Le Prince d'Orange fait de fusent d'abord de l'acquesti. et granda 8e de vains efforts contre i es Pays-Bos, qui étoient en même-tems atraqués par les Fran-COL-

Le Cardinal Infant tombe malade, & meurt le 9 Novembre. L'Espagne compte ce Prince au Mascaregnas prête nombre de les Heros, de les plus j grands Hommes, de ses plus habiles Généraux , & de ses Citoyens les plus vertueux & les plus dévoués à la Patrie.

L'Azchiduc Léopold , frere de l PEmpereur, est nommé Gouverneur des Pays-Bas en la place de ] l'Infant.

Prife de Bapaume par les Frangoes.

La guerre continuoit avec furanz en Allemagne. L'armée de

#### PORTUGAL

fem IF. le Fortuné.

Roi de Portuga Othman Li. 1755 les condamne périr for un échaffaut ; on ôte dans la prifon la vie il l'Archevêque de

Le Portugal s'umit à la France par un traite de confé détation; les Bollandous y font ad-

Les Terceres re reconnoître ]ean IV. Roi de Partugal i majs ces Ifles Anne. y font enfuite forcécs.

Dom Georges Georges III. an nouveau Sou verain le férment de fidélité de la port des Etats du Bréfil. Ce Monar que es pareillerecontru ment Indes dans Ocientales.

## PRINCES

ichmet III. 🔗 jarés. Auffitot le Por en 1756.

> Ross. de France.

Louis XIV.1715. Louis IV.

> 2017 E-dagletere.

Charles L. Crosswel , a Charles II. id CO. Guillan 1706 2734 Georges 11.

Ross de Smite. Christine at the en Ch. Gefare 180 Chartes X3. ton. Churles III. Ulrique Eléano PE , obinger (1) 1735 Prédéric, 17. L ådolphe Iuli ric.

| P   | RINCES       |
|-----|--------------|
| gri | ome segue en |
|     | Espagne.     |

## FEMMES. ENFANS.

#### Rois & Thangue.

Philippe V. né à Verfailles le 19 Décembre 1685, eft élu **B**oi d'Espagne le 24 Movembre 1700, en Duc de Savoye, wertu des droms de Roi de Sicile, enfuite de Sar-Marie-Thérefe, fon dangue; morte le 14 Février Buillet 1746.

酢

ø

'n

10

Dona Merie-Louise de Sa-voye, fille de Vistor-Amédée, Duc de Savoye , daigne ; morte le 14 Pévrier 1714.

Dona Elifabeth - Farnele , fille d'Edouard-Parmele, Duc de Parme & de Pluifance , pée le 25 Q&obre 1692.

#### Do Marso-Louise de Saveye.

D. Louis, Roi Jans le nom de Louis i.

D. Philippe, mort jeune.

П

D. Philippe-Pierre-Gabriel, mort jeune.

D. Ferdinand VI. Roi.

D'Blifaketh de Faratit.

Does Carlos, né le 2 Janvier 1716 , Roi des Deux-Siciles.

D. Philippe, mort jeune.

D. Philippe, Duc de Parme, de Plaifance & de Guaftalia, ne le 15 Mars 1720.

D. Louis-Autoine - Jacques, Cardinal-Arche- [1 véque de Séville | & de Toléde.

Dona Marie-Anne -Victoire , Leine de Portugal.

Dona Murie-Thérele, Dau-phine de France, morte le 22 Juillet 1746.

Dona Marie-Autoine - Ferdinande, née le 17 Novembre 1729 , époule du Duc de Savoye.

## PRINCES

## contemporains.

#### E S P A G N E.

#### Philippe IV.

l'Empereur est vaincue dans les plaines de Wolfembutel; cependant les Généraux de l'Empire enleverent plusieurs villes aux alliés. Les Ambassadeurs d'Espagne, de Prance, de Suede, de Hollande, signent à Hambourg des préliminaires de paix qui ne suspendent point les hostilités.

#### 1642.

Olivarès auroit pû téduire le Portugal, en faisant marcher contre ce Royaume la Noblesse Espagnole; mais il mit la confiance dans la conspiration des Seigneurs Portugais, & perdit le moment favorable d'agir. Ce Ministre publie une amnistie en faveur des Catalans, & le rétablissement de leurs priviléges. Les rebelles méprisent ces offres, qu'ils attribuent à la crainte plutôt qu'à la clémence. La foiblesse du Ministere rend les séditieux plus entreprenans.

- Cependant les François s'emparent de Colioure; ils défont le Marquis de Povar dans un combat près de Villefranche; ils assiégent Perpignan. L'alarme se répand en Espagne; on n'avoit point d'armée à opposer; les troupes étran. geres refusoient de servir; celles que l'on tira par force de l'Allemagne ou des Pays-Bas périrent sances de l'Euro. Catherine presque toutes par les chaleurs du climat, par les maladies & le lippe IV. l'Empé- witz II.

#### PORTUGAL.

#### Jean IV. le Fortuné.

Rois de Dannemerc. Christiern IV. 1648. Fridéric III.

I 676. Christiern V. 1699.

Fridéric IV. 1730. Christiern VI.

1740. Fridéric V.

1642.

Rozs de Pologue.

Le Roi d'Espagne occupé de la Cafimir V. sidirévolte de la Catalogne, œ en guerre contre les François & les Hollandois, laissa au Roi de Portugal le tems de s'af-Staniflas. fermir sur le Trô-

Les Etats assemblés à Lisbonne confirmerent le droit du Duc de Michel Féodo-Bragance à la Couronne. On publia dans l'Europe un Fœdor Alexiomanifeste, où l'on Jean Alexiowitz. fit voir l'usurpation de l'Espagne & la tyrannie con-

Toutes les Puispe, excepté Phi-Pierre Alexio-

Uladislas VII. 1648. que en 1668. Michel Coributh. 1673.

Jean Sobieski. 1696. Interrogue. 1697 Frédéric Auguste II. 1733.

Frédéric Auguste III. 1763. Interregue.

Ducs de Ruffe. rowitz. Alexis Mikhailowitz. 1676.

tre les Portugais. Pierre Alexio-Witz I. xieu na I. 1727.

PRINCES dijî sat rêgiê ep Efpagne.

## FEMMES.

## enfans.

## SCAVA NS & lliuftres. .

Raie d'Effague.

Louis I. né à Maedrid le 25 Août 1707, léans, morte à Roi par l'abdication Paris le 16 Juin de Philippe V. le 10 | 1742. Janvier 1724; mort le31Août de la même année; enterré à l'Elenrial.

Perdinand VI. né 🌲 Madrid le 23 Septembre 1713; Roi par l la mort de Philippe V. fon pere, le neuf Juillet 1740.

Charles III. né en l 1716; Roi des Deux-Siciles en 1734; Roi d'Espagne le 10 Août **375**3Elifabeth d'Or-

Dona Marie de Portugal, fille de Jean VI. Roi de Portugal, née le 4 Décembre 1711.

Marie-Amélie de Saxe, moste le 27 Septembre 1760.

Marie-Josephe, Infante d'Elpa-[willet 1744.

Marie-Louife , Infante d'Espa-

Charles - Antome - Patchal-François - Xavier - Jean - Nepomucene - Joleph-Janvier-Seraphim-Diégue Prince des Afturies, në le 11 Novembre 1748.

Ferdinand IV. Infant d'Espagne, né le douze Janvier1751; Roi des Deux-Siciles le 5 O&obre 1759.

Gabriel - Antoine - François-Xavier-Jean-Nepomucene - Joleph-Semphim-Paichal - Sauveur , Infant

Garcias (Nicolas) Jurifconfuite Efpagnol, dont on a un Traité estimé sur les Bénéfices, mort vers

Alamos (Baithafar) né à Médina - del-Campos dans la Caftille. Il a compolé plufieurs Ouvrages dont on n'a que fa traduction de Tacite Intchargee d'aphotilmes politiques 3 mort vers 1650.

Cerda (Bernade Ferreira de la) Dame Portugaile, feavance dans les Belles-Lesgne, née le feize tres, dans la Philo-Cophie & les Mathématiques. Elle a pnblić pluficum ouvra-Infante d'Elps- ges, entr'autres un gne, née le 24 Recueil de Poéfies Novembre 1745 divertes, des Comédies , un Poème in-utulé : Espagna Libera sasa, morte vers 1650.

Molina (Domini-que de) Religieur Dominicain, natif de Séville, publiz un Recueil des Bulles des Papes concernant les Privilé-

graphie, la Géomé-trie de l'Architectu-re. Il se distingua aussi par sa valeur contre les Maures, étantGouverneur de d'Espagne , né Tanger. Il a compae

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

fer des ennemis. Le peuple sit reur & le Pape, Iwan VI. deposit entendre ses plaintes à Philippe reconnurent Jean en IV. & ce Roi resolut, malgre les IV. pour légitime Elisabeth Pereprésentations de son Ministre, Souverain. d'aller soumettre les rebelles de Hollandois la Catalogne. Il fut oblige de clurent même a-Catherine s'arrêter à Sarragosse, où il vit, vec ce Monarque xièvna H. des fenêtres de son palais, les une tréve de dix ravages que les François eles Ca-lans; mais ils ne talans faisoient dans l'Aragon. Ce furent pas exacts Prince espéroit se venger de la observateurs France par le traité qu'il venoit leur traité, & side signer pour souténir la conspi- rent encore diverration des Ducs d'Orléans, de ses tentatives con-Bouillon & du Marquis de Cinq- tre les possessions Mars, qui devoient exciter une des Portugais dans guerre civile & occuper les forces l'Amérique & les du Royaume; mais le Cardinal Indes Orientales. de Richelieu découvrit le complot, le dissipa, & excita le Roil à poursuivre avec ardeur la guerre contre l'Espagne.

Les ennemis gagnent une bataille navale; ils s'emparent en même-tems de Monçon sur les même à la tête frontieres de l'Aragon; ils prenment Perpignan, Salces, tout le les Pyrenées, pour Roussillon, qui est resté à la Fran- faire diversion en ce. Au milieu de ces calamités, sa faveur. qui semblent annoncer la ruine de l'Espagne, la Reine conserve essez de courage pour oser prêter son appui à l'Etat ébranlé. Elle n'exige point, elle implore les fecours des Grands & des Peuples. Ses vertus & les prieces raniment le zèle des Castillans; en moins d'un mois la Reine rassemble une

PORTUGAL.

*) eas IV.* le Fortané.

con-

L'Angleterre & la France fourni. rent de puissans secours au Roi de Portugal. XIII. marcha luid'une armée vers

PRINCES Cantomber ains.

inne Iwanowas 1741. Les Pierre Féodoro

PRINCES
qui ont régné en
Espagne.

FEMMES.

ENFANS.

SCAVANS & Illustres.

Rois d'Espagne.

le 12 Mai 1752.

Antoine - Pafchal - François-Jean-Nepomucene-Amello-Raymond-Sylvestre, né le 31 Décembre 1755.

François - Xavier - Antoine-Paschal - Bernard - Françoisde-Paule - Jean-Nepomucene-Aniel-Julien, né le17Février1757.

Théodore, Prince de Portugal, né le 3 Février 1634; mort en 1653.

Alphonfe Henri VI. Roi, né le 21 Août 1643.

Dona Marie, née le 18 Septembre 1636; morte sans alliance.

Dona Catherine, née le 25 Décembre 1638; mariée le 31 Mai 1662 à Charles II. Roi d'Angleterre; mourut en 1705.

Pierre II. Roi, né le 26 Avril 1648.

Fille naturelle.

Dona Marie, qui fut Religieufe Carmelite; morte à Lisbonne le 14 Février 1602.

sé plusieurs Histoire res, sa Vie, la Vie de Jean I. l'Histoire de Tanger, celle de Portugal, &c. mort vers 1660.

vers 1650.

Ribera (Anastase-Pantaléon de) Poète Pantaléon de) Poète Espagnol, natif de Madrid, un des meilleurs Poètes & des plus comiques de l'Espagne; mort vers 1650.

Lugo (François de) mort en 1652 à 72 ans. Il a fait divers Traités de Théologie en Latin.

Espagnolet (Josepha Ribera dit l') né à Kativa en 1580; mort à Naples en 1656; le meilleur Peintre de l'Espagne.

Freire de Andrade (Hyacinthe) né à Béja en Portugalvers 1597; mort à Lifbonne le 13 Mai 1657. Il est Auteur de la Vie de Dom Jean de Castro, Viceroi des Indes, en Portugais; le Livre peut-être le mieux écrit en cette langue. Il a fait austi des Poësies.

M nasseh-benIsrael Rabbin, Portugais, né vers 1604
d'un riche Marchand; mort à Middelbourg vers 1657,
On a de lui un grand
nombre d'Ouvrages
en Hébreu, en Latin, en Espagnol,
en Anglois, qui sont
des Traités de Théologie & de Morale.
Gracian (Balthasar)

Rois de Portugal.

Dom Juan, Duc de Bragance, dit le Fortuné, est proclamé Roi de Portugal sous le nom de Jean V. en 1640; meurt en 1656,

Louise de Guzman, fille aînée de Jean-Emmanuel Perez de Guzman, Duc de Médina Sydonia; mourut le vingt-six Février 1666.

Tome II.

Kk

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

armée de cinquante mille hommes, qu'elle envoie à Philippe IV. & dont ce Prince donne le commandement au Marquis de Léganès. Ce Général joint ses troupes à celles du Marquis d'Inoiosa, qui assiégeoit Lerida. Les deux armées combinées sont battues par les François, sous les ordres du Maréchal de la Mothe-Houdancourt. L'imprudence du Général avoit causé cette nouvelle disgrace. Philippe fit arrêter Léganès. Les Espagnols perdirent alors presque toutes les conquêtes qu'ils avoient faites dans le Piémont. Les Princes Maurice & Thomas se réconcilierent avec la Duchesse de Savoye & la France. Ils transporterent le théâtre de la guerre dans le Milanois. Le Duc de Longueville force Tortone.

Dans les Pays-Bas, les Espagnols prennent Lens & la Bassée. Ils défont l'armée Françoise à Honnecourt; mais ces

succès n'ont point de suite.

L'Espagne compta pour lors au nombre de les plus grandes victoires la mort du Cardinal de Richelieu, premier Ministre de France, dont le génie avoit toujours vaincu celui d'Olivarès.

L'Empereur, allié malheureux de l'Espagne, perd deux batailles, l'une contre les François, l'autre contre les Suédois. Les vainqueurs attaquent la Saxe, la Franconie, la Souabe.

1643.

L'Espagne attribuoit tous ses malheurs à Olivarès. La Reine, les Grands, le sitoit des disgraces de l'Es-Conseil se réunirent pour demander au pague, & cherchoit en-

1643.

Le Roide Portugal pro-

PRINCES squi ont régné en Esfagne.

FEMMES.

ENFANS.

SCAVANS & Illustres.

Rois de Portugal.

Alphonse Henri VI. né le 21 Août 1643, succéde à son pere en 1646; marié en 1666; son mariage est déclaré nul en 1668 pour cause d'impuissance; il est interdit du gouvernement de ses Etats en 1669; il meurt en 1683.

Pierre II. né le 26 Avril 1648, est nommé Régent du Royaume à la place du Roi son frere en 1667; il succéde à la Couronne en 1683, & épouse la Reine sa belle-sœur; il meurt le 9 Décembre 1726.

Marie - Elifabeth - Françoife de Savoye, fille puînée de Charles-Amédée, Duc de Nemours.

Marie-Elifabeth-Françoife
de Savoye, fille
puinée de Charles-Amédée, Duc
de Nemours,
épouse le 2 Avril
1668 Pierre II.
frere d'Alphonse
Henri VI. dont
elle avoit été séparée; morte le
27 Décembre
1683.

Dona Elifabeth-Marie - Louile-Josephe, née le 6 Janvier 1669; mourut le 21 Octobre 1690.

Jean-François-Antoine-Joseph-Bernard-Benoît, qui fut Roi.

François - Xavier.

Antoine - Urbain, né le 25 Mai 1691, Prieur de Crato en 1695; mort le 21 Juillet 1742.

Antoine-François-Xavier, ne le 15 Mars 1695.

Dona Thérese-Josephe, née le 8 Février 1696; morte le 16 Février 1704.

Emmanuel, né le 3 Août 1697.

Dona Marie-Françoise-Xavier, née le 30 Janvier 1699; morte le 15 Juillet 1736

Jésuite Espagnol natif de Catalaïud enseigna les Belles-Lettres, la Philoso-phie & la Théologie dans sa Société, & devint Receur du Collège de Tarragone; mort en 1658. II donné beaucoup, d'Ouvrages Elpagnols ; scavoir , le Héros, des Réflexions politiques sur les plus grands Princes, & particulierement fur Ferdinand le Catholique; l'Homme universel, l'Homme détrompé, l'Homme de cour; tous ces Ouvrages ont été traduits en François.

Hurtado (Thomas)
Théologien Espagnol, natif de Toléde, enseigna à Rome, à Alcala & à Salamanque; mort en
1659. Il a donné des
Ouvrages estimés de
Philosophie & de
Théologie.

Lezana (Jean-Bapatifte de) Religieux de l'Ordre des Carmes, né à Madrid en 1656, professa avec réputation à Toléde, à Alcala, à Rome; mort à Rome en 1659.

Mendoza (Antoine Hurtado de) Commandeur de Zurita fous Philippe IV. Il a composé des Comédies & d'autres Piéces ingénieuses en Espagnol; mors vers 1660.

Acuna (Christ) -

Kk ij

#### ESPAGNE.

#### Philippe IV.

Roi l'éloignement de son Ministre; & Philippe IV. qui avoit eu la foiblesse de ne rien faire que par lui, eut aussi celle de l'éloigner lorsque, délivré du fatal ascendant du Cardinal de Richelieu, Olivarès auroit pu rétablir les affaires du Gouvermement. Cependant Philippe IV. se trouva bientôt accablé du poids de l'administration; il étoit prêt de rappeller son Favori; mais Olivarès publia dans le même-tems son apologie dans des termes si offensans, contre ses principales personnes de la Cour, que le Roi en reçut des plaintes, & fut obligé de le reléguer à Toro, dans le Royaume de Léon, où ce Ministre mourut deux ans après son exil. Gaspard de Guzman, Comte. Duc d'Olivarès, avoit une ambition démesurée, l'ame grande & forte, le génie vif, entreprenant, élevé; il étoit né pour les affaires, il aimoit son Roi & la gloire de sa Patrie. C'étoit par le desir d'élever son Maître & l'Espagne au comble de la puissance, qu'il avoit fait prendre par anticipation à Philippe IV. le titre de Grand. Ce Ministre ne perdit rien de sa fierté & de sa fermeté dans les plus triftes revers; il trouva toujours la fortune ennemie, mais il ne cessa de lui opposer sa constance & ses travaux. Olivarès avoit de grandes vertus, mais de plus grands défauts. Il étoit défiant, vindicatif, inflexible, cruel, despotique. Il gouverna avec un sceptre de fer sous le plus humain & le plus clément des Souverains.

Dom Louis de Haro, neveu d'Oliva.

#### PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

core à l'affoiblir par ses conquêtes.

Une armée Portugaise, commandée par le Comte d'Obidos, s'empare de Valverde, petite ville dans l'Estramadure, & rassure par cette prise Olivença, place importante de Portugal.

Mathias d'Albuquerque succéde dans le commandement de l'armée au Comte d'Obidos; il force la Tour de Mexia, Petit-Bourg, le Château d'Alconchel & Ville-Neuvedel-Freno, place très-foretisée.

Les Portugais ravagent les frontieres de la Galice & les frontieres contigues à la Province de Tra-os-Montes.

Tanger, sur la côte de l'Afrique, reconnoît la domination du Portugal.

PRINCES SCAVANS FEMMES. igui ont régné en . ENFANS. & Illustres. Espagne. Beit de Persugal. phe d') Jésuite Espa-Enfans naturels. gnol, natif de Bur-gos. Il a donné en Dona Louise, 1641 une Relation de morte le 23 Déla Riviere des Amacembre 1732. zones; mort vers Dom Michel. 1660. né le 15 Octobre Gage (Thomas) 1699. Voyageur fameux, Dom Joseph. né en Irlande, se fit Jacobin en Espagne, Tean-François-An-Marie - Anne-Joseph, Prince & s'embarqua à Catoine - Joseph - Ber-Josephe - Antoidu Brésil, Roi. dix pour les Missions des Philippines. Il nard-Benoît V. du nom de Jean, né le nette-Reine, Ar-Charles , né le chiduchesse revint en Angleterre, 3 Mai. 1716; mort d'Autriche, fille puinée de l'Em-22 Octobre 1689, où il apostasia.Il pule 30 Mars 1736. proclamé Roi de Portugal le premier blia en Anglois une pereur Léopold. Pierre - Clé-Relation des Indes Janvier 1707; mort ment, né le cinq Occidentales, trale 31 Juillet 1750. Juillet 1717. duite en François 2 Alexandremort vers 1660. Lugo (Jean de ) Jésuite, né à Madrid François - Jofeph - Antoineen 1583, sçavant Nicolas, né le Théologien & Car-24 Septembre 1723; mort le 2 dinal; mort à Rome Août 1728. en 1660. Il a donné beaucoup de Traités Dona Marie-Magdelaine - Jode Théologie. Thomas de Valensephe - Théresece, Dominicain Es-Barbe, née le 4 pagnol. Il a donné Décembre 1711. en Espagnol la Confolation dans l'ad-Joseph de Bragan-Dona Marie-Marie - Anne-Victoire d'Espa-gne, née le 13 Françoise-Elisaversité; mort vers ee, né le 6 Juin 1714, 1660. marié le 19 Janvier 1729; Roi de Portubeth - Josephe-Velasquez (Diego Mars 1718. Antoinette-Gerde Sylva) Peintre Ef-Ral le 31 Juillet 1750. trude, Princesse pagnol, né à Séville de Béira, née le en 1594; mort en 17 Décembre 1734. Haro (Dom Louis Marie - Annede) Ministre d'Etat de Philippe IV. Roi Françoile - Jolephe-Rite-Jeand'Espagne. Ce fut lui ne de Portugal, qui conclut la paix

> Marie-Françoise-Dorothée-Jose-Paix, pour éterniser
> dans la maison la
> te-Gertrude-Rise-Marie-Françoise-But furnommé de la
> paix, pour éterniser
> dans la maison la
> mémoire du fameux Kk iij

des Pays-Bas & celle

de France en 1659. Il

née le 8 Octobre

1736.

#### ESPAGNE.

PORTUGAL.

Plikppe IV.

Jean IV. le Fortuné.

& obtint de ce Prince le titre de premier Ministre. Plus doux, plus souple, moins ambitieux, moins fastueux que son oncle, il fut aussi puissant, & plus aimé des Grands & du Peuple.

Mort de Louis XIII. Roi de France. La Reine Anne d'Autriche, sa veuve, sœur de Philippe IV. gouvernée par le génie fin & politique du Cardinal Mazarin, ne changea point le système gé-

néral des affaires.

Philippe IV. fit de nouveaux efforts pour profiter de la minorité de Louis XIV. Ses Généraux s'avancent en Champagne. Le Comte de Fuentes & Dom Francisco de Melo, à la tête des meilleures troupes de l'Etat, assiégent Rocroy, espérant que la prise de cette place leur ouvriroit le passage jusqu'à la Capitale. Le Duc d'Anguien, si connu depuis fous le nom du Grand-Condé, alors âgé de 21 ans, attaque les Espagnols le 18 Mai avec une armée beaucoup inférieure en nombte. Le combat dure six heures; le Général François remporte. une victoire complette. Le Comte de Fuentes est tué sur le champ de bataille, avec sept mille hommes; cinq mille font prisonniers. Le vainqueur reste mastre de toute l'artillerie & du bagage des Espagnols. Melo fuit avec les debris de l'armée en Flandre. Ce fut le coup le plus funeste que l'Espagne éprouva. La victoire de Rocroy fut suivie de la prise de Thionville & de Sircq.

Les François, commandés par le Maréchal de Brezé, remportent un avan-- tage non moins fignalé contre la flotte PRINCES
qui ont régné en
Espagne.

FEMMES.

ENFANS.

SCAVANS & Illustres.

-Roic de Portugal.

te-Jeanne-Eugénie de Portugal, née le 21 Septembre 1739.

Marie-Françoile - BénédistineAnne-ElisabethJosephe-Antoinette-LaurenceIgnace-ThéreleGertrude-RiteAnne - Rose de
Portugal, née le
25 Juillet 1746.

Traité, fruit de sea négociations; il mourut le 17 Novembre 1661 à 63 ans.

Hontiveros (Dom Bernard) Bénédicin Espagnol, Professeur de Théologie dans l'Université d'Oviedo, puis Evêque de Calahorra; mort en 1662. Il a donné un Livre estimé, intitulé: Lacryma militanvit Esclesia, Ouvrage contre les Casuistes relâchés.

Ulloa (Louis de Tauro) Poète Espagnol. Il a réuffi dans le sérieux & le burlesque; mort vers

Agreda (Marie d')
Religieuse Cordeliere Espagnole, Supérieure du Couvent
del'Immaculée Conception à Agreda;
morte en 1665, âgée
de 63 ans. Son Livre,
instrué la Mystique
cité de Dieu, qui est
une Vie de la Sainte
Vierge, sit béaucoup
de bruit, & fut censuré en Sorbonne
en 1697.

Cueva (Alphonse de la) connu sous le nom de Marquis de Bedmar, célébre Espagnol. Il forma, avec le Duc d'Ossone, une conjuration pour ruiner Venise; mais ayant été découvert, il prit la fuite. Il fut créé Cardinal par Grégoire XV. en 1622. Le Roi d'Espagne le sit en-

Kk iy

#### ESPAGNE

#### Philippe IV.

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

Espagnole à la vue de Carthagene. Le Roi prend lui-même le commandement de son armée du côté des Pyrenées, & s'empare de Monçon.

Le Cardinal Spinola, au défaut de Généraux, commandoit les troupes Espagnoles contre les Portugais, & son inexpérience laissa l'ennemi s'emparer de plusieurs places dans l'Estremadure.

En Italie, les Espagnols font la conquête de Tortone. Les Piémontois & les François prennent Aste, Trin & le Pont de Stures.

Les François s'emparent de Rotwil; mais ils perdent devant cette place le Maréchal de Guebriant, leur Général. Le Duc de Lorraine, Merci, Jean-de-Wert, Généraux de l'Empire, triomphent des François à Tullingen. Picolomini arrête les progrès des Suédois. Philippe IV. nomme ce Général Grand d'Espagne, & le comble de s'es bienfaits. Il le demande à l'Empereur, pour l'opposer aux François, mais il ne peut l'obsenit.

#### 1644.

Le Pape Urbain VIII. & la République de Venise négocierent auprès des principales Puissances de l'Europe, pour les engager à traiter de la paix. Les conferences se tinrent à Munster & à Osnabrug; mais la guerre continua encore pendant plusieurs années.

Philippe IV. plus actif depuis la retraite tête d'un corps de troupes. de son premier Ministre, vient à la tête Ce dernier attaque Ond'une armée assiéger en personne Lérida. guella, & est repoussé Dom Philippe de Sylva, à la tête d'un avec perte. Les Portugais

## 1644.

Jean IV. envoie une armée, sous les ordres de Mathias d'Albuquerque, sur les frontieres de l'Estremadure. Le Roi d'Estremadure. Le Roi d'Estremadure lui oppose le Marquis de Torrecuse, à la tête d'un corps de troupes. Ce dernier attaque Onguella, & est repoussé avec perte. Les Portugais

## SCAVANS & Uluftres.

## SCAVANS & Illustres.

Luite Gouverneur des Pays-Bas. Il eut depuis l'Evêché de Palestrine, puis celul de Malaga; il mourut le 10 Août 1665 à 83 ans. On lui attribue un Traité Italien contre la liberté de Venise.

Garcia (Jean) Domicain Espagnol & zélé Missionnaire dans les Isles Philippines & à la Chine; mort en 1665. Il a composé en langue Chinoise un Catéchisme & un Traité sur l'Oraison mentale.

Ariaga (Roderic) Jésuite Espagnol; il professa la Philosophie & la Théologie à Valladolid & à Salamanque. Il fut fait Chancelier de l'Université d'Espagne; mort en 1667. On a de lui un Cours de Philosophie in-fol. & un Cours de Théologie en 8 vol. in-fol. il y a beaucoup d'obscurité dans ses Ouvrages.

Martines del Prado (Jean) Dominicain Espagnol, natif de Ségovie; enfeigna la Philosophie & la Théologie, & fut Provincial de son Ordre; mort à Ségovie en 1665. Il a donné des Ouvrages de Théologie.

Elcobar de Mendoza (Antoine) Jéfuite Espagnol, qui a donné des Traités de Théologie & de Morale; mort le 4 Juillet 1669 âgé de 80 ans.

Ferreira, natif de Lisbonne, célébre Chirurgien. Il publia un Cours de Chirurgie en un vol. in-fol. estimé; mort en 1677.

Lobo (Jérôme) Jésuite Portugais, natif de Lisbonne; mort Recteur du Collège de Conimbre en 1678. Il a donné une Relation de l'Abysfinie, qui passe pour exacte.

Juan d'Autriche (Dom) fils naturel de Philippe IV. Roi d'Espagne, & de Marie Calderonna, Comédienne. Il sut Grand-Prieur de Castille, & se rendit célébre dans les armes & dans l'administration; mort à Madrid le 17 Septembre 1679 à 50 ans.

Macedo (Antoine) Jésuite Portugais, mé à Conimbre en 1612; mort vers 1680. On a de lui quelques Ouvra-

Moya (Matthieu) Jésnite Espagnol; un zélé Dé il donna en 1664 un Ouvrage de Théo-probabilité.

logie, qui fut censuré par la Sorbone ne; mort vers 1680.

Soto (Dominique) Théologien, ne à Ségovie en 1594; mort à Salamanque en 1680. Il a donné des Ouvrages de Théologie.

Correa (de San-Salvador) célébre Capitaine, né à Cadix en 1594 d'une illustre famille de Portugal. Il augmenta & embellit la ville de Saint-Sébaltien, que son ayeul avoit bâtie. Il fonda la ville de Pernagua dans le Brésil; & mourut à Lisbonne en 1680. Il s'étoit signalé par sa valeur & par son expérience dans l'Art militaire.

Calderon (Pierre de la Barca) Poête Espagnol, Chanoine de Toléde, a composé un grand nombre de Piéces de Théâtre où l'on remarque du géniez ses Oeuvres composent 9 vol. in-4°. imprimés à Madrid sous le titre d'Auson Sacramentalis; mort vers 1680.

Sacramentalis; mort vers 1680.

Lobo (Rodrigue François) Poête
Portugais, natif de Leiria; mort vers
1680. Il a donné un Poème héroique,
des Eglogues & l'Euphrosyne, Comédie,
estimés des Portugais.

Macedo (François) né à Conimbre en 1596; mort en prison à Venise en 1681. Il a enseigné la Théologie à Rome & à Padoue. Il fut d'abord Jésuite, ensuite Cordelier. Il avoit une érudition immense. Il a composé beaucoup de Vers latins.

Ferre (Vincent) Dominicain Espagnol, natif de Valence; il enseigna la Théologie avec distinstion à Burgos, à Rome & à Salamanque, où il mourut vers 1682. Il a laissé de bons Commentaires sur la Somme de Saint Thomas.

Caramuel de Lobkowits (Jean) né à Madrid en 1606; il embrassa l'Etat Ecclésiastique, dans lequel il s'avança; le quitta pour prendre l'Etat Militaire, retourna ensuite à son premier état, & posséda successivement plusieurs Evêchés. Il mourut à Vigevano, dont il étoit Evêque, en 1682. Il a laissé plusieurs Ouvrages, où il se montre un zélé Désenseur du système de la probabilité.

#### ESPAGNE.

#### Philippe IV.

antre corps de troupes, désit le Maréchal de la Mothe-Houdancourt, Général François. Cette victoire sut suivie de la prise de Lerida, de celle de Balaguier, de la levée du siège de Tarragone. La mouvelle de la maladie de la Reine rappella le Roi à Madrid, & interrompit le cours de ses prospérités. Cette Princesse, digne sille de Henri le Grand, Roi de France, à qui elle ressembloit par son courage, son génie & ses vertus assables & biensaisantes, mourut le 6 Octobre, regrettée de toute l'Espagne & du Roi son époux.

Le Marquis de Torrecuse succéda au par leur con commandement du Cardinal Spinola sur les habitans. les frontieres de Portugal, & ne sur On a vu o

' pas plus heureux.

Mort du Pape Urbain VIII. H est remplacé par le Cardinal Pamphilio, sous le nom d'Innocent X.

Les François prirent sur les frontieres paux traits du tableau inde Flandre Gravelines, malgré la défense héroïque de Dom Ferdinand de tes & de leurs travaux Solis, Commandant de cette place. Les dans les régions éloignées. Hollandois s'emparerent du Sas-de-Après avoir conquis les Gand.

Au-delà des Alpes, le Prince Thomas, Général de l'armée Françoise, s'empare de la ville de Santia.

L'Empereur éprouve de plus grands s'être emparés des Isles du malheurs contre les François, les Turcs & les Tartares. Merci, Général de l'Empire, vaincu trois fois dans les fameuses l'Ethiopie occidentale, journées de Fribourg, ne put, malgré soumis sous leur puissance son habileté, empêcher la prise de cette les Isles du Prince & de Ville, de Spire, de Philisbourg, de Saint-Thomas, s'être éta-blis dans les Royaumes de

#### PORTUGAL

Jean IV. le Fortuné.

s'emparent de Montijo, de Membrillo, de Ville-Neuve, de Barca-Rota; ils battent les Castillans.

Alvarès d'Abranches, Général des Portugais dans la Province de Beira, entre dans la Castille; il attaque Fontaine - Guinal, ville opulente, qu'il livre au pillage & à la fureur du soldat. Il détruit Zarca, place forte, où les Castillans avoient des liaisons par leur commerce avec les habitans.

On a vu comment les Portugais avoient établi un grand Empire dans les Indes. Il est à propos de rassembler ici les principaux traits du tableau intéressant de leurs conquêtes & de leurs travaux dans les régions éloignées. Après avoir conquis les Isles de Madere, des Terceres & de Saint-Michel, avoir parcouru les côtes méridionales de l'Afrique, s'être emparés des Isles du Cap-Vert, avoir construit le Fort de la Mine dans l'Ethiopie occidentale, soumis sous leur puissance les Isles du Prince & de Saint-Thomas, s'être établis dans les Royaumes de

## -- SCAVANS & Muftres.

## SCAVANS & Illustress. -

Antonio (Nicolas) Chevalier vie & des Loix de Portugal en 14 vol. in l'Ordre de Saint-Jacques, & Chance fol. & d'autres Ouvrages; mort à Lil-Her de Séville, où il naquit en 1617, célébre par la Bibliothéque des Auteurs Espagnols: Ouvrage solide & estimé; mort en 1684.

Murilio (Barthelemi) Peintre Efpagnol estimé, né à Pilas près de Séville en 1613; mort à Séville en

**1685.** 

Solis (Antoine de ) né à Alcala en 1610; mort en 1686. On a de lui plusieurs Comédies, & l'Histoire en Elpagnol de la conquête du Mexique; Ouvrage estimé.

: Orobio (Maac) Juif Espagnol; il professa la Médecine. On a de lui quelques Ecrits sur la Religion Chrétienne;

mort en 1687.

Sylveira (Jean de) Carme, natif de Lisbonne; mort dans la même ville en 1687 à 82 ans. Il a donné des Opulcules & des Commentaires sur les

Evangiles & sur l'Apocalypse.

Ribas (Jean de) Religieux Dominicain, natif de Cordoue; mort dans cette Ville en 1687 âgé de 75 ans. On

a de lui des Sermons.

Navarrette (Ferdinand) Dominicain Espagnol. Il fut Missionnaire à la Chine, & devint Archeveque de Saint-Domingue; mort en 1689. Il a donné une Relation des Affaires de la Chine.

Isabelle-Louise Infante de Portugal, fille de Dom Pedro, Roi de Portugal, & de Marie de Savoye, née à Lisbonne en 1669; morte en 1690. Elle mourut dans le célibat. Elle sçavoit les Langues vivantes, le Latin, l'Hi-

Molinos (Michel) Prêtre Espagnol, né dans le Diocese de Sarragosse en 1627, Auteur de la Doctrine sur la Mysticité & du Quiétisme, qu'il enfeigna dans un Ouvrage Espaghol in-titulé: La Conduite spirituelle; tous ses Ecrits ont été condamnés; mort en prison en 1690.

Pegale (Manuel Alvarès) Jurisconsulte Portugais, natif d'Estremos. Il a

bonne .en 1696.

Perez (Joseph) Bénédicin Espa-gnol, Professeur de Théologie à Salamanque. Il s'est appliqué à éclaircir l'Histoire d'Espagne & celle de son

Ordre; mort vers 1697.

Quental (Barthelemi du) Portugais, né dans l'Isse de Saint-Michel, l'une des Açores en 1626, Fondateur de l'Ordre de l'Oratoire en Portugal; mort en 1698 âgé de 72 ans. On a de lui des Sermons & des Méditations fur les Mysteres.

Aguirre (Joseph Saënz) né à Lo-grogno en Espagne en 1630. Il fut élevé au Cardinalat par le Pape Innocent XI. Il a composé une Histoire des Conciles d'Espagne, une Collection des Conciles, & d'autres Ouvrages de Controverse; mort à Rome en

Cueva (Jean de la) Poéte Espagnol, estimé pour ses Piéces de Théâtre;

mort vers 1700.

Henao (Gabriel de ) Jésuite, Doc-teur de Salamanque, enseigna la Théologie; il mourut en 1704 à 93 ans. Ses Ouvrages sont en 11 vol. in-fol. en Latin.

Gonzales (Thyrse) Jésuite Espagnol, Général de son Ordre; mort à Rome en 1705. On a de lui un Traité de la probabilité, & un autre contre les propositions du Clergé de France assemblé en 1682.

Adriani (Matthieu) Médecin Espagnol, habile dans la langue Hébrai-

que; mort vers 1710.

Interian de Ayala (Jean) Religieux Espagnol de l'Ordre de la Mercy; mort à Madrid le 20 Octobre 1730 à 74 ans. Il a composé des Sermons & un Avis aux Peintres, qui traitent des Sujets de piété.

Montarroyo Mascarenhas (Freire de) né à Lisbonne en 1670. Il a beaucoup écrit & avec succès; ses principaux Ouvrages sont, les Négociations de la Paix de Riswick, Relation donné un Recueil des Ordonnances de la Bataille d'Oudenarde, Relation

#### ESPAGNE.

#### Philippe IV.

de Landau, de toutes les rives du Rhin. La maison d'Autriche étoit attaquée dans ses deux branches, & ne pouvoit résister aux essorts de ses ennemis.

Enfin Philippe IV. demanda la paix à l la Reine de France sa sœur, offrant de cimenter l'union des deux Monarchies l par le double mariage entre le Prince d'Espagne & Mademoiselle, fille du Duc d'Orléans, & l'Infante Marie-Thérese evec Louis XIV. Anne d'Autriche étoit portée à accepter ces propositions pacisiques; mais le Cardinal Mazarin voudant perpétuer son grand crédit en continuant la guerre, fit envisager à la Reine & au Conseil que la France ne devoit pas abandonner si facilement l'espérance qu'elle avoit de s'emparer des l Pays-Bas, de la Franche-Comté, du Milanois. Le premier Ministre renouvella les traités de la France avec la Holsande & le Portugal.

#### PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

Congo & d'Angola, avoir élevé plusieurs forts dans l'une & l'autre Guinée, ils doublerent le Cap de Bonne-Espérance, découvrirent l'Isle de Saint-Laurent & subjuguerent sur les côtes orientales de l'Afrique les Royaumes de Sofala, de Mozambique & de Melinde. Ensuite ils passerent la Mer rouge, parcoururent le sein Persique, franchirent les embouchures de l'Inde & entrerent dans le Pays qui porte ce nom. Ils s'arrêterent d'abord à Calicut, à Cochim & dans les places voilines, où, fous le prétexte du commerce, ils établirent leur domination. Ils enleverent l'Isle d'Ormus dans le sein Persique aux Rois du Pays, & l'Iste de Goa dans l'Inde à Idalcan. Chaul, Daman, Bazaim, Cananor, & toute la côte du Malabar tomberent sous leur puissance. L'Isle de Ceilan reconnut leur pouvoir. Ils conquirent Malaca dans la Cherfonese d'Or, par-delà l'embouchure du Gange. Ils triompherent des Perses, des Turcs, des Arabes, des Maures, & combattizent

## SCAVANS & Illastres.

## SCAVANS & Illustres.

de la mort de Louis XIV. Histoire du Monde, Evénemens terribles arrivés en Europe en 1717, &c. mort vers 1740.

Ericeyra (François-Xavier-Menesès Comte d') né à Lisbonne en 1673. Il servit sa Patrie dans le métier des armes, & se rendit célébre par ses nombreux Ecrits sur différens sujets de Littérature; mort en 1743.

de Littérature; mort en 1743.

Alberoni (Jules) Cardinal & presimier Ministre d'Espagne, né le 31 Mai 2664 dans le Parmesan; mort à Rome le 26 Juin 1752; fils d'un Jardinier. Il éprouva toutes les faveurs & l'insonstance de la fortune.

ESPAGNE.

Philippe IV.

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

avec des forces bien inférienres les Rois de Bengale, d'Aracan, de Pégu, de Siam. Les Moluques subirent leurs loix. Ils bàtirent la ville de Macao dans la Chine; ils introduisirent leur commerce dans le Japon, & rendirent enfin tributaires tant de Royaumes, de Provinces. d'Isles & de Pays, que leurs Etats formerent bientot un Empire plus vaste & plus étendu que n'avoit été l'Empire Romain.

Les Rois d'Espagne, en usurpant la Couronne de Portugal, devintent les maîtres de ces vastes pays; mais la plûpart secouerent leur joug des qu'on y eut appris la nouvelle de la revolution par laquelle Jean IV. étoit remonté sur le Trône de ses Ancêtres. Le Mozambique, le royaume de Monbaze, les villes de Diou, de Daman, Bazaim, la grande capitainie de Chaul, les forteresses d'Onor, de Bracalor, de Mangalor, de Cananor, de Camgranor, la ville & citadelle de Cochim, de Coulam, de Negapatam, de Meliapour, & la plus grande partie de l'Isle de

ESPAGNE.

Philipps IV.

PORTUGAL.

Jean IV, le Fortuné.

Ceilan, avec plusieurs Villes, Citadelles, Forteresses, reconnurent le nouveau Roi de Portugal pour leur Prince légitime. Jean IV. à l'exemple de ses Prédécesseurs, y envoya un Viceroi, des Commandans, des Gouverneurs, des troupes. des munitions, enfin tout ce qui étoit nécessaire pour conserver sous son obéisfance ces Villes, ces Forteresses & ces Royaumes; il voulut que le Viceroi. se tînt toujours à Goa, où les Rois & les Princes Indiens envoyoient leurs tributs & leurs Ambassadeurs lorsqu'ils avoient à traiter de quelques affaires avec les Portugais. (Hiftoire Générale du Portug**al** par M. de la Clede.)

1645.

Philippe IV. assemble à Sarragosse les Etats d'Aragon, & veut y faire reconnoître son fils; mais il éprouve le plus sensible outrage par le refus que les Etats font de lui prêter serment de fidélité, à moins qu'on ne restitue aux Aragonois le privilége de ne point porter les armes hors de leurs frontieres. Le Roi tombe malade du chagrin causé par louverte dans les rues de le dépérissement de ses affaires.

Les François, commandés par le bassadeur du nouveau Roi

1645.

Les Portugais battene les Espagnols commandés par le Marquis de Terracuse, & les forcent de lever le siège d'Elvas.

Le Comte de Sirvela, Ambassadeur du Roi d'Espagne, attaque à force Rome Monteiro, Am-

#### ESPAGNE.

#### Philippe IV.

Comte d'Harcourt, prennent Roses, place importante, qui ouvroit la communication entre la Catalogne & le Roussillon.

Défaite des Espagnols sur les bords de la Segre & dans les plaines de Liorens.

Prise de Balaguier.

La Baronne d'Albi, célébre par sa beauté, son esprit & son courage, forme une conspiration pour sivrer Barcelonne aux Espagnols; la conjuration est découverte par le Général François; les principaux Chess sont punis de mort. La Baronne est exilée dans la Catalogne.

Le Prince Thomas de Savoye voulant chasser les Espagnols de son Pays, force leurs quartiers, & va rejoindre l'armée Françoise, que le Maréchal du Plessis-

Prassin lui amene.

Dans les Pays-Bas, l'expérience de Picolomini ne peut empêcher les François de prendre le fort de Mardick, Linck, Bourbourg, Béthune, Cassel, Armentieres, Marchiennes, Lens, l'Ecluse & plusieurs autres places. Les Hollandois s'emparerent de Hulst.

Les Suédois battent les Généraux de l'Empire. Les François, commandés par le Duc d'Anguien & par le Maréchal de Turenne, livrent le 3 Août à Nortlingue un fameux combat dans lequel les Impériaux sont entièrement défaits; & Merci, leur Général, est tué. Cette victoire rend la liberté à l'Electeur de Tréves. Turenne le rétablit dans son Electorat.

#### PORTUGAL

Jean IV. le Fortuné.

de Portugal, & veut l'afsassiner. Il manque son projet odieux, & est obligé de sortirdes terres du Pape.

Malgré la trève, qui devoit faire cesser toutes hostilités, les Hollandois inquiétoient vivement les Portugais dans le Brésil. Ces derniers remporterent plusieurs avantages contre eux; ils reprirent plusieurs forts de la capitainie de Fernambuco.

En Afrique, D. Gaston Coutigno, Gouverneur de Tanger, défait dans plusieurs rencontres les Maures ennemis. Almocadem-Abraham Moçaba, un de leurs principaux Chefs, est

#### ESPAGNE

Philippe IV.

#### 1646.

Le malheur, qui poursuivoit Philippe IV. l'accabla en le privant de son fils unique, âgé d'environ dix huit ans; Prince qui donnoit beaucoup d'espéranres, mais dont l'éducation étoit fort négligée.

Leganès est retiré de prison & mis à la tête des armées Espagnoles ; il répare son ancienne défaite, cause de sa disgrace; il bat le Comte d'Harcourt devant Lerida, & délivre cette place assiégée depuis six mois.

En Flandre, les François, ayant à leur tête le Duc d'Orléans, prennent Courtray, Berg-Saint-Vinox, Furnes, Dunkerque.

Les François transportent la guerre d'Italie sur les côtes de Toscane; ils assiégent Orbitello. Le Marquis de Torrecuse vole au secours de cette place, Force les lignes des François, défait la moitié de leur armée, & oblige l'autre de se rembarquer. Combat naval entre les flottes d'Espagne & de France; le Marquis de Brezé, Général François, Est tué. Cependant la flotte Françoise a l'avantage.

Le Cardinal Mazarin envoie un nouvel armement contre les côtes de Tofcane; les François s'emparent de Piombino & de Porto Longone.

Les Turcs viennent assiéget Candie.

#### 1647.

Le Grand Condé tente de nouveau le siège de Lerida en Catalogne. Dom mandés par Alphonse de

PORTUGAL.

Jean IF. le Fortuné.

#### 1646.

Les Portugais & les Hollandois ne cessent de s'attaquer dans le Brésil; mais désavoués en quelque sorte par leur Gouvernement. aucun des deux partis ne reçoit des renforts assez confidérables pour le faire triompher.

Une riche flotte Portugaile est submergée dans les Indes par la tempête.

Etats assemblés à Lisbonne. Le Roi corrige beaucoup d'abus dans l'administration de la Justice & des Finances. Il impose de nouveaux tributs. Jean IV. met son Royaume sous la protection de la Sainte Vierge Marie.

1647.

Les Portugais, com-

Tome II.

## EYRNEMENS ZEMARQUABLES.

#### REPAGNE

#### Philoppe IV.

George-Brice, Commandant de cette place, le fignale par la vigoureule defense, & rend inutiles les efforts des François. Conde veut livrer un combat la Guadiane. aux Espagnols; mais leurs Généraux l'évitent par un ordre exprès du Roi.

Ce Prince force Aget.

Trairé entre l'Espagne & la Hollande. Le Roi renonce à toutes ses prétentions far les fept Provinces-Unies, les reconnoissant pour souveraines & indépendantes. On s'en tient de part & d'autre aux policilions existantes lots du traité. La navigation aux Indes Orientales & plot contre la vie du Rei Occidentales est ouverte aux deux Penples. Telle fut la fin de cette guerre fi houteule, li ruineule pour l'Espagne. Le traité n'en fut figné que le 30 Janvier de l'année fuivante à Manster.

Ce sera toujours un problème bien Etonnant en faveur de l'industrie, du commerce & des arts, que ces Provinces rebelles d'une grande Monarchie se sojent enrichies, peuplées & affermies an milieu du tumulte des armes, tandis que la puissance formidable contre qui elles lutoient , s'est asfoiblie , dépeuplée

🕰 épuilée par cette guerse.

Les François fusent conflernés de la défertion subire de la Hollande, qui Jeur devoit sa liberté & sa puissance.

Le Roi détourne l'Empereur de l'alliance que lui offre la France; il nomme l'Aschiduc Léopold, son frere, Gouver. meur général des Pays-Bas, avec un Douvoir fouverain.

L'Atchiduc fotce Armentieres, Comines, Yarneton, Lens, Landreci. Le

#### PORTUGAL.

Jem IV. le Portuné.

Melo, remporterent quelques avantages contre les Castillans fur les bords de

Rodrigue de Caftro force la piace de Saint-Felix. Ce Général défait dans une embulcade les Elpegnols qui faisoient des iscursions fur les frontiers du Portugal.

Unaffailin nommé Leite Portugais, forme un com-

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

Maréchal de Rantzau, François, s'empare du fort de la Kenoque, de Dixmude, de Nieudam, de l'Ecluse.

Les François reprennent Lens; le Maréchal de Gassion, leur Général, périt devant cette place.

En Italie, le Connétable de Castille se rend maître de Nice de la Paille, & délivre Cremone, assiégée par le Duc de Modène.

Les peuples, accablés d'impôts, & foulés par l'avarice des Vicerois, se souleverent en Sicile & à Naples. La populace de Palerme mit à sa tête un Chaudronnier nommé Alexis, & se porta aux excès les plus cruels contre les Nobles & les Financiers; elle brûla le Palais. Los-Velez, Viceroi de Sicile, augmenta l'audace des séditieux en paroissant les craindre; il se retira sur les galeres, où il mourut de honte & de désespoir. La seule ville de Messine ne suivit pas le soulevement général de la Sicile.

Le peuple de Naples se mit sous les ordres d'un jeune Pêcheur nommé Mazaniello; il égorgea les Financiers & plusieurs Nobles. Toutes les maisons des riches furent livrées au pillage. Le Duc d'Arcos, Viceroi, eut la foiblesse de livrer au Chef de la rebellion la Charte de Charles-Quint, qui renfermoit les priviléges accordés aux Napolitains. Mazaniello est massacré par les séditieux, qui mettent à leur tête le Comte de Torralto; ils le massacrent encore, & lui substituent un nommé Gennare. Cet homme propose aux Na-

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

politains de s'ériger en République, sous la protection de la France. Son avis est reçu avec transport. Il y avoit alors à Rome le Duc de Guise, Prince généreux, vaillant, qui descendoit des Rois de Naples de la maison d'Anjou. Ce Seigneur est appellé à Naples par Gennare; il y vient, & reçoit du peuple le titre de Duc ou Doge. La France envoie une flotte pour soutenir la révolte de Naples; mais le Cardinal Mazarin, pénétrant que le Duc de Guise aspiroit moins à la place de Chef d'une Republique, qu'à la Couronne, sur laquelle il avoit des droits & des prétentions, prescrivit au Général François de combattre la flotte Espagnole, & de ne fournir ni troupes, ni munitions, ni vivres à cette prétendue République & à son nouveau Chef.

## 1648.

Quelques Courtisans conspirent contre la vie de Philippe IV. Dom Carlos Padilla est le Chef de cette conjuration; les Ducs d'Içar, d'Abrantes, D. Pedro de Sylva, le fils du Comte de Liniarez & plusieurs autres, en sont les complices. Leur horrible projet étoit de tuer le Roi à la chasse; d'enlever l'Infante Marie-Thérese, & de lui faire épouser le fils aîné du Roi de Portugal, afin de reunir les deux Couronnes sur la même tête. Le Chef confie son dessein à sa Maîtresse: cette Femme en avertit aussitôt Dom Louis de Haro, premier Ministre. Les Conjurés sont arrêtés. On Dom Pedre le 26 Avril. punit de mort Padilla & Sylva. On en-l

1648.

Le Marquis de Leganès, à la tête d'une armée Castillanne, affiége Olivença, place forte, dont Jean de Meneses, Portugais, étoit Gouverneur. Une vigoureuse défense rebute les assiégeans, & force Leganès de se retirer à Badajoz.

Sanche-Emmanuel fait aussi une tentative inutile contre Alcantara, ville de l'Estremadure Portugaise.

Naissance de l'Infant Les Portugais livrent

#### ESPAGNE

Philippe IV.

ferma dans une prison les autres Conjurés. Philippe, échappé de cet assassinat, met son Royaume & sa Personne sous la protection de la Sainte Vierge.

Les François, commandés par le Maréchal de Schomberg, prennent Tor-

tose en Catalogne.

Dans les Pays-Bas, le Grand Condé force Ypres, & remporte une victoire signalée à la vue de Lens, le 20 Août contre le Général Beck & le Comte de Fuensaldagne. Beck meurt de ses blessures. Le vainqueur s'empare de Furnes; il auroit conquis tous les Pays-Bas si les guerres civiles ne l'eussent rappellé en France.

En Italie, le Marquis de Caracene, Général Espagnol, délivre Cremone, assiégé par le Duc de Modene, allié de la France. Le Cardinal Trivulce rétablit le calme dans la Sicile. Les séditieux de Palerme égorgent eux-mêmes leur Chef. Le Duc de Guise, ne recevant point de secours de la France, ne put se défendre contre Dom Juan d'Autriche & le Comte d'Ognate, nouveau Viceroi de Naples. Gennare lui-même trahit le Seigneur François, en introduisant dans la ville des troupes qui le firent prisonnier. Il fut envoyé en Espagne, & précipité dans un cachot, d'où il ne sortit que quatre ans après, à la sollicitation du Prince de Condé. Gennare, traître à sa Patrie & au Duc de Guise, périt sur un échaffaut; quatorze mille Napolitains furent massacrés. Ognate faisoit couler des torrens de sang pour affoiblir & punir des sujets rebelles. Philippe

#### PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

des combats aux Hollandois dans le Brésil, pour les chasser de leurs possessions; ils les attaquent pareillement dans le Royaume d'Angola, où ce peuple industrieux s'emparoit de tout le commerce, & empêchoit celui des autres Nations. Le Roi de Portugal donne ordre à Salvador Correa de Saà, Gouverneur de Rio-Janeiro, de construire un fort à Quicombo dans le Royaume de Benquela, voisin de celui d'Angola. Ils s'emparent de la ville de Loanda, occupée par les Hollandois; cette conquête les rend maîtres de Benquela & de l'Isle de Saint-Thomas; ils chassent les Hollandois du Royaume d'Angola; ils font rentrer toute cette côte australe de l'Afrique sous la domination du Roide Portugal.

Dom Philippe de Mascaregnas, Viceroi des Indes, y soutenoit avec non moins de succès les affaires des Portugais.

#### ESPAGNE

Philippe IV.

éleve Dom Juan d'Autriche, son fils naturel, à la dignité de Vicaire-Général d'Italie; ce qui lui donnoit une autorité sur les Vicerois mêmes.

L'Empereur est forcé de faire avec la Suéde & la France une paix humiliante & ruineuse. Il céde aux François ses droits sur Metz, Toul, Verdun, Pignezol, Brissac, Philisbourg, la haute & basse Alsace, excepté Strasbourg; il s'oblige même d'abandonner l'Espagne. Philippe IV. proteste contre l'article du Traité, qui le privoit de ses prétentions sur l'Alsace.

L'Espagne demandoit aussi la paix; mais la France exigeoit la cession entiere des Pays-Bas, de la Franche-Comté, du Roussillon. Ces conditions parurent trop onéreuses à l'Espagne; elle différa, espérant que les guerres intestines des François seroient naître des tems plus savorables pour traiter.

# 1649.

Les troubles de la France augmentent & sont favorables à l'Espagne. Le Prince gnols de Conti, Chef des Rebelles, appelle enviro Portug lippe promet de fournir une armée & de l'argent, voulant forcer la France à lui accorder la paix à des conditions avantageuses. Cependant les Espagnols prositent des divisions des François pour reprendre Saint - Venant, Ypres & la Mothe - aux - Bois. L'Archiduc délivre Cambray & Condé.

Dom Jean de Garcie réduit une partie lorsqu'il s'en retournoit de la Catalogne, & menace Barcelonne. chargé de butin; ils tail-

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

1649.

Combat entre les Espagnols & les Portugais aux environs de Talavera. Les Portugais restent les maitres du champ de bataille. Cette action n'a point de suites.

La Morlé, Gouverneur de la ville de Chaves, fait une incursion dans le territoire de Vimbra; les Espagnols le poursuivent lorsqu'il s'en retournoit chargé de butin; ils tail-

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

En Italie, le Marquis de Caracene ravage le Modénois; il force le Duc de Modene à demander la paix à Philippe.

Les Napolitains forment une conspiration contre le Viceroi Ognate, & offrent la Couronne à Dom Juan d'Autriche. Mais ce jeune Prince étoit bien éloigné de trahir les intérêts de son pere; il s'appliqua au contraire à rétablir par-tout l'autorité du Roi d'Es-

pagne.

Philippe IV. épouse Marie-Anne d'Autriche, sa niéce. Le Roi de Hongrie, frere de cette Princesse, l'accompagne jusqu'à Milan. Ce Souverain désiroit d'obtenir en mariage l'Infante Marie-Thérese, espérant que cette Princesse pourroit un jour le mettre en possession de l'Espagne, si le Roi n'avoit point d'enfans mâles; mais Philippe éloigne cette proposition, parceque l'Europe n'auroit point vu tranquillement une alliance qui pouvoit rendre le Roi de Hongrie aussi puissant que Charles V. par la réunion des Etats de l'Empire, dont il étoit héritier, à ceux de l'Espagne.

La peste ravage l'Andalousie, où elle fait périr plus de cent mille personnes.

Le Grand Seigneur envoie des Ambassadeurs & de riches présens en Espagne, offrant un traité de commerce entre les Sujets des deux Puissances; il engage en même-tems le Roi de se rendre médiateur entre la Turquie & Venise. Philippe répondit qu'avant tout il falloit que le Sultan évacuât Candie. Le Ministre Turc, révolté de cette

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

lent en pièces son détachement. La Morlé est fair prisonnier, & meurt de ses blessures.

L'Ambassadeur de Portugal sollicitoit la France de se liguer contre l'Espagne; mais la Reine Régente ne voulut accorder que quelques troupes, moyennant une somme considérable, trop onéreuse au Gouvernementpour qu'il y pût consentir.

Le Pape Innocent X. refuse, à la sollicitation de la faction Espagnole, de donner des provisions aux Evêques nommés par le nouveau Roi de Portu-

gal.

Etablissementd'uneCompagnie de commerce occidental.

Dans le Brésil, le Général Barretto, Portugais, défait six mille Hollandoisaux environs d'Arecisse.

#### KSPAGNE.

## Philippe IV.

sierté, se retira. La France, l'Angleterre, la Hollande empêcherent ensuite que le Divan consentit à l'union que

l'Espagne vouloit renouer.

L'Angleterre condamne Charles I. son Roi, à la mort, & le fait périr sur un échaffaut. Cromwel, principal auteur de ce crime de la Nation, est déclaré Général perpétuel des troupes de l'Etat, & régne sous le titre de Protecteur. La Chambre des Pairs est abolie, & le pouvoir remis entre les mains du Peuple.

# 1650.

La nouvelle République d'Angleterre est d'abord reconnue par le Roi d'Espagne, ensuite par la Suéde, la Hollande, la République de Venise & par la France. Ascham est envoyé par les Rebelles à Madrid en qualité de Ministre. Quelques partisans de la maison de Stuart l'assassinent. L'Espagne venge sa mort, & fait périt cinq de ses assassins dans les supplices.

Les troubles de la France recommencerent par l'emprisonnement du Grand Condé, du Prince de Conti & du Duc de Longueville, que la Régente sacrisioit au Cardinal de Mazarin. La Duchesse de Longueville & le Maréchal de Turenne se rendirent dans les Pays-Bas, où ils solliciterent les secours de l'Espagne, afin de faire rendre la liberté

aux Princes.

Le Maréchal de Turenne, à la tête protège les Princes qui d'une armée Espagnole, s'avance par la étoient venus chercher un Champagne vers Paris, avec D. Estevan asyle dans son Royaume.

#### PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

# 1650.

L'armée navale; qui étoit demenrée attachée à la maison des Stuarts après la mort de Charles L que les Anglois firem périr sur un échassaut, étoit poursuivie par la flotte de Blac, Général de la République. Cette armée, ayant pour Chefs le Prince Robert & son frese Maurice. neveux du feu Roi d'Angleterre & fils du Comte Palatin du Rhin, vient se réfugier, après de longues courses, dans le port de Lisbonne. Blac ofe les y poursuivre; mais, malgré les menaces de cet Anglois, le Roi de Portugal protege les Princes qui étoient venus chercher un

#### ESPAGNE.

# Philippe IV.

de Gamarre & le Comte de Boutteville, connu depuis sous le nom de Maréchal de Luxembourg. Turenne s'empare de château Porcien, de Sainte-Menchould, de Rhetel; mais en fortant de cette ville, le Marechal du Plessis-Praslin, encouragé par la présence du Cardinal Mazarin, l'arrête, l'attaque, & défait entierement ses troupes. Turenne a peine à se sauver; le Comte de Boutteville & Dom Estevan de Gamarre sont faits prisonniers. Les conquêtes des Espagnols dans la Champagne retournent au vainquenr.

L'Archiduc force le Catelet, la Chapelle, Marle dans la Picardie, & Mouzon

dans la Champagne.

En Catalogne, le Comte de Mortare bat plusieurs Régimens François; il prend Castel-Léon, Flix, Tortose, Ba-Taguier.

En Italie, D. Juan d'Autriche rentre dans Piombino & Porto-Longone.

L'Espagne envoie des troupes pour favoriser le soulevement de la Guienne; mais le Parlement de Bordeaux les fait retirer, en menaçant d'armer les Communes.

# 1651.

La Reine Régente de France, craignant le soulevement général de l'Etat, rend la liberté aux Princes, & éloigne avec regret le Cardinal Mazarin. Ce Ministre se résugie à Cologne, d'où il propose à Philippe de traiter de la paix. réprimerent leurs courses. Le Roi d'Espagne répondit, qu'il ne Albuquerque tomba 🔻 reconnoissoit point un Ministre expatrié. l'improvisse sur Salvatos-

#### PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

Il arme une flotte contre les ennemis, & les force de s'eloigner. Les Anglois. surprennent les vaisseaux Portugais à leur retour du Brefil, & enlevent quinze bâtimens richement char. gés de marchandises.

Il y eut sur les frontieres d'Espagne & de Portugal quelques expéditions de

peu d'importance.

Les Hollandois & les Portugais, amis & unis par un traité en Europe. se poursuivent avec acharnement dans le Brésil pour la défense de leur commerce.

1651.

Les Castillans firent au commencement de la campagne quelques incursions dans la province d'Alenteyo; mais les Portugais

#### ESPAGNE.

#### Philippe IV.

Ce Prince rejettoit alors l'accommodement qu'il avoit désiré, espérant sans doute tirer de grands avantages des nouveaux troubles de la France. Il envoie au Prince de Condé, qui combattoit en Guienne, des troupes, de l'argent & des vaisseaux pour l'aider à tourmenter sa patrie. Dans le même-tems, le Comte de Marsin abandonne la Catalogne, & vient, avec les François qu'il commandoit, se joindre au Prince de Condé. Le Comte de Mortarre prend Cervers, & fait le blocus de Barcelonne.

Dans les Pays-Bas, l'Archiduc conquit Bergues-Saint-Vinox.

# 1652.

Les plus grands succès couronnerent cette année les entreprises des Espagnols du côté des Pyrenées, des Alpes & dans les Pays-Bas.

Dom Juan d'Autriche acheva de réduire la Catalogne par la prise de Barcelonne, & chassa de cette Province les François, qui s'en étoient vus maîtres pendant près de douze ans. Philippe pardonna aux Rebelles, à l'exception de Marguerit, de Calvo & de quelques autres Chefs des séditieux qui se résugierent en France; Philippe rendit même à la Province ses priviléges, dont elle avoit tant de sois abusé.

#### PORTUGAL

Jean IV. le Fortuné.

re; il démolit le châtem & livra la ville au pillage.

D. Théodose, Infant de Portugal, alors âgé de dizsept ans, sortit de Lisbonne sans le consentement du Roi, & vint sur lø frontieres de la province d'Alenteyo dans le dessen de se signaler contre le Castillans; cette démarche témétaire, & contraite à l'autorité fouveraine, for fort désapprouvée par k Roi, qui rappella son fils, & l'éloigna des affaires. Le jeune Prince en conque tant de chagrin tomba dans une maladie de langueur dont il fut bientôt la victime.

# 1652.

Les Espagnols sont des courses & ravagent le pays aux environs d'Olivença & de Telena. Les Portugais, sous le commandement de Quesné & de Tamaricut, usent de représailles, en insultant les Castillans jusques sous les murs de Badajoz. Il y eut quelques combats entre différens détachemens, mais sans actions décisives.

La tréve conclue par les Hollandois & les Por-

## ESPAGNE.

Philippe IV.

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

Le Marquis de Caracene enleve Casal au Duc de Savoye, & remet aussitôt cette place forre, la clef de l'Italie, au Duc de Mantoue, qui, par reconnoissance, quitte le parti de la France pour s'attacher à l'Espagne.

Dans les Pays-Bas, les François ne peuvent conserver Dunkerque & Gravelines, deux villes importantes.

Le Grand Condé, à la tête de ses partisans & de quelques troupes Espagnoles, bat à Bleneau l'armée de Louis XIV. commandée par le Maréchal d'Hocquincourt. Le Maréchal de Turenne avoit quitté le parti du Prince de Condé & vint au secours de son Souverain; il eut la gloire d'arrêter le vainqueur, & de sauver la Famille royale de sa poursuite. Ce grand Général défait à son tour Condé près d'Estampes, & l'obligea de fuir. L'Archiduc envoie au secours des Rebelles le Duc de Lorraine avec quelques détachemens; mais l'or de Mazarin l'empêcha d'agir. Condé pressé dans sa retraite, soutint un nouveau combat dans le fauxbourg S. Antoine crut devoir alors dissimuaux portes de Paris, où il auroit péri ler cette injure par la avec ses amis, si Mademoiselle, fille du Duc d'Orléans, n'eût arraché la victoire au Maréchal de Turenne, en faisant tirer le canon de la Bastille sur son armée. Condé entra dans Paris, & Mazarin en sortit pour la seconde fois, forteresse de Calituré dans où il revint peu de tems après plus l'Isle de Ceilan, & marpuissant qu'il n'avoit encore été. Pour cherent contre la ville de le Prince de Condé, il se livra entiere- Colombo. A cette noument à l'Espagne, avec six mille Fran- velle les Portugais se réusois & quelques Seigneurs attachés à nissent en corps d'armée

tugais par rapport aux Indes orientales étant finie; la guerre se ralluma dans cette partie du monde entre ces deux Nations. Il y avoit alors beaucoup de confusion & une espéce d'anarchie dans Goa à cause du rappel de Philippe Mascaregnas, Viceroi, & de la mort du Comte d'Aveira, qui étoit parti pour le remplacer. L'Archevêque de Goa, & deux autres Officiers Portugais, partagerent entr'eux l'administration, foulant les habitans & les commerçans par toutes fortes d'exactions. Ils oserent même refuser de reconnoître & renvoyer en Portugal Dom VascoMascaregnas,Comte d'Obidos, que le Roi avoit nommé Viceroi. D. Juan crainte de causer une sédition ouverte dans Goa. Cependant les Hollandois profiterent de cette division pour s'emparer de la

## ESPAGNE.

## Philippe IV.

sainte-Menehould. Le Marechal de Turenne, avec une armée inférieure, l'em pêcha de porter plus loin ses conquêtes & de prendre des quartiers d'hyver en France.

L'Angleterre se rendit formidable sous le gouvernement de Cromwel; cet usurpateur sit la guerre à la Hollande, insulta la France, & mit le Portugal à contribution.

# 1653.

Condé, à la tête des Espagnols, prend Roye & Rocroy, & fait des courses jusqu'aux portes de Paris. Les François reprennent Rhétel, Sainte-Menehould, Mouzon. Ils réduisent Bourg & Bordeaux. Le Prince de Conti quitte le parti du Prince de Condé, & epouse la niéce du Cardinal Mazarin. Marsin, habile Général, qui servoit sous ce Prince, demeura attaché au service de l'Espagne.

En Catalogne, Dom Jean d'Autriche défait les François devant Gironne, & délivre cette place assiégée depuis deux mois.

L'Espagne, après avoir inutilement tenté de détourner le Duc de Savoye de l'alliance de la France, lui livre bataille le 23 Septembre près de la Roquette. La victoire demeure indécise. Le Marquis de Caracene fait le siège de Verue, & est aussitôt contraint de le lever.

Le Pape rend une Bulle pour la sup- aux supplices. pression de tous les petits Couvens de Les Portuga

#### PORTU GAL

Jean IV. le Fortuné.

sous les ordres de Figueira, habile Capitaine, qui repousse les ennemis & leur reprend plusieurs postes, entr'autres le font d'Angrotota.

Les Portugais remporterent encore une victoire contre le Roi de Candea

Mort de l'Infant Dom Théodose.

# 1653.

Albuquerque, Général Portugais, battit aux environs de Badajoz un corps de cavalerie Castillanne.

Le nouveau Roi de Portugal se soutenoit moins par ses propres forces que par la foiblesse des Espagnols. Ce Sonverain avoic plus à craindre de ses sujets mêmes que des ennemis. L'Evêque de Conimbre, l'un des principaux Ministres de Jean IV. forma une conspiration pour livrer le Roi & le Portugal à l'Espagne. Mais ce noir complot fut decouvert par ce bonheur, qui fit donner à Jean IV. le surnom de Fortuné Le factieux Prélat fut effermé. ses complices furent livrés

Les Portugais rempore,

#### ESPAGNE.

## Philippe IV.

Naples. Le Roi d'Espagne se plaignit de ce que le Saint Pere vouloit agir

sans le concours de sa puissance.

Les Espagnols restituent Frankendal, place forte du Palatinat, pour laquelle les Cercles de l'Empire s'engagerent de payer une somme considérable à la Cour de Madrid.

Philippe IV. malgré sa clémence, permit au cruel Tribunal de l'Inquisition de célebrer un *Auto-da-fé*, dans lequel soixante-douze malheureux Judaisans furent punis, les uns par le seu, les autres par le souet & le bannissement.

Ce Prince acheve la magnifique Chapelle de l'Escurial, appellée le Panthéon.

# 1654.

Les Génois mécontens de la Cour d'Espagne, dont ils ne recevoient pas les intérêts de l'argent qu'ils lui avoient prêté, enleverent plusieurs vaisseaux Espagnols. On usa de représailles; mais ces deux Nations ne tarderent pas à se concilier par le besoin mutuel qu'elles avoient l'une de l'autre.

Les Généraux Espagnols sont arrêter à Bruxelles Charles IV. Duc de Lorraine, lui reprochant de se servir du prétexte de la guerre pour permettre le brigandage & le pillage à ses troupes, & Paccusant de trahir les intérêts de l'Espagne, qui lui sournissoit des subsides considérables. Ce Prince est conduit à l'Alcazar de Toléde. Le commandement de son armée est consié au Duc François de Lorraine, son frere.

Condé, l'Archidue & Fuensaldagne retto. Les Portugais de-

#### PORTUGAL.

#### Jean IV. le Fortuné.

tent plusieurs avantages contre les Hollandois dans l'Isle de Ceilan & dans le Brésil.

# 1654.

Les Portugais font des incursions dans l'Estremadure Espagnole; ils prennent les bourgs de Matamoros & de Sainte-Anne aux environs de la ville de Sciarès, & y font un butin considérable. Albuquerque force le château d'Oliva, où il met garnison.

Les Castillans ravagent par représailles la campagne de Monseras.

Sigismond, Gouverneur d'Arecisse pour les Hollandois, est forcé, après une multitude de combats, de rendre cette place importante à François Baretto. Les Portugais de-

#### ESPAGNE.

## Philippe IV.

se réunissent au siège d'Arras, place importante, dont la prise eut pu enraîner celle de la Capitale. Le Maréchal de Turenne sauva cette place en forçant l'armée Espagnole jusques dans ses lignes. Conde fit des prodiges de valeur, & montra dans sa retraite l'habilete d'un grand Général. Les François prirent Quesnoy & Clermont, appartenans au Prince de Condé.

La Catalogne, toujours portée à la révolte, n'attendoit que l'occasion favorable d'éclater. Le Prince de Conti, frere du Prince de Condé, mit les François en possession de Villefranche & de Puycerda; mais Dom Juan d'Autriche, avec des troupes bien inférieures en nombre, conserva la Catalogne à l'Espagne. Il fit périr sur un échaffaut cinquante des plus séditieux, afin de contenir les habitans par la crainte.

Le Duc de Guise s'empare de Castellamare, & se présente avec une flotte devant Naples, dont les citoyens lui étoient dévoués. Le Comte d'Ognate, Viceroi, fit échouer ses desseins, & l'obligea même d'abandonner Castella. mare.

# 1655.

Philippe fait reconnoître, dans les Etats assemblés à Madrid, l'Infante terent quelques avantages Marie - Thérese, le seul enfant qui lui contre les Espagnols dans restoit du premier lit, en qualité de les petites guerres qui se Princesse des Asturies & d'héritiere de faisoient sur les frontieres. la Monarchie; mais l'Infante sut écartée Soarès de Costa, Com-du Trône par la naissance du Prince, mandant du château de qui régna sous le nom de Charles II. Isalvaterre dans le Gouver-

## PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

vincent, par la prise de ce fort, paisibles possesseurs de tout le Brésil & du commerce.

Les Hollandois cherche rent à se dédommager de la perte du Brésil par leun conquêtes dans les Indes orientales. Ils s'attacherent principalement à établir leur domination dans l'Isse de Ceilan.

1655-

Les Portugais rempor-

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

L'Espagne sollicitoit l'Angleterre à se liguer contre la France; Cromwel exigeoit que Philippe abolit l'Inquisition, & abandonnât aux Anglois le commerce de l'Amérique. On négocioit encore lorsque le Protecteur sit partir deux puissantes slottes qui attaquerent ensemble les possessions des Espagnols dans l'Amérique. Le Général Pen conquit la Jamaïque, qui est restée aux Anglois.

La vigoureuse défense des Colonies sauva les Isles de Saint-Domingue & de Cuba & la Terre-ferme. L'Amiral Black parut avec une Escadre considérable sur les côtes de l'Espagne pour surprendre les flottes de l'Amérique. Le Roi sit saisir les essets & les vaisseaux que les Anglois avoient dans ses Etats; c'étoit un foible dédommagement de la perte d'une Isle commerçante.

Cromwel s'unit avec la France pour conquérir les Pays-Bas, il publia ensuite une déclaration de guerre contre l'Espagne.

Le Duc de Modene embrassa pareillement le parti des François. Le Marquis de Caracene voulut le punir de sa désertion par une invasion dans son Duché; mais les François forcerent les Espagnols à venir désendre le Milanois. Le Duc de Modene prosita de leur retraite pour reprendre Corregio.

Le Duc François de Lorraine ne voulut point servir contre les intérêts de son frere & de son Souverain, il passa sous les étendants de la France. Le Prince de Condé avoit des forces trop insérieures aux François pour les em-

#### PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

nement de Penamacor, massacra un parti Espagnol commandé par Alphonse de Sande, qu'il avoit attiré sous prétexte de vouloir livrer la forteresse par trahison.

Les Hollandois combattent avec succès dans les Indes; ils s'établissent dans l'Isle de Ceilan, & pressent avec vigueur le siège de Colombo, la seule place qui restoit aux Portugais dans cette Isle.

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

pêcher de prendre Landreci, Condé, Saint-Guilain, le Catelet. Le Maréchal de Turenne lui fit lever le siege du Quesnoy. L'impetueux Conde se lassoit de la longueur des sièges, & vouloit touiours livrer bataille; mais Fuensaldagne, Général Espagnol, le traversa toujours par sa lente circonspection, craignant la ruine des Pays-Bas.

En Catalogne, les François ne sont pas moins heureux; ils forcent le Cap de Quiers, Castillon, Solsonne, Empurias. Cependant ils sont obligés d'abandonner le siège de Palamos, où un détachement de leur armée est battu.

Les deux flottes d'Espagne & de France se livrent deux combats à la vue de Barcelonne le 29 & le 31 Septembre. La victoire resta indecise, ou plutôt elle fut à l'avantage de l'Espagne, parceque Barcelonne n'osa point se ranger du côté des François.

Le Cardinal Chigi, parvenu au souverain Pontificat sous le nom d'Alexandre VII. donna satisfaction à l'Espagne au sujet de la Bulle de suppression des petits Couvens de Naples. Ce Pape s'offrit pour médiateur de la paix entre l'Espagne & la France; mais le Cardinal Mazarin ne voulut point de conciliateur, il se réservoit la gloire de l'être.

1656.

L'Espagne désiroit la paix, lorsque Louis XIV. vint l'offrir, en demandant nent entierement maîtres l'Infante Marie-Thérese pour épouse. de l'Isse de Ceilan par la Le Roi d'Espagne étoit en même-tems prise de Colombo, qui sollicité par le Roi d'Hongrie, héritier Coutigno, Commandaut

1656.

Les Hollandois devien-

## ESPAGNE.

Philippe IV.

la Couronne Impériale. Déterminé par son inclination envers un Prince de sa maison & par reconnoissance pour l'Empereur, Philippe rejetta les propositions du Roi de France, qu'il fut ensuite oblige d'accepter.

Le Cardinal Mazarin renouvelle un traité d'union avec l'Angleterre, ayant en vue de forcer l'Espagne de presser le matiage qui lui etoit offert comme con-

dition de la paix.

Condé se plaignit de la lenteur de Fuensaldague, qui traversoit ses des seins, & le sit rappeller. Le Roi l'employa en Italie. Dom Juan d'Autriche, digne emule du Grand Condé, lui fut associé dans le commandement. Ce Prince etoit à peine sorti des ports de l'Espagne avec trois galeres, qu'il fut attaque par quatre vaisseaux de guerte Algériens; une de ses galeres fut prise, l'autre s'ensuit : pour lui il soutint le combat, & s'échappa des poursuites des Corsaires; mais il éprouva encore les fureurs de la mer pendant neuf jours. Enfin il se rendit à Bruxelles, où son premier soin fut de voler avec le Grand Condé au secours de Valenciennes, assiègee par les François. Ces illustres Géaréraux forcerent les lignes du Maréchal de la Ferté, défirent son armée, & le prirent lui-même; cependant le Maréchal de Turenne arrêta les vainqueurs, & leur en imposa par sa fermete & sa bonne contenance. Les Espagnols conquirent Condé. Dom Juan leva le siège de Saint-Guillain pour secourir la Capelle, que le Maréchal de Turenne at-

Tome II.

## PORTUGAL.

Jean IV. le Fortuné.

de cette place, leur abandonne, après un

long & meurtrier.

Mort de Dom Juan IV. Ce Prince eut des vertus. Pieux, affable, genéreux, bienfaisant, juste, il mérita la Couronne,& la porta avec grandeur & dignite. Il fut plus politique que guerrier. Il eut pour successeur Alphonse VI. l'aîné de fes fils , âgé pour lors d'environ treize ans. Le feu Roi avoit nommé par son testament la Reine. son épouse, Régente du Royaume pendant la mis norité.

# ESPAGNE.

# Philippe IV.

PORTUGAL

Alphonie VI.

requoit, & qu'il prit. En Italie, le Comte de Füensaldague & le Cardinal Trivulce battent quatre mille hommes des troupes du Duc de Modene, ce Prince, à la tête des François, se dédommage de cette disgrace par la prise de Valence fur le Pô.

Les Anglois enlevent aux Espagnols, words un grand combat, cinq vailleaux qui revenoient avec les tichesses du Pérou. Ils défont dans la Manche une estadte sortie du port d'Ostende.

Cette année étoit marquée pat les malheurs & les fléaux conjurés contro TEspagne. Naples, longtems ensan-Plantee par des guertes étrangeres & Civiles, fut affligée de la peste qui lui 'enleva plus de deux cens mille habitans.

Un affreux tremblement de terre renversa un tiers de la ville de Lima, capitale du Pérou, & plus de douze mille personnes y périrent.

Le Roi d'Angleterre, les Ducs d'Yorck & de Glocestre, ses freres, poursuivis par Cromwel, se réfugient à Bruxelles.

1657.

Le Prince de Condé & Dom Juan d'Autriche arrêtent les progrès des François dans les Pays-Bas. Conde force Saint-Guillain, sauve Cambray, prend peu capable de soutenit!
Hesdin, assiège Ardres. Les François avec honneur le poids de délivrent Ardres & s'emparent de Saint- la Couronne. Mais la Rei-Venant. Louis XIV. à la tête d'une he sa mere, Régente de armée, se rend maître de Montmedi. l'Etat pendant la minorité Le Maréchal de Turenne, avec le se-l de ce Prince, avoit m

1657.

Alphonse VI. Roi de Portugal, né violent & d'un esprit foible, étoit

# ESPAGNE.

Philippe IV.

Cours de six mille Anglois, entre dans Mardick, & remet cette ville à Cromwel, suivant le traité par lequel les Places maritimes conquises dans les Pays-Bas devoient appartenir à l'Angleterre.

En Catalogne, le Marquis de Saint-Abre, Officier François, fait lever le Jiége d'Urgel aux Espagnols le 13 Mai.

En Lombardie, les François triomphent de la cavalerie Espagnole dans un combat près de Fressinet du Pô. Fuenfaldague, Général Espagnol, fait lever à l'ennemi vainqueur le siège d'Alexandrie de la Paille.

Black, Amiral Anglois, attaque, proche les Canaries, une escadre Espagnole, dont il prend ou coule à fond seize vaisseaux.

Naissance du Prince Philippe-Prosper. Philippe IV. ayant un héritier de sa Couronne, ne sut pas éloigné de donner Marie-Thérese sa fille au Roi de France, Et de cimenter par cette union une paix durable.

L'Empereur Ferdinand meurt le 2 Avril, laissant un fils nommé Léopold, qui n'eroit pas Roi des Romains, & qui n'avoit point encore l'âge requis par la Bulle d'Or pour être élu; cependant ce Prince sut élevé, l'année suivante, sur le Trône Impérial, malgré L'opposition de la France; mais les Electeurs exigerent que cet Empereur s'engageât à ne point fournir de secours à la branche aînee de sa maison.

1658.

Le Maréchal de Turenne assiége Dun-

PORTUGAL

Alphonse VI.

génie mâle & propre aug affaires, un zéle vigilant, beaucoup de prudence & de sagesse: Elle contint les mécontens, elle confondit les projets que les Grands formoient pour s'emparer de l'autorite, & reprima les efforts des Espagnols, qui, fous le commandement du Duc de Saint-Germain firent une invasion dans le Pottugal, & enleverent Olivença, sans pouvoir porter plus loin leurs conquêt**es.** .

Les Etats Généraux déclarerent la guerre aux Portugais, voulant se venger de la perte du Brésil, d'où les Hollandois avoient été chassés.

1658. La Régente de Pottugal M m ij

# ESPAGNE.

## Philippe IV.

kerque, en même-tems attaqué par une flotte Angloise. Le Marquis de Leyde défendoit cette place importante. appelle à son secours le Prince de Conde & Dom Juan d'Autriche. Ces habiles Généraux, suivis des Ducs d'Yorck & de Glocestre, s'avancent en ordre de bataille. Le Maréchal de Turenne vole à leur rencontre ; les deux armées se Livrent combat le 14 Juin sur les Dunes qui bordent la mer & environnent Dunkerque. Les François remportent une victoire complette, malgré les prodiges de courage & d'habileté du Prince de Condé & de Dom Juan d'Autriche, qui ne perdirent rien de leur gloire dans leur défaite.

Le Marquis de Leyde voulut inutilement défendre Dunkerque contre les wainqueurs; ce brave Gouverneur fut qué dans une sorrie, & la ville se rendit le 23 Juin après quarante jours de siège. Les Anglois en prirent possession suivant leur traité. La prise de Dunkerque fut suivie de celle de Bergue-Saint-Vinox, de Linck, de Furnes, de Dixmude, de Gravelines. Le Maréchal de Turenne fait en un jour une marche sorcée de quatorze lieues, surprend Dom Juan retranché sous la contrescarpe d'Oudenarde, il le bat une seconde fois & s'empare de la ville. Il remporte une victoire contre le Prince de Ligne; il force Menin & Tpres.

Le Maréchal d'Hocquincourt, qui dans l'Isle de Ceilan; ils avoit embrassé le parti Espagnol, est s'emparent en même-tems biessé mottellement dans une action. de Negapatan, ville forte

#### PORTUGAL

Alphonfo VI.

profita des victoires des François contre l'Espagne, & fit asséger Badajoz & Alcanisa dans l'Estremadure. Philippe IV. envoice pour réprimer les entreprifes des Portugais, Dom Louis de Haro, grand Ministre, mais Général sans expérience & sans talent. Cependant les Espagnos eurent quelques succès at commencement de la campagne; ils défirent dans une action deux mille Pottugais, ils délivrerent Badajoz& Alcanifa. D. Louis fatigua l'armée Portugaile dans sa retraite; il se saist du poste de Nitiosa, & assiégea Elvas, place importante, dont la perte pouvoit entraîner celle du Portugal

En Afrique, le Comte D. Ferdinand de Menesès, Gouverneur de Tanger, fait des courses contre les Maures, & remporte plusieurs avantages.

Dans les Indes orientales, les Hollandois enlevent aux Portugais, après plusieurs tentatives, Jafanapatan, place importante dans l'Isle de Ceilan; ils s'emparent en même-tems de Negapatan, ville forte

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

Son fils l'avoit empêché de livrer Peronne

& Mondidier aux Espagnols.

En Italie, le Duc de Mantone est contraint par les François de renoncer à l'alliance qu'il venoit de contracter avec l'Espagne.

Le Marquis de Ville prend la ville de Trin; le Duc de Modene & Navailles forcent Mortare. Le Duc de Modene

meurt le 14 Octobre.

Philippe IV. accablé de tant de revers & estrayé de ceux qui le menaçoient encore, envoya en France presser la conclusion de la paix, offrant d'accorder pout épouse à Louis XIV. l'Infante Marie Thérese, & de céder quelques.

unes des Provinces conquises.

Mort de Cromwel le 13 Septembre. L'Angleterre, qui avoit tiré tant d'avantages des crimes heureux, & du génie ardent, profond & politique de cet usurpateur fameux, tomba pendant le protectorat de Richard, son fils, dans l'anarchie, dans la disgrace & dans le discrédit.

1659.

Dom Louis de Haro donna, par son inexpérience & sa lenteur, le tems aux Portugais d'accourir au secours d'Elvas. Il fit une autre faute de ne pas marcher au-devant de l'armée Portugaise pour la combattre; il se laissa forcer dans ses lignes, où, ne se croyant point en état de soutenir le combat, il fut des premiers à causer par sa fuite le Comte de Cantanhede les désordre parmi ses troupes. Les Portu- commandoit. Ils attaquegais en firent un grand carnage, pille- rent Dom Louis de Haro

PORTUGAL

Alphonse VI.

bâtie par les Portugais sur la côte de Coromandel au Royaume de Tanjaouxs.

1659.

Les Portugais, animés par leur Reine, & plus encore par la crainte d'être exposés à la vengeance des Castillans, se rassemblerent en un corps d'armée confidérable pour faire lever le fiége d'Elvas; le

Mm iij

## ESPAGNE,

# Philippe IV.

rent le camp, remporterent un riche butin, & délivrerent Elvas

Philippe accueillit ce Général, comme s'il eût ete vainqueur; mais il le rendit à son talent, en le chargeant de passer dans l'Isle des Faisans, pour y négocier avec le Cardinal Mazarin. Ces deux Ministres, Favoris de leurs Rois, paxurent avec tout l'eclat de la Souveraineté, & traiterent avec une parfaite égalité; ils terminerent enfin le 17 Novembre le grand ouvrage de la paix, dont les principales conditions furent le mariage de l'Infante Marie-Thérese avec Louis XIV. mais on exigea que cette Princesse, moyennant la promesse d'une dot de cinq cens mille écus, renonçat solemnellement à la succession de la Monarchie d'Espagne; clause dont il étoit facile de prevoir la nullité ou l'insussiance, si le Trône d'Espagne de-Venoit vacant. Par les autres articles du traité, l'Espagne faisoit cession à la France du Roussillon & du Conflans, d'une partie de l'Artois, des droits du Roi sur l'Afface, déja cédée par le traité do Munster. On restituoit Verceil au Duc de Savoye, & Juliers au Duc de Neubourg; il fut encore stipulé que la France rondroit les conquètes qu'elle avoit faites dans les Pays-Bas, le Milanois & la Catalogne, & qu'elle ne prêteroit point de secours au Portugal, Enfin l'Espagne demanda que le Prince de Condé & ses amis sussent reçus en faveur par le Roi de France, & rétablis dans leurs dignités & leurs biens. Il n'y cut que le Général Marsin

## PORTUGAL

Alphonse VI.

dans ses lignes, ils mirent ses troupes en deroute; le General Espagnol fut le premier à abandonner le champ de bataille. Plus de fix mille ennemis furest tués; les vainqueurs firet mille prisonniers, parmi lesquels étoient quant Grands d'Espagne. L'and lerie, la caisse militaire, l'étendart de Quint, un butin immeski tomberent aux mains de Portugais. Elvas fut dell-

Les Espagnois forcerent la ville de Monçao & le fort de Portella de Vez sur les frontieres de la Galice, foibles dédommagement de la perte qu'ils venoient de faire proche Elvas.

Dans les Indes, les Gouverneurs Portugais apprenant que les Hollandois négocioient avec le Roi de Calicut pour l'engager à affiéger Cochim, envoyerent des troupes & des munitions dans cette place, ainsi que dans les forteresses de Coulan & de Cangranor; & par cette précaution, ils firent évanouir les projets des Hollandois.

#### ESPAGNE.

#### Philippe IV.

# PORTUGAL.

Alphonse VI.

qui n'eut point part à cette grace. Charles IV. Duc de Lorraine, sortit de sa prison de Toléde, & rentra en possession de ses Etats, mais à des conditions très-gênantes.

La nouvelle de la paix des Pyrenées, quoiqu'onéreule à l'Espagne, y fut reque avec des transports de joie; le Roi combla d'honneurs & de bienfaits son Ministre, & lui donna le surnom de la Paz, afin de perpétuer le souvenir du service qu'il avoit rendu à sa Patrie.

On ne tarda point de voir arriver à la Cour de Madrid le Maréchal de Grammont, habillé en Courier, avec soixante Seigneurs François dans le même équipage, pour marquer l'impatience de Louis XIV. d'obtenir l'Infante, la premiere Princesse de l'univers par les avantages de la plus illustre naissance, réunis à la beauté, aux graces, aux vestus.

L'infortuné Roi d'Angleterre, Charles II. vint à Fontarabie, pour se faire comprendre dans le traité; mais il ne put parvenir à engager l'un ou l'autre Ministre à s'intéresser en faveur de son zétablissement.

1660.

Les Anglois rétablirent l'ancien Gougernement, & demanderent, à la persuasion & par les soins du Général Monke, le retour de Charles II. sur le Trône de ses ancêtres. A cette nouvelle, Phi-· tippe fit restituer aux Anglois les vaisscaux qui leur avoient été enlevés lots de l'invasion de l'Amérique. On conclut | tageuses; elle proposa de

1660

La maison de Bragance ne se vit pas lans effroi exposée à toute la vengeance de l'Espagne, délivrée de tous ses ennemis. Elle s'efforça de fléchir cette Puilsance par des offres avan-

Mm iv

## ESPAGNE.

#### Philippe IV.

Londres un traité de paix, par lequel l'Espagne sit encore le sacrissee de Dunkerque & de la Jamasque.

Le Comte de Fuensaldague, Général Espagnol, convint, avec le Duc de Modene, d'un projet de pacification que

Philippe ratifia.

Le traite d'Oliva rendit aussi le calme à la Suede, à la Pologne, au Dannemarck, en même tems que les Etats méridionaux de l'Europe furent paci siés.

Le Roi d'Espagne partit de Madrid avec toute sa Cour pour remettre luimême la Princesse sa fille entre les mains du Roi de France. Philippe & Louis XIV. eurent deux conférences dans l'Isle de Bidassoa. Ils confirmerent le traité des Pyrenées. Philippe, l'homme le plus grave de son siécle, s'attendrit jusqu'aux larmes en donnant les derniers adieux à sa fille. Les François reçurent leur Reine avec des transports de joie. Je crains bien, s'ecria Philippo, que ceme allégresse ne cause bientôt le deuil de l'Espagne! Ce Roi appercevant le Maréchal de Turenne parmi les Seigneurs François, l'aborda, en lui disant : Vous êtes un cruel homme, qui m'avez fait passer de vien manvaises nuits.

Le Roi assembla les Etats à Madrid, pour y faire enregistrer la renonciation de la Reine de France à la Couronne d'Espagne. On accorda un don gratuit à Philippe, pour le mettre en état d'armer contre le Portugal.

Il ne restoit plus d'ennemis à l'Es- haine contre les Castillans, pagne que les Portugais. Philippe les & par la crainte de la ser-

## PORTUGAL.

Alphonse VI.

ne retenir le Portugal que comme un fief de la Caf tille, de payer un tribut annuel d'un million, de s'engages à fournir un certain nombre de troupes & de vaisseaux de guerre a premier ordre du Roid'E pagne; & réduisant encon ses prétentions, elle k soumit de ne retenir qu ie petit Royaume des Algarves & le Bresil, et payant une fomme à l'Efpagne. Philippe rejetta des propositions si avantages les; & traitant le Roi & Portugal comme s'il ea eût été déja vainqueut, A consentit seulement d'accorder par grace à la maifon de Bragance fon ancien patrimoine & la Viceroyaute de Portugal. Louise de Guzman, Régente du Royaume, & qui en étoit l'ame & le soutien, repondit que son fils ne pouvoit devenir simple Particulier après avoir eté Roi, & que le sort des armes décideroit de sa fortune.

Les Portugais se préparerent à la guerre; ils y étoient animés par leur haine contre les Castillans, & par la crainte de la ser-

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

regardait comme des sujets révaltes, & se préparoit à les punir. Les offres avantageuses que la maison de Bragance fit à l'Espagne, surent rejettées avec mepris. On arma sur terre & sur mer pour réduire cette Monarchie, & la traiter comme une Province rebelle; mais la fortune & le génie de Louise de Guzman, Reine de Portugal, défendirent ce Royaume contre les efforts des Espagnols. Philippe donna ordre a Dom Juan d'Autriche, son fils naturel, de faire une irruption à la tête d'une armée nombreuse dans le Portugal, tandis que le Duc de Veraguas attaqueroit Lisbonne avec une flotte contidexable. Une tempête submergea, sur les côtes de l'Andalousse, neuf vaisseaux charges de troupes, & dispersa le reste de la flotte. Le projet échoua; il fallut remettre à l'année suivante la conquête du Portugal Cependant la Régente de cet Etat profita de ces délais pour rétablir sa marine, pour amasser des troupes & de l'argent, & engager la France & l'Angleterre à lui donner du fecours.

Une flotte d'Ostende combat avec succès les Pyrates d'Alger & de Barbarie | ce qui donna le tems a la qui infestoient la Méditerranée & les côtes d'Espagne, de Naples, de Sicile, de Sardaigne. Les galeres de Naples remporterent aussi de grands avantages, & d'engager la Hollande contre ces Corsaires; elles prirent deux de leurs vaisseaux, & en firent périr

Une sorte de colonie de brigands mat les sécourir, malgré les zitimes François, Hollandois, Anglois; engagemens que ces Puils

#### PORTUGAL.

Alphonse VI.

vitude & de la vengeance d'une Nation rivale.

Le fameux Comte de Schomberg, qui s'étoit signalé dans les guerres de la France contrel'Espagne. etoit alors à la tete des troupes Portugailes. s'appliquoit à les discipliner, & à leur montrex l'art de la guerre.

Philippe chargea Dom Juand Autriche de la conquète du Portugal. Ce Prince s'avança avec une armee nombreuse sur les frontieres, attendant le. succès d'une flotte commandee par le Duc de Veraguas, qui devoit assieger Lisbonne par mer. Mais une tempête affreuse combattit pour les Portugais, & força les Espagnols de se retirer.

L'Espagne, épuisée d'argent & de matelots, ne put remonter sa marine; Regente de Portugal de se mettre en état de défense, d'armer sur mer, à suspendre ses hostilités contre ses Etats, & la France & l'Angleterre à

# BSPAGNEL

## Philippe IV.

connus sous le nom de Flibustiers, d'A- sances avoient pris auc venturiers, de Boucaniers, s'établit dans l'Espague. les Isles Antilles; elle se donne des Chefs, attaque les possessions Espagnoles, & devient le fléau de l'Amézique.

#### 1661.

Philippe fait de nouveaux efforts contre le Portugal; il met deux armées sur pied; l'une, commandée par Dom Juan, entre par l'Estremadure sur les frontieres du Royaume ennemi; l'autre, sous les ordres du Duc d'Ossone, s'avance par la Galice. Ce dernier Général est battu en voulant faire le siège d'Almeyda & de Valence d'Alcantara. Un autre corps de troupes conduit par Dom Juan Masseran, est défait près de Peralles; les Portugais s'emparent du fort de Béthen. Emmanuel Caraffe déserte avec quinze cens Napolitains, & se range du côté des Portugais. Ces avantages sont balancés par les pertes de Roncas, de Portalegre, d'Aronches, places importantes, dont le Prince Dom uan d'Autriche fait la conquête. Cependant les Portugais ne perdent point Espagnols ne furent pas courage; ils sentent leurs espérances assez décisifs pour réduit ranimées par l'alliance que la Reine fait le Portugal à demander la avec l'Angleterre, en donnant en ma- paix. La Reine Régente riage au Roi Charles II. l'Infante Catherine de Portugal.

Le Baron de Batteville, Ambassadeur lintrigues du Roi Catho-Espagnol à la Cour de Londres, disputa lique, qui offroit à ce Sou-L'honneur du pas au Comte d'Estrades, verain une Princesse Pro-Ambassadeur de France; & pour sou-testante. L'Infante apportenir sa prétention, il souleva la popu- les en dot à son mari quatte

#### PORTUGAL

Alphonse VI.

#### 1661.

Les Portugais, attaqué en même-tems par dem armées, battirent en phsieurs occasions, celle que commandoit le Dx d'Ossone du côté de la Galice; ils lui firent leve le siège d'Almeyda & & Valence d'Alcantara : ik défirent un autre corps de troupes près de Peralles, & prirent la forteresse de Béthen.

Dom Juan d'Autriche, du côté de l'Estremadate, leur enleve trois places. Le Comte de Cantanhede vint échouer devant Atonches; mais les succès des donna l'Infante au Roi d'Angleterre, maigré les

#### ESPAGNE.

## Philippe IV.

" lace; & tomba, les armes à la main, Sur les François, dont plutieurs furent tués; mais Louis XIV. demanda une réparation authentique de l'affront qui lui avoit eté fait en la personne de son Ambassadeur: on menaça de recommencer la guerre contre l'Espagne. Phi-Lippe prit le parti de s'humilier devant ce jeune Roi, son gendre. Il rappella le Baton de Batteville, & le disgracia. Il envoya jusques dans le Palais de Louis XIV. le Comte de Fuentes, lui déclarer qu'il avoit donné ordre à ses Ambassadeuts de ceder le pas à ceux de France. La Cour d'Espagne a depuis obtenu L'égalité avec la France à Nimegue & à Rilwick.

Dom Louis de Haro, premier Ministre & Favori de Philippe, meurt âgé de 63 ans. Il eut de l'ambition, mais il la fit consister à être le zele serviteur de son Roi & le bienfaiteur de sa Patrie. On a vu des Ministres plus heureux, plus guerriers, plus puissans, plus habiles. Il n'y en a jamais eu d'aussi désintéreses, d'aussi modérés, d'aussi justes, d'austi humains, d'austi vertueux, d'austi aimés du Souverain & des Peuples que Dom Louis de Haro. Ses emplois furent pastagés entre le Cardinal de Sandoval, le Duc de Medina-las-Torrès & le Comte de Castriglio.

#### 1662.

Le Marquis de Liche, l'aîné des fils de Dom Louis de Haro, d'un caractere dés par Dom Juan d'Auorgueilleux & violent, demande le gou- triche, font le siege de vernement de Buen-Retiro, qu'avoit Boxba; ils somment Dom

#### PORTUGAL.

# Alphonse VI.

millions & la ville de Tanger. L'Angleterre fit consentir la Hollande à traiter avec le Portugal, aux conditions, de la part des Hollandois, d'abandonner leurs prétentions sur le Brésil; & , de la part du Roi Alphonse VI. de céder à la République les conquêtes qu'elle avoit faites dans les Indes orientales.

## 1662.

Les Castillans, comman.

#### ESPAGNE.

# Philippe IV.

son pere, & ne l'obrient pas; il forme Rodrigue d'Acugna Fesune conspiration contre le Roi. Il fait reita, Gouverneur du Châplacer une grande quantité de pondre teau, de se rendre; à fom Tous le theatre de Buen-Retiro, pour refus, ils premient la ville y mettre le seu lorsque le Roi assisteroit d'assaut. Ce malheureur au spestacle. Cet horrible attentat est Gouverneur est penda, découvert; les complices du Marquis par ordre de Dom Jum, de Liche sont arrêtés & punis de mort, avec deux autres Capini-Le Roi, en reconnoissance des services nes. La place & les envidu pere, pardonne au fils, après quel tons sont livrés au pillageque tems de prison. Le Marquis de Liche Ce traitement engage les

PORTUGAL

Alphonic VI.

eut an re & confact il mérira plois , il Napies.

Dom J la provit D'un autr pare d'Est Archevêq Portela & perdent ( Voulant 1

Dom 1 da nouve & fes aff dix année zivée de qui rétab Pautorité donné ui lui parloi il für am amunié & 🧸 confidera 🛍 l'abri di Se fativa i

## ESPAGNE.

## Philippe IV.

L'Espagne apprit avec peine que le Roi de France avoit acheté Dunkerque de Charles II. qui en avoit reçu cinq millions. Louis XIV. réduisit le Pape Alexandre VII. à lui donner satisfaction de l'outrage qui avoit été fait à Rome au Duc de Crequi, son Ambassadeur; & ce fut envain que le Souverain Ponzife demanda l'appui de Philippe & des Princes Chrétiens, contre un Roi qui ne conpoissoit point alors d'égal en gloire & en puissance.

# 1663.

Philippe fit de nouveaux armemens contre le Portugal. La Reine demanda pour lors la paix; on établit des conférences sur les frontieres; mais les Ministres Espagnols imposerent des conditions si dures, que la guerre recommença avec plus d'acharnement. La Reine s'adressa encore à la France & à l'Angleterre, dont elle reçut de grands secours. Elle donna le commandement des armées au Comte de Schomberg, qui avoit l'autorite de Généralissime sans en avoir le titre, pour ne point blesser la fierté des Portugais.

· L'Empereur envoya à l'Espagne dix mille hommes, qui périrent presque tous de maladie.

Dom Juan oblige les Portugais de lever le siege de Juremena, & prend Evora; cette conquête lui ouvre le passage vers Lisbonne. Dans cette extrémité, la Reine fait dire au Comte de Schomberg de livrer une bataille, & efforts échouer pareilled'abandonner au sort des armes celui ment contre Alme, da

#### PORTUGAL

Alphonse VI.

# 1663.

Les Pottugais n'ayans pu engager l'Espagne à des conditions de paix raisonnables, résolurent de décider leur sort par une bataille; ils étoient commandés par le Comte de Schomberg, & soutenus par des troupes Françoises & Angloises; ils défirent les Castillans. Dom Juan d'Autriche se retira avec les débris de son armée à Badajoz.

Les vainqueurs rentrerent dans Evora, que l'ennemi avoit pris avant le combat. Dom Juan d'Autriche fit une entreprise fur Elvas, & n'y reusting point.

Le Duc d'Ossone vit ses

## ESPAGNE,

## Philippe IV.

de l'Etat. Les deux armées enhemies sont en présence à Estremos, avec une égale impatience d'engager l'action. Les Espagnols sont un dernier effort pour komporter une victoire, qui devoit les tendre maîtres du Portugal. Les Portugais se battent en hommes qui defendent leur pays, leur liberté, leuts fem mes & leurs enfans; enfin, heureulement secondés par les François & les Anglois, sous les ordres de Schomberg, ils remportent une victoire complette le 8 Juin. Plus de douze mille Castillans sont tues ou pris. Parmi les prisonniers étoient plusieurs Grands d'Espagne & le Marquis de Liche.

Philippe fut stappé si sensiblement par la nouvelle de ce desastre, qu'il tomba inalade, & dans une affreuse melancolie. Le présent l'affligeoit; il étoit encore plus inquiet de l'avenit, n'ayant pour le soutien de sa Couronne qu'un Enfant de deux aus, & d'une comple: kion très-foible. Il prévoyoit les mans qui devoient fondre un jour sur l'Es. pagne, lorsque le Trône en seroit vacant.

La France entre en négociation avec la Hollande, mais l'Espagne fait echouer te projet d'union, en offrant aux Etats Généraux les dix Provinces des Pays-Bas, pour ne faire qu'un seul Corps avec la République.

# 1664.

Les Espagnols, accablés par leurs disgraces & leurs pertes continuelles, de la victoire pour affoiblis ne firem plus que des efforts impuissans leurs ennemis ; ils bruien

# PORTUGAL

Aphonso VI.

dans la province de Beyn Ces avantages affermi fentle Trone de Postugi L'Espagne étoit trop epri lee par les perres pourfuit un nouvel armement.

Le Roi éloigna le Res sa mere de Lisbonne, a l'obligea de se retirer de un Couvent. Il change les Ministres éclaires à les Seigneurs prudenset cette Princesse avoit mi en place. Il ne vonit prendre de conseils que d les passions effrenées & # les indignes flatteurs. Cate conduite rendit for gov vernement odieux & tp rannique.

3664

Les Portuguis profittif

#### ESPAGNE.

Philippe IV.

PORTUGAL.

Alphonso VI.

contre le Portugal. Ils ne purent garantir la ville de Cevaldo, où ils avoient renfermé leurs provisions & leurs munitions. Les Portugais prennent cette place & y mettent le feu. Ils s'emparent en même-tems de Valence d'Alcantara.

Cependant le Duc d'Ossone, à la tête de l'armée Castillanne, presse le siége de Castel-Rodrigo, & réduit cette place importante à vouloir capituler; sa sierté lui fait rejetter des propositions avantageuses, ce qui cause la perte de son armée. Les Portugais viennent en force l'artaquer dans ses ligues, portent le désordre & l'essroi parmi ses troupes, les battent & les mettent en suite. La Cour se venge de ce désastre sur le Général imprudent, en le faisant arrêter & le condamnant à une amende considérable.

Dom Juan d'Autriche employoit ses ralens & son habileté à réparer les malheurs de l'Espagne; mais ce grand homme étoit traverse dans toutes ses opérations par la Reine sa belle-mere. Cette maratre empêchoit que l'argent, Les vivres & les troupes destinées pour son armée ne lui parvinssent. D. Juan prend le parti d'en aller porter lui-même ses plaintes au Roi son pere. Il remet le commandement au Marquis de Cavacene, & part pour Madrid; mais Philippe prévenu contre son fils, ne veut point le voir, & l'exile à Consuegra, dui faisant un crime d'avoir quitté son simée.

Cevaldo, où l'armée Espagnole avoit ses magasins. Valence d'Alcantara ne peut résister à leurs atmes. Ils défont l'armée du Duc d'Ossone, qui assiégeoit Castel-Rodrigo. Ils avoient principalement à redouter l'expérience & le génie de Dom Juan d'Autriche; mais ce Prince, traversé dans ses opérations par la Reine d'Espagne, sa belle-mere, quitte son armée, & ck envoyé en exil.

# BSPAGNE.

## Philippe IV.

# 1665.

Le Marquis de Caracene fait lever le liége de Badajoz; cet avantage fut suivi d'une bataille dans les plaines de Villavitiosa le 17 Juin, où les Espagnols eurent dix mille hommes tués & quatre mille prisonniers; la défaite sut entiere, ils perdirent leur artillerie, leurs équipages, leurs drapeaux. Les Portugais prirent par cette dernière victoire un ascendant qui ne permit plus à l'Espagne de prétendre à les réduire.

La disette des grains, unie aux malheurs de la guerre, souleva plusieurs Provinces. Les habitans du Royaume de Valence se porterent à la revolte; on envoya contr'eux des troupes, & l'on sit venir à grands frais de la Sicile & de la Barbarie des bleds, qui remirent le calme parmi le peuple, en

rétablissant l'abondance.

L'Espagne sit un traité avec l'Empereur, lui promettant des troupes & de l'argent, pour l'aider à vaincre en Hongrie l'armée des Turcs; mais le Roi étoit alors bien éloigné de pouvoir remplir ses engagemens. La France secourut plus essicacement l'Empereur, & lui sit remporter contre ses ennemis la fameuse bataille de Saint-Godard.

Philippe IV. accable par ses malheurs & ses infirmités, descendit dans le tombeau, le 17 Septembre, à l'âge de soixante ans. Sa mort laissa l'Espagne sous la domination d'un Roi de quatre ans & demi, & de la Reine Regente, qui persécutoit Dom Juan d'Autriche;

PORTUGAL

Alphonse VI.

1665.

Le Marquis de Cano ne, successeur de D. sur d'Autriche dans le conmandement de l'armée l' pagnole, fait lever le ûes de Badajoz aux Portugis Le Prince de Montesardi leur enleve cinq vaisses de guerre; mais ils se de dommagerent bienamph ment de ces echecs park fameule bataille que ! célébre Comte de Scho berg & les François lest firent gagner le 17 m dans les plaines de Villattiola, contre l'armet & Marquis de Caracene. Le Roi d'Espagne ne put sur vivre à cette disgrace.

Alphonse VI. éleve à la plus haute saveurle Comte de Castel-Melhor, jeune ambitieux, qui ne laisse au Roi qu'une apparence d'autorité. Ce Prince sait consister sa gloire & se plaisirs à commander unt troupe de braves & de se bertins, & à commettre avec eux toutes sortes de désordres & de violences pendant la nuit dans les rues de Lisbonne & dans les lieux de debauches.

Le Comte de Castel

#### ESPAGNE.

Charles II.

le seul homme de la Monarchie en état de soutenir le poids des affaires chancelantes.

Philippe avoit de l'esprit, des talens, & même du génie pour gouverner : il étoit grand, généreux, juste, affable, bienfaisant; il aimoit ses sujets, mais il étoit foible & voluptueux. Ces défauts, les plus dangereux dans un Souverain, furent la source des maux sans nombre, qui accablerent l'Espagne. Les Favoris s'emparerent de sa confiance & en abuserent. Les Grands & les Nobles, entraînés par l'exemple du Prince, vêcurent comme lui dans la mollesse & l'inaction; ils ne firent aucuns efforts de courage, & dédaignerent de rendre à la Patrie des services, qui n'auroient été ni remarqués ni récompensés; le Roi ne voyant rien que par les yeux d'autrui, toujours envieux du, mérite, & qui soutiennent rarement l'éclat des belles actions.

La contagion de la Cour se répandit dans les Provinces, & y porta la langueur & l'indolence. L'Etat se dépeupla, la terre sur abandonnée, la Manine manqua de Matelots; les Arts, les Manusactures, le Commerce dépérirent. La foiblesse du Roi causa celle de son Royaume: c'est ainsi qu'un Roi sait la destinée de ses peuples.

Charles II. succede au Trône de son pere; il est proclamé Roi à Madrid le 15 Octobre, & ensuite dans toutes les autres Villes de la Monarchie. La Reine, veuve de Philippe IV. est reconnue Régente, en vertu du Testament du seu PORTUGAL

Alphonse VI.

Melhor, premier Ministre du Roi, a une entrevue à Salvaterra avec l'Ambassadeur d'Angleterre, pour négocier la paix entre l'Espagne & le Portugal.

Cependant les Portugais, commandés par Schomberg, poursuivent leurs conquêtes. Ils ravagent l'Estremadure, & enlevent plusieurs places aux Espagnols.

## ESPAGNE.

#### Charles II.

Roi. Dom Juan d'Autriche est éloigné du gouvernement. La Régente nomme Grand-Inquisiteur, & met à la tête de son Conseil le Pere Evrard Nitard, son Consesseur. Ce Jésuite Allemand, dit un jour à un Grand, qui lui parloit avec sierté: Songez que c'est à vous de me respetter, moi qui ai tous les jours votre Dieu entre mes mains, & votre Reine à mas pieds. Mais, malgré son courage & sa faveur, ce Ministre ne put se soutenir contre les intrigues & sa cabale des Grands.

### 1666.

Les Généraux Espagnols sont battus en diverses rencontres par les Portugais. Ils perdent plusieurs places dans l'Estremadure.

Le Prince de Parme surprend quatre régimens de cavalerie Portugaise, & les taille en piéces proche Badajoz.

Deux cens cinquante Espagnols, en garnison dans l'Arrache, sur la côte d'Afrique, font lever le siège de cette place à une armée de Maures, & leur tuent deux mille hommes.

La Régente fait armer une florte dans le port de Cadix, & en donné le commandement au Duc d'Aveiro. Ce Général s'empare de la petite Isle de Berlinga, à trois lieues du cap de Peniche.

## PORTUGAL.

Alphonfe VI.

1666.

Le Comte de Schomberg est nommé Gouver neur Général de la Province de l'Alenteyo. Il met à contribution le Comté de Niébla dans l'Andalousie; & soumet Saint Lucar sur la Guadiane:

Dans les Indes, Dom
Jean Nugnès d'Acunga,
Vice-Roi, mourut dans
le temps qu'il se préparoit à une grande expédition contre les Arabes.
D'Acugna avoit réparé
par une sage administration les malheurs qu'on
avoit essuyés pendant la
guerre contre les Hollandois. Ce Viceroi sut remplacé par trois Gouverneurs.

ESPAGNE.

Charles II.

PORTUGAL

Alphonfe VI.

Le Roi, à la sollicitation du Comte de Castel-Melhor, veut forcer l'Infant son frere, d'épouser Mademoiselle de Bouillon, nièce du Maréchal de Turenne; mais l'Infant resuse constamment cette alliance.

Louise de Guzman, Reine de Portugal, meurt le 27 Février, dans un Couvent de Lisbonne. Cette Princesse, née Espagnole, mit, par fon courage, ses vertus & son genie, la couronne sur la tête de son mari. & la conserva dans la Maison de Bragance. Elle fut un modéle de force & de courage dans la prospétité; & un exemple de modestie & de constance dans les disgraces, qu'else éprouva de la part du Roi son fils. Elle réunit les vertus des deux sexes.

Le Roi épouse Mademoiselle d'Aumale, fille du Duc de Nemours.

L'Infant, mécontent des traitemens qu'il éprouvoit de la part de son frere, ou plutôt de Castel-Melhot son Ministre, se retire de la Cour,

Nn ij

#### REMARQUABLES. **EVENEMENS**

#### ESPAGNE.

Charles 11.

## 1667.

Les négociations de paix entre l'Espagne & lePortugal, recommencent par la médiation du Ministre Anglois. Cependant les Portugais attaquent Juremena & Albuquerque, & voient leurs efforts échouer devant ces places.

Une armée Françoise, commandée par le Maréchai de Turenne, enleve dans les Pays-Bas, Armentieres, Bergues, Furnes, Charle-Roi, Ath, Tournai, Douai, Courtrai, Oudenarde, Alost, Lille; & remporte, le 31 Août, une victoire contre le Géneral Marsin, & le Prince de Ligne.

Le Roi de France se met en possession de ces etats par droit de conquête, & en vertu des droits acquis par la mort de Philippe IV. & devolus à la Reine Marie-Therese sa fille du premier lit, à l'exclusion de Charles II. fils du deu-Fieme lit.

#### PORTUGAL

Alphonse VI.

# 1667.

Alphonse VI. souleva toute la nation par sa démence & ses furents. Il étoit incapable d'application; il vivoit éloigné de la Reine; il malttaitoit l'Infant son frere des délices & l'espoir du Portugal. Il s'abandonnoit aux conseils imprudens du Comte de Castel-Melhor, son premier Minitre. La Reine se refugie dans un Monastère; protestant qu'elle n'a point été la femme du Roi. Enfin le mécontentement public éclate, &, par une révolution étonnante & subite, l'Infant Dom Pedre est déclaré Regent du Royaume, & laisse à son frere le nom de Roi. quoique ce Prince fignat son abdication. D. Pedre, Regent du Portugal, zegne en effet sous ce titre, qui lui est confirmé par les Etats assemblés à Lisbonne, & confine for frere aux Isles Terceres. La Reine se fait separet du Roi, l'accusant d'impuissance; son mariage est déclaré nul par le Chapitre de Lisbonne;

#### ESPAGNE.

Charles II.

#### 1668.

Louis XIV. fait en moins d'un mois la conquête de la Franche-Comté. Cette perte acheve de jetter la confternation dans l'Espagne. Le Gouver mement, reconnoissant alors sa foiblesse, ne songe plus qu'à sacrisser ses prétentions pour sauver les restes de la Monarchie; il conclud un traite de paix avec le Portugal. De tout ce beau Royaume, la ville de Ceuta est la seule que l'Espagne conserve.

Le Roi de France se fait assurer, par le traité d'Aix-la-Chapelle, ses conquêces dans les Pays-Bas, & consent à restituer la Franche-Comté.

La Sardaigne se revolte. Le Comte de Comerano, Vice-Roi, est assassiné par les partisans du Marquis d'Achi, qui avoit été lui-même poignardé par les ordres du Vice-Roi. Le Duc de Saint-Germain passe avec une armée dans l'Isle, & force les habitans à rentrer dans le devoir.

Dom Juan d'Autriche, trop négligé & persecuté par la Regente, se rend en

#### PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé. D. Pedre Régent.

elle épouse, sans quitter la qualité de Reine, le Régent, son beau-frere, au moyen d'une dispense qui lui est accordée par le Cardinal de Vendôme, son oncle, Légat à latere en France.

Le Pape confirma cette dispense par un Bref.

#### 1668.

Le Roi d'Angleterre charge le Comte de Sandwich, son Ministre plénipotentiaire à la Cour de Madrid, de presser la conclusion de la paix entre l'Espagne & le Portugal. Le Traité est ensinarrêté, la Cour de Madrid reconnoît le Portugal pour libre & indépendant, elle retranche de ses armes celles de la couronne de Portugal.

L'Espagne ne retint que la ville de Ceuta, qui n'avoit point suivi la révolution de 1640. Ainsi se termina la guerre cruelle qui duroit depula vingt-six ans.

No iii

#### ESPAGNE.

#### Charles 11.

Arragon, prend les armes, s'empare du Château de Jacca, & menace d'une guerre civile, si la Reine ne lui sacrisse le Pere Nitard, son Oracle, dont ce Prince avoit reçu des mécontentemens.

Le Czar de Russie envoie des Ambassadeurs à Madrid pour la premiere fois, proposant un traité de commerce entre les deux Nations les moins propres à commercer.

Les Paysans du Royaume de Valence se soulevent, & sont taillés en pièces par des troupes reglées.

# 1669.

Dom Juan souleve en sa faveur l'Arragon, & la Catalogne; presque tous les Grands suivent son parti. Ce Prince se rend à Madrid; il force enfin la Regente à éloigner le Pere Nitard. Ce sésuite se retira à Rome, avec la qualité d'Ambassadeur d'Espagne, & parvint à la dignité de Cardinal. Dom Juan profite de la faveur de la Nation, pour obliger la Reine, sa bellemere, à partager avec lui le Gouverpement 3 il se fait déclarer Vicaire-Général dans l'Arragon, la Catalogne, Valence, les Baleares, la Sardaigne, & se fixe à Sarragosse. Le reste de la Monarchie demeure sous l'administration de la Régente.

Les Flibustiers continuent leurs brigandages & leurs invasions dans les Isles, & sur les cotes de l'Amérique. Morgan, un de leurs Chefs, fait avec six cens hommes la conquête de Porto-Bello, & livre cette Ville opulente an

# PORTUGAL. Alphonic VI. dépois D. Pedre Régent

# 1669.

Le Pape avoit resse au Portugal, dans le tems de sa division d'avec l'Espagne des Bulles post l'election de ses Evêques; mais cette Monarchie ayant eté reconnue libre & indépendante, la Cont de Rome ue sit plus difficulté de recevoir le Ambassadeurs du Portugal, & d'accorder le Bulles qui lui étoient de mandèes.

#### BSPAGNE.

Charles II.

pillage & à la fureur des Corsaires. L'Amérique est opprimée, sans que l'Espagne ose armer contre ces avanturiers.

La Reine abolit dans le Milanois un grand nombre de petits Couvens.

L'Espagne accède au traité de Westminster, conclu l'année précédente entre l'Angleterre, la Suéde, la Hollande & se fait garantir les Pays-Bas, sur lesquels la France avoit encore des prétentions. La Suéde promet des troupes à l'Espagne, qui s'engage à lui payer par an un million.

## 1670.

La Régente établit un Conseil d'économie, pour retrancher les dépenses inutiles, & rétablir les Finances. Mais ce Conseil devint une nouvelle charge pour l'Etat, & n'y sut d'aucune utilité.

Une maladie dangereuse menace les jours du jeune Roi; l'Espagne étoit d'autant plus alarmée, que sa mort devoit être l'origine d'une guerre sanglante de la part de la France, qui avoit ses droits sur la Couronne. La nouvelle de la convalescence de Charles II. excita des transports de joie dans toute la Monarchie.

La Duchesse d'Orléans, sœur du Roi d'Angleterre, passe la mer, & parvient, suivant les instructions secrettes de Louis XIV. à faire consentir le Roi son frere de se détacher de la triple alliance formée entre l'Angleterre, la Hollande & l'Espagne.

PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé. D. Pedre Régent.

# 1670.

Dom Pedre, Regent ou plutôt Roi du Portugal, met tous ses soins à rétablir le commèrce, à réformer les abus, & à jetter les fondemens d'un gouvernement sage & florissant.

#### ESPAGNE.

## Charles II.

# 1671.

Le trop fameux Morgan s'empare de l'Isle de Sainte-Catherine, & reprend Porto-Bello & Panama, où les Flibustiers font un butin immense.

Un ouragan affreux renverse grand nombre d'édifices dans Cadix, & engloutit soixante Vaisseaux dans le port. Beaucoup de Citoyens périssent dans ce désastre. Vers le même tems un incendie détruisit une partie du magnifique palais de l'Escurial, & consuma la Bibliothéque royale.

Louis XIV, sollicite la Régente de se détacher de l'alliance des Hollandois; mais cette Princesse leur demeura fidelle, malgré les instançes & les ménaces de la France.

# 1672.

Le Roi de France entre dans la Hollande, à la tête de cent mille hommes, & suivi des plus illustres Généraux; il conquit en moins d'un mois les deux tiers des sept Provinces; les Hollandois innonderent eux-mêmes ce qui leur restoit de pays, pour arrêter les succès de leurs ennemis. L'Espagne envoya au seçours de ses Alliés le Général Marsin avec douze mille hommes; ce Général vint trouver le Prince d'O. range, que la République avoit élevé à la dignité de Stathouder. La gloire de la France réveilla la jalousie & la crainte des autres Puissances. L'Electeur de Brandebourg, l'Empereur, l'Angletette & plusique Squverains! PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé.

D. Pedro Régent.

# 1671.

Le Comte de Castel-Melhor, qui avoit été premier Ministre & Favori d'Alphonse VI. vist à la Cour de Madrid, pour engager la Régente à rétablir ce Roi détrône; mais l'Espagne étoit trop accablée alors pour tenter une pareille entreprise.

# 1672.

Le Portugal réparoit dans le calme, les malheurs de la guerre, & voyoit avec plaisir l'Espagne, sa rivale, s'épuiser & s'affoiblir par de nouveaux combats & pat de nouvelles pertes,

#### ESPAGNE.

#### Charles 11.

de l'Empire se déclarerent en faveur de la Hollande.

L'Espagne & la France se déclarent

la guerre.

Le Duc de Savoye, protégé par la France, fait la guerre à la République de Gènes, secourue par l'Espagne. Cette guerre fournit peu d'événemens remarquables, & s'éteignit bientôt par un traité de Paix.

### 1673.

Le Prince d'Orange est Généralissime des armées d'Espagne dans les Pays-Bas. Le Roi de France, à lui seul, avoit à combattre l'Empereur, l'Electeut de Brandebourg, presque tous les Souverains de l'Empire, & la Hollande. Il est obligé d'évacuer les places conquises.

La Franche-Comté force la Cour de Madrid de rappeller le Gouverneur Espagnol qui lui avoit été donné: les Suisses, gagnés par Louis XIV. refusent le passage aux troupes Espagnoles & Allemandes, destinées à la désense de cette Province.

Alphonse VI. déposé. D. Pedre Régent.

PORTUGAL.

### 1673.

Dom Pedre alla, avec la Reine son épouse, prendre les bains d'Obidos. On découvrit, pendant son absence de Lisbonne, une conjuration contre Maison de Bragance, dont on accusa les Espagnols: François Mendoce, & Antoine Cavide, qui étoient les principaux auteurs de ce complot, furent arrêtés & punis avec leurs complices. Cependant l'Ambassadeur & la Cour d'Espagne se justifierent d'avoir eu la moindre connoissance de conspiration.

Le Marquis de Govea, Ambassadeur de Portugal à Madrid, est insulté par la populace; il demande latisfaction; & comme on tardoit à le venger.

#### ESPAGNE.

Charles II.

### PORTUGAL.

Alphonfe VI. dépolé. D. Pedre Régent.

il se retira. La Reine Régente envoya aussitôt à Lisbonne faire répartion au Prince Régent, de l'insulte que son Ambaladeut avoit reçue.

### 1674.

Les Ministres des Puissances Belligérantes s'assemblerent au commencement de l'année à Cologne, pour y conférer des moyens de rétablir la paix. L'Empereur rompit alors toute négociation, par l'imprudence qu'il eut de faire enlever de cette Ville le Prince Guillaume de Furstemberg, Ministre de l'Elesteur de Cologne.

Louis XIV. conquit en moins de six semaines, & pendant l'Hyver la Franche-Comté, qui étoit défendue par Dom François d'Alveyda, à la tête de quinze mille hommes; mais que pouvoit faire ce Général contre une armée beaucoup supérieure, fortissée par la présence de son Souverain.

Dans les Pays-Bas, Condé défit avec des forces inferieures l'armée du Prince d'Orange. Ce Prince attaqua, peu de tems après à Senef, les trois armées réunies des Alliés. Chacun des deux partis s'attribua l'honneur du combat, qui couta quinze mille hommes aux Alliés, & douze mille aux François. Le Marquis d'Assentar, Général des Espagnols, fut pris, & mourut de ses

### 1674.

Les Etats de Portugal appréhendant les suites de la dernière conjuration, ordonnerent une levée de quinze mille hommes, & un régiment pour augmenter la garde du Prince Régent; mais la crainte étant passée, on licentia la plus grande partie de ces nouveles troupes.

#### ESPAGNE.

Charles II.

PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé. D. Pedre Régent.

blessures. Le Prince d'Orange fait le siège d'Oudenarde, qu'il est ensuite contraint d'abandonner. Les Hollandois prennent Grave, où ils perdent plus de dix mille hommes.

En Alsace, le célébre Turenne développa la science & les ressources du plus grand Général moderne. Il désendit avec vingt mille hommes, la Lor-raine, les Trois-Evêchés, l'Alsace, la Franche-Comté, & gagna trois combats consécutifs contre les Allemands, qui avoient une armée près de quatre sois supérieure en nombre à la sienne.

La guerre étoit en même tems allumée sur les frontieres du Roussillon & de la Catalogne. Le Duc de Saint-Germain conduisit une armée jusqu'aux environs de Perpignan, & prit Ceret & Bellegarde; mais les François battirent les Espagnols près de Cérex, & les obligerent d'abandonner leurs conquêtes.

La Sicile reclamoit envain la justice de la Cour, contre le despotisme des Gouverneurs Espagnols; ensin Messine, qui avoit été jusqu'alors si fidelle dans les tems de troubles, leve l'étendart de la révolte; choisit pour Chef le Marquis de Trecastagne, & se met sous la protection de la France. La ville se partagea en deux factions, celle connue sous le nom des Merli, vouloit qu'on prositat des offres de l'Espagne, mais la faction des Malvezzi, livre la Ville aux François.

### ESPAGNE.

Charles II.

1675.

La Reine Régente ordonne à Dom Juan, d'aller reduire la Sicile; ce Prince refule cette commission, a moins qu'il ne soit reconnu pour Infant d'Espagne; cependant le Viceroi de Sicile asliege Messine, mais il ne peut empêcher les François d'y porter des vivres & du relles qui divisoient l'Ersecours. La Cueva, Genéral de la flotte rope. Espagnole, est defait par la flotte Françoile a la hauteur de Méssine. La Reine fait arrêter ce Genéral, & donne le commandement à d'autres, qui ne furent ni plus habiles ni plus heureux. Messine proclame Louis XIV. Roi de Sicile; il l'eut été en effet, si l'armée Françoise eût mieux secondé les bonnes dispositions des Siciliens.

Les Espagnols perdirent quelques places en Catalogne & dans les Pays-Bas.

L'Empereur oppose Montecuculli au Maréchal de Turenne; ces déux Généraux, après avoir employé toutes les ressources de l'art de la guerre, étoiens sur le point d'en venir aux mains lorsque Turenne fut tué. Cette mort répandit la consternation parmi les François.

· Bataille d'Attenheim, dont les deux partis s'attribuent l'avantage. Montecuculli passe le Rhin, & menace l'Assace; le Grand Condé accourt, & rend ses efforts inutiles.

Charles II. Roi d'Espagne, ayant atteint quinze ans, prend les rênes du Gouvernement, suivant les dispositions du testament de Philippe IV. qui avoit

PORTUGAL. Alphonso VI. déposé. D. Pedre Régent.

1675.

Le Portugal étoit le seul état tranquille as milieu des autres Puissances Chrétiennes. Il ne sut pas même sollicité de prendre part à ces que-

### ESPAGNE.

Charles 71.

fixé à cet âge sa majorité; quoique la loi de l'Etat n'exigeât que quatorze ans. Dom Juan est rappelle à la Cour: la Reine Mere vint encore à bout, par ses larmes & son désepoir de faire disgracier ce Prince, dont elle apprehendoit l'ambition. Le Roi met par ses conseils, à la tête des affaires, Valenzua; c'étoit an homme de fortune, un Poëte d'une sigure agréable, plein de présomption & galant; il passoit pour n'être pas indisférent à la Reine, qui l'avoit déja nommé Grand-Ecuyer, & Grand de la

### 1676.

premiere Classe; la Noblesse & le Peuple blâment le choix d'un tel Ministre.

Valenzuela cherche à gagner la faveur du peuple, en lui procurant l'abondance des vivres, & l'amusant par des fêtes; ce Ministre faisoit représenter des Comédies dont il étoit auteur, & que tous les citoyens pouvoient voir sans rien payer; il rétablit & construisit beaucoup d'édifices utiles; mais il manquoit de talens & de connoissances pour l'administration. Les partisans de D. Juan sirent entendre leurs plaintes contre la Reine & son Favori.

La Hollande fournit à l'Espagne une flotte pour combattre les François de la Sicile. Ruyter, Amiral Hollandois; attaque la flotte Françoise à la hauteur des Isles Stramboli; l'avantage est égal des deux côtés. Ruyter, & le Prince de Montesarchio, Amiral Espagnol, font une tentative sur Agousta, qui ne leur réussit point. Le célébre Abraham Du-

PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé. D. Pedre Régent.

### ESPAGNE.

#### Charles 11.

PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé.

D. Pedre Régent.

quesne désait les flottes Hollandoise & Espagnole à la rade de Palerme. Ruyter meurt de ses blessures.

La Cour d'Espagne accusa le Prince de Montesarchio de ne s'être point assez defendu; il sut ensermé dans le sort de Pampelune. On lui donna pour successeur dans le commandement Fernand Carule, Soldat de sortune.

Pour comble de disgrace, le Comte de Buquoi est vaincu & tué près de Messine, à la tête de sept mille Espagnols.

Il sembloit que la Sicile devoit passer, après tant de succès, sous la dominazion Françoise; mais le Maréchal de Vivone perdit l'occasion par sa lenteur.

En Flandre, le Roi de France force Condé, Bouchain & Aire. Le Prince d'Orange vient échouer au siège de Maestricht.

Dom Juan d'Autriche, ajoute aux malheurs de l'Espagne par sa rebellion. Ce Prince leve des troupes, il rend la liberté au Prince de Montesarchio, s'avance vers Madrid. Il espéroit que le Roi lui feroit faire des offres; mais n'en recevant point, il retourne à Sarragosse.

## 1677.

Le jeune Roi d'Espagne, gené par la Reine sa mere, qui s'attribuoit toute l'autorité, s'échappe pendant la nuit de son palais de Madrid, & se sauve à Buen-Retiro. Charles II. donne des ordres pour faire conduire la Reine dans un Couvent à Toléde. Il déclare

### ESPAGNE.

Charles II.

Dom Juan d'Autriche son premier Ministre. Valenzuela est relegué aux Phiippines, à l'extremité de l'Asie. Le nouveau Ministre résorme plusieurs abus, & fait concevoir de grandes sspérances qu'il ne soutient pas.

Les Malheurs de l'Espagne augmen-

toient de toutes parts.

En Catalogne, le Comte de Mon-

terey est vaincu.

En Sicile, le Général Bracamonte

perd une bataille près Tuormina.

Dans les Pays-Bas, les François prennent Valenciennes, Cambray, Saint-Omer. L'armée Françoise, commandée par le Duc d'Orléans & le Maréchal de Luxembourg, bat celle du Prince d'Orange dans les plaines de Cassel. Cette victoire est suivie de la prise de Saint-Guillain.

Les Espagnols forcent les Maures à lever le siège d'Oran, tant de fois

attaqué par eux inutilement.

Le Roi avoit été promis en mariage avec l'Archiduchesse Antoinette, fille de l'Empereur; mais ce mariage fut rompu.

1678.

Le Roi d'Angleterre rappelle les régimens qu'il avoit fournis à Louis XIV. il envoie dix mille hommes à l'armée du Prince d'Orange, & fait un traité avec l'Espagne pour défendre les Pays-Bas, à condition qu'Ostende & Nieuport lui seroient livrés comme ôtages.

Les François sont obligés d'évacuer Cour de Lisbonne; mais la Sicile, pour résister à leur nouvel l'antipathie des Portugais

PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé.

D. Pedre Régent.

1678.

Dom Juan d'Autriche avoit en vue de faire époufer à Charles II. Roi d'Espagne, l'Infante de Portugal, alors héritiere du Trône. Il entama à cep effet une négociation à la Cour de Lisbonne; mais l'antipathie des Portugais

### ESPAGNE.

Charles II.

ennemi. Cependant ils s'emparent de Gand, d'Ypres, de Leuves.

En Catalogne, le Comte de Monterey est battu, & ne peut défendre Puycerda. Dom Juan d'Autriche fait arrêter ce Général, & instruire son procès, voulant moins le punir de sa disgrace, que de la faveur du jeune Roi.

La nécessité des affaires oblige le ministère de vendre les charges, les dignités, les Viceroyautés. Tout est perdu dans un Etat, lorsque c'est l'intérêt qui prend la place du mérite.

Les Maures attaquent Oran, & sont encoré défaits par la Garnison de cette Ville.

La France conclud, par le traité d'Utrecht, la paix avec les Hollandois & leur restitue Maestricht.

Le Prince d'Orange désapprouve les Etats Généraux, & malgré la paix qu'il vouloit rompre, il surprend & attaque l'armée Françoise proche Saint-Denis, petit Village aux environs de Mons. Le Maréchal de Luxembourg se met aussitôt en etat de defense. Plus de dix mille hommes périrent dans cette action, qui ne sit aucun tort au traité.

L'Espagne est dans l'obligation de se soumettre aux conditions du vainqueur. Le Roi de France exige la Franche-Comté, Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Aire, Saint-Omer, Ypres, Varvick, Varneton, Poperingue, Bailleul, Cassel, Menin, Bavai, Maubeuge & Charlemont. Louis XIV. imposa encore ses loix à l'Empire, au Dannemarck, au Brandebourg.

PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé.

D. Pedre Régent.

contre les Espagnols, & plus encore la crainte de donner à l'Espagne un time pour prétendre un jout réunir les deux Couronnes, sit échouer le projet du Ministre Espagnol.

### ESPAGNE.

Charles II.

### 1679.

Dom Juan d'Autriche, n'ayant pu obtenit pour le jeune Roi l'Infante de Portugal, fit demander au Roi de France la Princesse Louise d'Orléans, fille de Monsieur, & niece de Louis XIV. Cette proposition fut reçue avec joie de toute la Cour, excepté par la jeune Princesse, qui aspiroit au mariage avec le Dauphin Louis XIV. la voyant trifte, lui dit : Mais je ne pourrois faire mieux "Ah! réplique cette peur ma fille. ,, Princesse, vous pourriez quelque », chose de plus pour votre niéce. ,,

Il fallut partir; Charles II. vint audevant de son épouse jusqu'à Burgos, où la bénédiction nuptiale leur fut

donnée.

Mort de Dom Juan à l'âge de cinquante ans. On doit le regarder comme le dernier des grands hommes de l'Espagne sous la Maison d'Autriche Ce Prince fut un Héros. Il avoit l'ame grande, du génie, des talens supérieurs pour la guerre, de la pénétration pour les affaires Cependant il fit peu de bien à sa patrie dans le tems de son ministère; les maux de l'Etat étoient trop considérables, & il n'étoit pas assez en crédit pour ofer donner les coups de force proptes à changer la constitution du Gouvernement. On dit qu'il mourut de poison, & plus vraisemblablement du chagrin de la disgrace nouvelle dont il étoit menagé.

Le Roi ramena la Reine Douairiere

en triomphe à Madrid.

## Tome II.

## PORTUGAL.

Alphonse VI. déposés D. Peire Régent.

### 1679.

L'infante de Portugal étoit destinée au Duc de Savoye, par preférence au Roi d'Espagne; mais une mort précipitée enleva cette jeuse Princesse. & rompit le nœud d'union qui étoit projetté entre les deux Puissances.

### ESPAGNE

### Charles II.

PORTUGAL.

Alphonse VI. déposé.

D. Pedre Régent.

Pour lui, il sembla oublier les devoirs de la Royauté, & s'enferma dans son Palais sans paroître sensible aux événemens de son regne. Les affaires languirent; l'administration livrée à un certain Jerôme d'Eguia, Secrétaire des Dépêches universelles, sut plus soible que jamais.

1680.

Le Roi excité de sa léthargie, par les plaintes de tous ses Sujets & des Ministres étrangers, confia les forces du Gouvernement au Duc de Médina-Celi; il ne pouvoit s'adresser à personne moins capable de soutenir le fardeau de l'administration. L'Espagne languit sous un Ministre foible, incertain & indolent.

On ordonna un rabais dans la monmoie, & on y sit des changemens qui épuiserent le Royaume. Cette Monarchie, la plus riche de l'Europe en mazieres d'or & d'argent, se vit réduite, par les mauvaises opérations du Ministere, à avoir recours au papier & à l'échange des denrées.

Croira-t-on qu'un Auto-dafé fut ordonné en réjouissance du mariage du Roi! Vingt deux victimes de l'Inquisition furent brûlées; soixante autres prisonniers furent condamnés à despeines corporelles.

On sentit dans toute la Province un tremblement de terre, qui renversa beaucoup d'édifices, & fit périr un grand nombre d'habitans.

La peste causa dans le même tems

#### REMARQUABLES EVENEMENS

### ESPAGNE.

Charles II.

PORTUGAL.

Alphonie VI. dépoié. D. Fedre Régent.

d'affreux ravages en plusieurs endroits de l'Espagne.

Des troupes de bandits désolerent le Royaume de Naples. Le Viceroi fut obligé de leur livrer plusieurs com-

bats pour les distiper.

En Amérique, les Flibustiers & les Indiens continuerent leurs brigandages & leurs cruautés à Porto-Bello, au Golfe de Darien, à Panama, & sur les côtes de la mer du Sud.

L'Electeur de Brandebourg enleve aux Espagnols un vaisseau riche de deux millions, pour se payer par ses mains des subsides qui lui avoient été promis dans la dernière guerre.

La France oblige Charles II. de renoncer au titre de Duc & de Comte

de Bourgogne.

Le Duc de Veraguas, Viceroi de Valence, ayant condamné un Moine scélérat à la juste punition de ses crimes, le Confesseur du Roi réclama l'immunité Ecclésiastique, & sit révoquer le Viceroi, qui fut encore obligé de recevoir l'absolution du Nonce du Pape. Tout rendoit à avilir l'administration.

Traité d'alliance défensive & offensive entre l'Espagne & l'Angleterre. Cette union ne fut utile à l'une ni à

l'autre puissance.

### 1681.

Les Maures se rendent maîtres de la Mamorra, ils assiégent Oran. Le Marquis | nouveau traité de paix ende la Ajalva, Gouverneur de cette place, l périt dans une sortie.

La sameuse ligne de démarcation du marcation, pour régler &

1681.

Il se sit à Lisbonne un tre l'Espagne & le Portugal au sujet de la ligne de dé-

#### REMARQUABLES. EVENEMENS

#### ECTAC N B.

Charles II.

PORTUGAL. Alphonie VI. déposé. D. Pétre Régent.

Pape Alexandre VI. excitoit encore des déterminer les limites, combats entre les Portugais & les Es-

pagnols.

Le Gouverneur de Buenos - Ayres, Espagnol, fit une descente dans les Isles sont établies le long de Saint Gabriel, situées à l'embouchure riviere de la Plata des du fleuve de la Plata, entre le Paraguai l'Amérique méridionse & le Brésil. Les Portugais, possesseurs de ces Isles, se préparoient à se venger en Europe de l'offense qu'ils recevoient en Amérique; mais l'Espagne prévint la guerre en donnant à la Cour de Lisbonne toutes les satisfactions que l'on exigea d'elle. La Cour de Madrid ne pouvoir faire un aveu plus humiliant de la foibleffe.

L'Espagne fut encore obligée de céder, le 31 Juillet, le Comté de Chiney à la France. En même-tems Louis XIV. se mit en possession de Cafal, ville. capitale du Montferrat, que le Duc de Mantoue lui avoit vendue, & de la ville Impériale de Strasbourg en Alsace.

Le Ministère réforma les revenus des Provinces; mais le peuple ne sut point

soulagé par cette suppression.

### 1682.

Les malheurs sembloient se précipiser de tous côtés sur l'Espagne. Une mer orageuse inonde la Flandre, le Brabant, la Hollande, la Zélande. Des torrens furieux renversent la ville de Tortorice Hen Bicile; dinq vailleaux de la flotte des In les sont absinés dans les slots, avec en itorze cens personnes & près de vingti millions.

Te Ministere, après avoir rendu bes

depuis si longtems contf tées, des Colonies Efragnoles & Portugaises of

### ESPAGNE

#### Charles II.

PORTUGAL.

Pierre II.

Gouvernemens & les Viceroyautés, mit encore à prix d'argent la Grandesse, pour fournir des secours aux besoins pressans de l'Etat.

Traité d'alliance entre la Suéde, la Hollande, l'Empire & l'Espagne pour la défense des Pays-Bas Espagnols contre les entreprises de la France.

### 1683.

Louis XIV. revendique le Comté d'Alost, comme dépendant du traité de Nimegue. Sur le resus de la Cour de Madrid, le Roi de France sait bloquer Luxembourg. Vers le même tems, deux cens mille Turcs assiégeoient Vienne en Autriche. Louis XIV. suspendit toute hostilité tant que Vienne sut en danger; mais l'armée Ottomane ayant été défaite par Sobieski, Roi de Pologne, la France recommençases poursuites. Courtrai & Dixmude sont forcés; Luxembourg est bombardé. Ensin l'Espagne déclare la guerre au Roi de France.

Un Pirate Hollandois pénétre dans Vera Cruz, & y fait un pillage de plus

de dix millions.

Marie-Thérese d'Autriche, Reine de France, sœur & héritiere du Roi d'Espagne, meurt le 30 Juillet.

### 1684.

La Hollande n'osoit agir contre la France. Le Roi d'Angleterre resusa même qu'on levât des troupes dans ses Etats. L'Empereur & les Princes de l'Empire ne songeoient qu'à se désendre sontre la Puissance Ottomane. L'Espagne.

### T68'3.

Alphonse VI. meurt dans la prison, où il étoit enfermé depuis dix-sept ans.

Le Régent, son frere, luisuccéde, & est couronné Roi de Portugal sous le nom de Pierre II.

La Reine de Portugal mourut la même année, ne laissant qu'une fille-, qui fut reconnue Princesse de Portugal.

## HISTOIRE D'ESPAGNE.

## EVENEMENS REMARQUABLES.

### ESPAGNE

PORTUGAL

Chain II.

Pierre II.

te à ses propres forces faccombe. ue de Bournonville, qui étoit à la d'une armée fot les frontieres de italogne , fut battu à Pont-Mayor. rançois bombarderent Fontarable purent prendre Girenne. lis connt Luxembourg, place importante les Pays-Bas. La République de l ayant que le déclarer contre la e, fut bientôt obligée d'implorer mence de Louis XIV. ive de vingt ans conclue à la Diéte nisbonne entre l'Empire, l'Espagne rance. Louis XIV. rend Courtray tmude à l'Espagne; il conferre les t conquetes.

### 1685.

lipagne devient partie dans la ligue de entre l'Empereur, la Pologne nife contre les Turcs. Cette Puifne fournit à la canfe commune de foibles fecours d'hommes ét ent.

Duc de Médina-Celi, premier lie, est disgracié à exilé. Le Comte pesa, de la maison de Portugal, le à sa faveur & à ses emplois; avec plus de fermeté, ce Ministre point plus de succès. et de Charles II. Roi d'Angleterre. es II. son frere, monte sur le ; de la Grande-Bretagne. Il de-e attaché à la France.

### 1686.

s florte Françoile vint bloques le le Cedix. Louis XIV. ne vaulut

#### ESPAGNE.

### Charles II.

### PORTUGAL

Pierre II.

retirer les vaisseaux qu'après avoir exigé de l'Espagne une indemnité pour les marchandises saisses à des Négocians François, qui avoient commercé aux Indes occidentales.

Louis XIV. avoit révoqué l'année précédente le célébre Edit de Nantes; ce qui obligea une multitude infinie de familles Protestantes de porter dans les Etats voisins leurs richesses, leurs arts & leur industrie. Ces François expatriés, peuplerent particulierement l'Angletetre, la Hollande, l'Allemagne, & devinrent les plus redoutables ennemis de leur pays.

Le Prince d'Orange forme contre la France la ligue d'Augsbourg, dans laquelle il entraîne l'Empire, la Suéde, la Hollande, la Savoye & Rome. Le Roi d'Angleterre ayant voulu rester fidéle à son Allié, fut la premiere victime du ressentiment du Prince d'O-

range.

Le Comte d'Oropela signale le commencement de son ministère en rendant aux monnoies leur juste valeur, en supprimant beaucoup d'Offices inutiles, en réformant nombre d'abus, en diminuant le prix des denrées.

Ce Ministre permet au Pape de lever sur le Clergé d'Espagne une contribution annuelle de deux millions. C'étoit pour secourir l'Empereur contre les

Turcs.

Le Duc de Lorraine met sous la domination de l'Empereur la ville de Bude en Hongrie.

### BSPAGNE

Chaples 11.

### 1687.

Les Espagnols sont désaits par les Maures sous les murs d'Oran. Mais, malgre cette victoire, les Maures ne peuvent s'empares d'Oran, & sont encore abligés de lever le siège de Melila.

Un horrible tremblement de terre se fait sentir dans toute l'Amerique méridionale. Beaucoup de villes du Pérou sont abimées. Presque tous les citoyens de Lima périssent.

Il y eut auisi un tremblement de terre dans le Royaume de Naples, dont plus de trente mille habitans furent ensevelis sous les ruines des villes renverses.

Le Duc de Lorraine & l'Electeur de Baviere, Généraux de l'Empire, gagnent contre les Turcs une grande bataille dans les plaines de Mohats. L'Empereur fait rendre par les Etats d'Hongrie un Décret qui déclare le Trône électif dans la maison d'Autriche, & qui y appelle la branche Espagnole au défaut de la branche Allemande.

Michel Molinos. Prêtre Espagnol, partisan du Quietisme, est contraint à Rome d'abjurer ses erreurs, & condamné à une prison perpétuelle.

### 1688.

Le Vice-Amiral Papachin, Espagnol, est sorcé de baisser pavillon devant une escadre Françoise.

Louis XIV. arme, pour prévenir les projets de la ligue d'Augsbourg. Cent mille François prennent Philisbourg, &

#### PORTUGAL

Pierre II.

### 1687.

Le Roi de Portugal
épouse en secondes nôces
Marie Sophie-Elisabeth de
Baviere, fille de Guillaums
de Baviere, Electeur Palatin du Rhin, & d'Elisabeth-Amelie, fille de George, Landgrave de Hesse
d'Armstad,

#### ESPAGNE.

Charles II.

portent l'épouvante jusqu'au sein de l'Allemagne. Le Roi de France engage l'Espagne de désendre le Roi d'Anglèterre Jacques II. qui étoit trahi par ses Ministres, & cruellement persécuté par le Prince d'Orange. La Reine d'Espagne soutenoit de son crédit un Roi Catholique, son oncle, contre un Prince Hérétique & usurpateur; mais cette Princesse mourut en trois jours le douze de Février à l'âge de vingt-sept ans. Charles II. prit parti contre la France.

1689.

Les habitans de la Catalogne se soulevent, sous prétexte de quelqu'infraction à leurs priviléges; mais en esset, dans l'espérance de se rendre indépendans. Dom Antoine Loler, seur Chef, avoit déja trente mille hommes armés, & attendoit des secours de France; mais le Duc de Villa-Hermosa & le Marquis de Constans, ayant chacun un corps de troupes, désirent les rebelles & anéantirent la rebellion

Les confédérés remportent en Flandre, sous les murs de Valcourt, une victoire contre l'armée Françoise. Le Corps Germanique declare Louis XIV. ennemi de l'Empire, & ordonne la levée d'une armée. Les Imperiaux reprennent Keiservert, Mayence & Bonn, Le Prince Louis de Bade, un des Généraux de l'Empereur, gagne la fameuse bataille de Nyssa contre les Turcs.

Le Roi d'Angleterre, vaincu & pourfuivi par le Prince d'Orange, son gendre, se sauve en France avec sa femme

#### PORTUGAL.

Pierre II.

#### ESPAGNE.

Charles II.

#### PORTUGAL

Pierre II.

& son fils. Le Trône est déclaré vacant par sa suite. Le Prince d'Orange est déolaré Roi sous le nom de Guillaume III.

Mort du Pape Innocent XI. qui avoit fait un si noble usage de ses trésors en faveur de la maison d'Autriche contre les Insidéles. Le Cardinal Ottoboni parvient au souverain Pontificat sous le nom d'Alexandre VIII.

La Cour de Madrid choisit le Cardinal de Medicis pour son Protecteur général à Rome, & supprime les pensions qu'elle payoit aux Cardinaux protecteurs particuliers de chaque Royaume de la Monarchie.

### 1690.

La France soutint avec avantage les efforts réunis des Puissances confedérées. Les Alliés furent vaincus par le Maréchal de Luxembourg à la célébre bataille de Fleurus près de Charleroi. L'Electeur de Baviere ne put rien faire en Alsace contre le Dauphin, son beaufrere. Catinat, Général François, défait dans les plaines de Stafarde l'armée du Duc de Savoye, soutenu par un corps de troupes Espagnoles. Le vainqueur force Suze & Saluces; une autre armée Françoise réduit la Savoye.

La flotte Françoise combat dans la Manche, & dissipe, à la hauteur de Dieppe, les flottes Angloise & Hollandoise.

Guillaume III. plus heureux, remporte la bataille de la Boyne contre son beau-pere, qui s'étoit présenté en Irlande avec des secours de la France.

### ESPAGN L

Charles II.

PORTUGAL.

Pierre II.

lette défaite l'engage à retourner en rance, où il sembla oublier ses granleurs passées dans l'exercice de la dévotion.

Le Roi d'Espagne épouse Marie-Anne le Neubourg, fille de l'Electeur Palatin, & sœur de l'Impératrice & de la Reine de Portugal.

1691.

Louis XIV. mene cent mille hommes devant Mons, & oblige cette place de capituler après seize jours de tranchée. Le Maréchal de Luxembourg battit à Leuze, avec vingt-huit escadrons, l'armée des Alliés, composée de soixantequinze escadrons Anglois, Hollandois, Allemands & Espagnols.

Les François s'emparerent du Comté de Nice. Cependant le Prince Eugene leur fit lever le siège de Coni, & leur

enleva Carmagnole.

Une flotte Françoise bombarde Alicante & Barcelonne, tandis qu'une armée de terre pénétre dans l'Arragon. L'Espagne est alarmée de ces succès

rapides.

Le Roi éleve, à la follicitation de la Reine, à la place de son premier Ministre, Dom Thomas Enriquez de Cabrera, Comte de Malagar. Ce nouveau Ministre abolit les survivances, presque toujours abusives, dans les charges & les emplois.

Quelques vaisseaux de la flotte des Indes périrent, avec huit millions dont

ils étoient chargés.

La Cour d'Espegne s'obligea envess

<u>پ</u>

## EVENEMENS REMARQUABLES.

#### ESPAGNE.

Charles II.

PORTUGAL.

Pierre II.

l'Empereur de Maroc de lui rendre dix Maures en échange de chaque prisonnier Espagnol.

Mort d'Alexandre VIII. Le Cardinal Pignatelli est élu Pape sous le nom d'In-

nocent XII.

Le Prince de Bade, Général de l'Empire, gagne la bataille de Salan-Kemen contre les Turcs.

### 1692.

L'Espagne manquoit d'argent; il falloit avoir continuellement recours à des réductions, à des suppressons. On suspendit cette année le payement des pensions. Cependant le Ministère ne sur pas en état de mettre une armée sur pied pour la désense de la Catalogne. Heureusement que la France ne poursuivit point ses conquêtes de ce côté-là. Louis XIV. se rendit maître de Namur. Le Maréchal de Luxembourg désait le Roi Guillaume, qui avoit cru le surprendre à Steinkerque. Les François bombardent Charleroi.

Le Duc de Wirtemberg, Général des Alliés, est vaincu & fait prisonnier par les François sur les bords du Rhin à la bataille de Phortzeim.

Le Duc de Savoye porte l'épouvante Le ravage dans le Dauphiné. Il est

arrêté par la maladie.

La flotte des Alliés remporte près de la Hogue en Normandie une célébre bataille, qui ôte aux François l'empire de la mer, & à Jacques II. l'espérance de remonter sur le Trône d'Angleterre.

#### ESPAGNE.

Charles II.

PORTUGAL.

Pietre II.

### 1693.

Un tremblement de terre se fit sentir tous les jours pendant plusieurs mimutes consécutives, depuis le neuf Janvier jusqu'au vingt dans la Sicile. Plus de cinquante mille personnes périrent; onze villes & cent villages furent engloutis ou renverses.

Les Indiens du Mexique se révoltent, & mettent le feu au palais du Viceroi. La cause de la sédition étoit l'interdiction de certaines liqueurs fortes que le Viceroi avoit faites, & qu'il fut obligé

de permettre.

Le Roi d'Espagne se voit réduit à la mécessité de retrancher le tiers des dépenses de sa Maison & de ses Officiers Civils & Militaires, pour subvenir aux frais d'une armée. Enfin on vient à bout de lever des troupes pour la desense de la Catalogne. Le Duc de Medina-Sydomia, chargé du commandement, ne put empêcher le Maréchal de Noailles de s'emparêt de Roses dans la Catalogne. Ce Général malheureux sut rappellé par la Cour d'Espagne, qui lui substitua le Duc d'Espagne, qui lui

Une escadre Françoise défait une flotte marchande de Hollande & d'Angleterre

aux environs de Lagos.

Le Roi Guillaume ne peut défendre dans les Pays-Bas Hui & le fort Picard. Le Maréchal de Luxembourg, à la tête d'une armée Françoise, défait les Alliés à Nervinde. Les vainqueurs perdirent douze mille hommes, & les vaincus vingt-deux mille, avec soizante - seize

#### BSPAGNE.

#### Charles II.

PORTUGAL

Pierte II.

piéces de canons & leurs drapeaux. La prise de Charleroi fut la suite de cette Victoire.

Le Maréchal de Catinat triomphe avec autant d'avantage du Duc de Savoye dans les plaines de la Marsaille. Le Marquis de Solera, Commandant des Espagnols, est tué. Les François portent le ser & le seu dans le Piémont, par représailles des ravages causés par le Duc de Savoye dans le Dauphiné.

Les François forcent la ville de Heidelberg, capitale du Palatinat, & commettent beaucoup de cruautés dans cette place.

### 1694.

La France, épuisée par ses propres victoires, offrit la paix aux Alliés; mais ces derniers refuserent les conditions, qu'ils furent ensuite obligés d'accepter par le traité de Riswick.

En Catalogne, le Maréchal de Noailles fait passer à ses roupes le Ter, en présence de l'armée Espagnole, & remporte une victoire contre le Duc d'Escalonne. Il s'empare de Palamos, de Gironne, d'Ostalric, de Castel-Follit.

Tant de succès répandirent l'alarme parmi les peuples de l'Espagne. Les habitans d'Arragon, de la Navarre & de plusieurs autres Provinces se révolterent, & sirent main-basse sur tous les François domiciliés. Le Duc d'Escalonne ne put arrêter la fureur de la populace que par l'épouvante des supplices.

Les Anglois, les Impériaux, les Hol-

1694.

Charles II. se vit obligé de demander du secons au Roi de Portugal, qu'il avoit lui-même traité de rebelle. Cette démarche mit le sceau à l'humiliation de l'Espagne. Pierre Il-consentit à fournir quelques Régimens, mais à condition qu'ils ne seroient employés que pour combattre les Maures en Assique.

#### ESPAGNE.

#### Charles II.

### PORTUGAL.

Pierre II.

landois envoient des secouts d'hommes & de vaisseaux à l'Espagne.

Les Maures, divisés en deux armées, assiégent Ceuta & Melila. L'Espagne eut alors recours au Roi de Portugal, qui vit avec satisfaction cette Monarchie humiliée au point de recevoir de lui quelques Régimens pour la désendre.

Le Roi Guillaume vole sur les bords de l'Escaut, espérant de surprendre les François; mais le Maréchal de Luxembourg l'avoit précédé, & l'attendoit en ordre de bataille. Le Roi ne put s'empêcher de s'écrier dans sa surprise: Je spavois bien que les François avoient des bras, mais j'ignorois qu'ils ensent des ailes?

Les Alliés chercherent à se venger de la France en bombardant ses ports situés sur l'Océan.

### 1695.

Les François ne conservent de leurs conquêtes dans la Catalogne que Roses, Gironne & Palamos.

Gironne & Palamos.

Le Marquis de Castanaga, à la tête de plusieurs Régimens Espagnols & Allemands, assiége Palamos; mais ce Général inhabile ne put sorcer cette place à se rendre.

Le Gouvernement étoit dans une si grande disette d'argent, qu'il sut obligé d'emprunter à quinze pour cent, & de vendre les Viceroyautés du Mexique & du Pérou; c'étoit donner aux Acquéreurs le droit de vexer les Peuples pour se rembourser de leurs avances.

La mort du Maréchal de Luxembourg

### ESPAGNE.

#### Charles II.

### PORTUGAL

Pierre II.

enleve à la France un de ses plus illustres Défenseurs. Guillaume III. n'étant plus arrêté par ce grand Général, reprit de l'ascendant sur les François. Il conquit Namur, desendue par le Maréchal de Boussers à la tête d'une armée.

Le Maréchal de Villeroi bombarde Bruzelles, & s'empare de Dixmude & de Deinse.

En Italie, le Duc de Savoye force Casal de capituler.

### 1696.

Le Roi d'Espagne attribuoit ses malheurs à ses Géneraux, & les révoquoit à chaque campagne; mais un nouveau Géneral faisoit oublier par de plus grandes fautes ceux qui l'avoient précedé. Dom François de Velasco, qui commandoit l'armée Espagnole, perdit une grande bataille près d'Ostalric en Catalogne contre les François sous les ordres du Duc de Vendôme.

Le Duc de Savoye quitte le parti des Alliés, & fait un traité avec Louis XIV. Le Duc de Bourgogne épouse Marie-Adelaïde, fille aînée de ce Prince : la France lui restitue ses Etats.

Les Maures perdirent la moitié de leur armée devant Ceuta. Ils changerent en blocus le siège de cette place & celui de Melila.

Etablissement d'une Jonte ou d'une Commission, asin de restraindre le pouvoir du Tribunal de l'Inquisition; mais le Gouvernement etoit alors trop soible pour reduire l'empire de sette Jurissiction redoutable.

#### ESPAGNE.

#### Charles II.

PORTUGAL

Pierre II.

La fureur des duels étoit passée de France en Espagne; c'étoit une suite de la Chevalerie & des joutes qui se faisoient autrefois dans les Tournois. Dix Seigneurs se battirent cinq contre cinq, malgré les peines prononcées par les Ordonnances; mais dans un régne foible les Grands se croyent audessus des loix. D'une part, on comproit le Duc de l'Infantando, le Comte de Lemos, Dom Manuel de Sylva, le Marquis d'Alconchel, Dom Rodrigue de Laos; de l'autre part, étoient le Marquis de Tenebron, d'Antiveros, d'Almarza, le Comte d'Amanzuelas, Dom Juan de Velasco. De ces Duélistes quatre furent blessés. Les Grands d'Espagne garderent quelques jours les arrêts dans leurs palais; les autres furent mis en ptison. Heureusement que cet exemple dangereux ne se répandit point parmi une Nation naturellement courageuse, mais grave.

Mort de la Reine Marie-Anne d'Au-

triche.

Le Roi tombe malade. Il fait un testament, par lequel on dit qu'il avoit appelle le Prince Elestoral, son neveu, à la Couronne d'Espagne. Il réchappa de cette maladie, & en réjouissance de sa convalescence, il rendit la liberté aux prisonniers, excepté ceux qui étoient coupables des plus grands crimes.

1697.

Toutes les Puissances Belligérantes avoient accepté la médiation du Roi de Suéde, & la paix se négocioit à

Tome II.

Pp

### ESPAGNE

Charles 11.

PORTUGAL

Pierre II.

Riswick. Cependant l'Espagne, épuisée par tant de malheurs, ne cessoit d'en éprouver de nouveaux. Des Armateurs François, commandes par de Pointis, Chef d'escadre, se joignent aux Flibustiers; ils attaquent, ils prennent Carthagene dans l'Amérique, renversent les fortifications de cette place, & y font un butin immense.

Dans la Catalogne, le Duc de Vendôme assiége Barcelonne, défendue par le Prince d'Armstad, avec douze mille hommes. Dom François de Velasco s'avance au secours de cette place avec une armée supérieure à celle des François; mais ce Genéral imprudent divise ses troupes: il est surpris dans ses deux camps & mis en suite par le Duc de Vendôme. Barcelonne demande à capituler.

Enfin l'Espagne reçut la paix au milieu de ses calamités; & cette paix, conclue le 21 Septembre, lui fut avantageuse. Louis XIV. consentit de restituer Luxembourg, Charleroi, Ath, Mons, Courtrai, le Comté de Chiney, ses conquêtes de la Catalogne, & tout ce qui lui avoit été cédé par la Tréve de 1684 & par la Chambre de Metz. Il rendit à l'Empereur Fribourg, Brisgau, Philisbourg; il se désaisst, à certaines conditions, des Duchés de Lorraine & de Bar en faveur du Duc de Lorraine. neveu de l'Empereur. Il reconnut Guillaume III. Roi d'Angleterre, & sacrifia les intérêts de Jacques II. au repos de l'Etat. L'Empereur Léopold avoit les yeux

#### ESPAGNE

Charles II.

PORTUGAL

Pierre II.

attachés sur la succession de Charles II. Il envoya un Ambassadeur à Madrid pour engager ce Roi à nommer l'Archiduc Charles fon légataire universel; Il se servit du crédit de la Reine, qui étoit toute dévouée à la Cour de Vienne, pour faire mettre en place cles Seigneurs Allemands. Le Prince d'Armstad eut la Viceroyauté de Catalogne; le Prince de Vaudemont le gouvernement du Milanois; l'Electeur de Baviere avoit celui des Pays-Bas: les Grands de la Nation murmurerent de Te voir écartés des dignités, & cette mauvaise politique les indisposa contre 1'Archiduc.

Le Roi envoie en exil le Comte de Cisuentes, pour avoir appellé en duel le premier Ministre. Le Comte n'obéit pas, & est condamné à avoir la tête coupée. Il prend la suite. Son Attêt est exécuté en essigie.

### 1698.

La succession au Trône d'Espagne étoit la grande assaire qui occupoit alors la politique. Le Roi assembla un Conseil à Madrid, où, malgré les droits reconnus des descendans de Marie-Thérese d'Autriche, sille du premier lit de Philippe IV. & Reine de France, Charles appella le jeune Prince de Baviere, son neveu, à la succession de ses Etats. L'Europe sut bientôt informée de cet arrangement, que le secret seul pouvoit faire réussir. L'Empereur ne vit point sans indignation cet héritage enlevé à son sils; & dans les premiers mouve-

### BEPÅGNE.

Charles II.

PORTUGAL

Pierre II.

mens de sa fureur, il proposa aux principales Puissances de l'Europe de déchirer & de partager la Monarchie qui lui échappoir. Les Ministres se répandirent en plaintes contre la Cour de Madrid, & indisposerent même la Reine

par leurs reproches.

Louis XIV. plus prudent, envoya à Madrid le Marquis d'Harboutt, 40i fout prévenir par une conduite sage, par un esprit insinuant & par ses intrigues secrettes, les Grands & les Ministres en faveur de la France. Cependant Louis XIV. fit le Traité de la Haye, par lequel il proposoit de partaget la saccession d'Espagne entre les Prétendans. Il convenoit de laisser le Plince Electoral de Baviere Roi des Espagnés & des Indes; il vouloit faire élité le Daubhin Souverain de Naples, de Sicilé, de la Province de Guipuscoa & de plufieurs places de Toscane; il abandonnoit le Milanois à l'Archiduc. Ce Traité alarma l'Espagne. Charles II. publia le choix qu'il avoit fait de son successeur.

## 1699.

Mort du jeune Prince Electoral de Baviere. Il falloit que le Roi le choisit un autre successeur. Les partisans de la maison de Bourbon & ceux de la maison d'Autriche appréhendoient également le Comte d'Oropesa, qui étoit rentré dans la faveur de Charles II. On éut recours aux plus étranges moyens pour inspirer au Roi de l'aversion conne ceux qui l'environnoient; on sin fire accroire qu'il avoit été chiorest, que

### ESPAGNĘ.

Charles 11.

PORTUGAL.

Rierre 11.

c'étoit la cause de ses malheurs & de ses maladies, & qu'il devoit se faire exorciser. Le Cardinal Porto-Carrero; Rocaberti, Grand-Inquisiteur; le Pere Froylan Dias, Dominicain, Confesseur du Roi, étoient à la tête de ce complot. Ils parvinrent à subjuguer l'esprit du foible Roi. Ce Prince, rempli de fausses terreurs, eut recours à l'exorcisme; & l'appareil esfrayant de cette cérémonie, le jetta dans une mélancolie assreuse. La Reine sit disgracier le Confesseur, qui étoit le principal auteur de l'imposture.

La disette des vivres souleve le peuple à Toléde, à Burgos, à Madrid. Les enuemis d'Oropesa & de l'Amirante les accusent de monopole. Le peuple furieux demande justice; on est obligé de lui accorder la disgrace de ces savoris. Le Cardinal Porto-Carrero resueillit les fruits de toute cette intrigue : il devient

premier Ministre.

Les Ecossois firent un Etablissement dans le Golfe Darien: les Espagnols s'en plaignirent. Le Pape rendit une Bulle pour ordonnet aux Eglises de l'Amérique de contribuer de leurs richesses, afin d'éloigner l'hérésie du Nouveau Monde. On parvint en esset, l'année suivante, à chasser cette colonie d'un poste, d'où elle pouvoit étendre ses conquêtes dans l'Amérique.

Les besoins de l'Etat obligerent encore de vendre la Grandesse. On sufpendit le payement des pensions & des rentes; on défendit la sortie hors du Royaume de l'or & de l'argent.

### ESPAGNE.

Charles II.

PORTUGAL

Pierre II.

Traité de Carlovits, par lequel l'Empereur conclud une paix avantageuse avec les Turcs.

1700.

La France, l'Angleterre & la Hollande firent un nouveau Traité de partage des Etats du Roi d'Espagne. Charles II. indigné qu'on disposat ainsi pendant son vivant de ses Couronnes, assembla son Conseil pour désigner l'héritier de sa succession entiere. Le choix sut diseuté entre la maison d'Autriche & celle de France. Des douze Conseillers d'Etat, onze conclurent qu'il falloit appeller au Trône un Bourbon: le Roi consulta encore les Facultés de Théologie & de Droit, sans qu'il trouvât de variation dans les sentimens. Ce Prince est désiré quelqu'autorité pour suivre le penchant qu'il avoit de nommer un Prince de la maison d'Autriche; il s'adressa au Pape Innocent XII. qui lui répondit que sa succession appartenant de droit au Dauphin, son neveu, il devoit appeller le Duc d'Anjou, second fils de ce Prince, au Trône d'Espagne, à condition qu'il ne pourroit parvenir à la Couronne de France. Cependant la Reine, le Consesseur du Roi, le Grand-Inquisiteur, plaidoient avec chaleur les intérêts de l'Empereur; mais le Cardinal Porto-Carrero mit auprès de Charles II. des Théologiens, qui lui représenterent que les droits du Duc d'Anjou étant fondés fur la justice & sur les loix, ce seroit un crime de l'en frustrer. Enfin Charles II, signa son fameux testament, qui

#### ESPAGNE.

Charles II.

PORTUGAL.

Pierre II.

faisoit passer la Couronne d'Espagne sur la tête du Duc d'Anjou. L'Empereur & Louis XIV. ne furent pas instruits de cet afte secret. Le Cardinal Porto-Carrero & Dom Manuel Arias en furent seuls témoins. On donna la qualité de Notaire au Secrétaire des Dépêches, afin que tout fût dans la plus grande régularité. Le Roi épuisé par cet effort qu'il avoit fait sur lui-même, & accablé de ses infirmités, confia la Régence au Cardinal Porto-Carrero. Ce Monarque languit encore quelques mois, & mourut le premier Novembre. Ce Prince est principalement connu par son Testament, qui décidoit du sort de ses vastes Etais. Il fut encore plus foible-& plus malheureux que ses prédécesseurs.

Toute l'Espagne, qui appréhendoit le partage de la Monarchie, apprit avec joie que ce beau Royaume seroit conservé, & qu'il avoit pour Maître un Bourbon.

Le Roi de France ratifia le Testament. Le Duc d'Anjou fut proclamé Roi à Madrid sous le nom de Philippe V.

L'Angleterre, la Hollande, le Pape, les Rois de Suéde, de Dannemarck, de Pologne, de Prusse, de Portugal, le Duc de Savoye, Venise; en un mot toute l'Europe, excepté l'Empereur, confirment l'Election de Philippe V. Les Ducs de Bourgogne & de Berry, avec une Cour nombreuse de Seigneurs François & Espagnols, accompagnent le départ du jeune Monarque. Ce sur alors que Louis XIV, en embrassant le

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

#### PORTUGAL.

Pierre II.

Duc d'Anjou, lui dit ces paroles remarquables: Mon fils, il n'y a plus de Pyrenées.

Le Connétable de Castille vint en France exprimer au Roi la reconnoisfance de toute la Nation Espagnole.

Mort du Pape Innocent XII. Le Cardinal Albani lui succede sous le nom de Clément VIII.

1701.

Philippe V. sit son entrée à Madrid le 14 Avril, au milieu de l'assuence d'un peuple immense, qui étoit accouru de toutes les parties du monde dans la Capitale. Ce Roi, digne de l'amour de ses Sujets, reforme plusieurs abus; il supprime beaucoup de charges inutiles, & des-lors très-onéreuses à l'Etat.

Philippe compose son Conseil secret du Cardinal Porto-Carrero, de Dom Manuel Arias, Président du Conseil de Cattille, & du Duc d'Harcourt. Il confirme l'Electeur de Baviere dans le gouvernement general des Pays-Bas, il conserve de même au Prince de Vaudemont le gouvernement du Milanois; mais il resuse de laisser au Prince d'Armstad la Viceroyauté de Catalogne.

Louis XIV. & Philippe V. accordent réciproquement aux Grands d'Espagne & aux Ducs de France les mêmes honneurs dans leurs Cours.

Mariage du Roi avec la Princesse Marie-Louise-Gabrielle de Savoye, seconde fille du Duc.

Philippe préside aux Etats de la Catalogne, & augmente les priviléges de 1701.

Le Roi de Portugal fait avec la France & l'Espagne un Traité d'alliance offersive & défensive contre la maison d'Autriche & ses Alliés; mais cette union ne subsista pas longress.

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

cette Province. Les Etats accordent au Roi un don gratuit de quatre millions cinq cens mille livres.

Ligue conclue entre l'Empire, l'Angleterre & la Hollande, dont l'objet étoit d'enlever les Etats que le Roi avoit en Italie; mais le succès des armes des Alliés les engagea d'étendre plus loin leurs prétentions & leur ambition.

L'Empereur sit passer une armée en Italie: le Prince Eugene, qui commandoit les Impériaux, désit à Carpi & à Chiari les troupes Françoises, Espagnoles & Italiennes.

Conjuration à Naples de plusieurs partisans de la maison d'Autriche, pour livrer cette ville à l'Archiduc. Le Duc de Medina-Celi, Viceroi, triomphe des Rebelles & fait périr les Chefs.

#### 1701.

Philippe voulut dissiper par sa présence les troubles de l'Italie; il consia la Régence à la Reine, assistée d'un Conseil, & se rendit à Naples, où il fut reçu en triomphe; il remit aux habitans plusieurs millions qu'ils devoient au trésor Royal. Ce Peuple éterpisa ses sentimens & sa reconnoissance envers son Souverain, en lui élevant une Statue équestre.

Philippe passe à Gènes, où il reçoit les Ambassadeurs de toutes les Puissances d'Italie; il traverse le Milanois, & vient joindre l'armée Françoise, qui combattoit auprès de Santa-Vittoria un corps de cinq mille Allemands. Le Duc de

### PORTUGAL

#### Pierre II.

### 1702.

L'Amirante de Castille, trastre à sa Patrie & à son Souverain, trouve un asyle à Lisbonne, & dispose le Roi de Portugal à se joindre aux ennemis de l'Esquagne.

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

PORTUGAL.

Pierre II.

Vendôme, Général François, remporte la victoire; le Roi se signale dans cette action. Philippe attaque le Prince Eugene, Général de l'Empereur, le 15 Août, dans les plaines de Luzara; le succès couronne ses exploits. Le vainqueur s'empare de Luzara & de Guastalle; ce Prince espéroit de chasser les Impériaux de l'Italie, lorsque la guerre le força de retourner à Madrid.

L'Empereur, l'Angleterre & la Hollande se réunirent contre la France & l'Espagne. Guillaume III. qui étoit l'ame de ce traité, & le plus implacable ennemi de la maison de Bourbon, mourut le 19 Mars. Anne Stuart, sa belle-sœur, en succédant au Trône de Guillaume III.

suit ses projets de conquête,

Les Anglois & les Hollandois, attirés par l'Amirante, attaquent l'Andalousie; ils prennent le petit port de Sainte-Marie. Le Marquis de Villadarias, à la tête des troupes Nationales, force les

ennemis de se rembarquer.

Le Duc d'Ormond, Général des Anglois & des Hollandois, porte ses armes dans la Galice, où il a le plus brillant succès. Sa flotte de quatre-vingt vaisse aux enleve, dans le port de Vigo, vingt-trois vaisseaux François & Espagnols qui accompagnoient les galions venant du Mexique, & sait un butin de plus de douze millions. La marine Espagnole est dès ce moment anéantie.

L'Amirante de Castille se déclare ouvertement contre le Roi, & se retire à Lisbonne; son exemple entraîne dans la rébellion le Marquis de la Corzana

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

& le Duc Moles, Ambassadeur à Vienne. Philippe rétablit les Messinois dans leur patrie, d'où ils avoient été bannis pendant les troubles de la Sicile.

Malboroug, Général Anglois, force Venlo, Ruremonde, Stevensvert, la citadelle de Liége. Le Roi des Romains se rend maître de Keyservert & de Landau.

Le Marquis de Villars défait, le 14 Ostobre, à la journée de Fredelinghen, l'armée Impériale commandée par le Prince Louis de Bade.

L'Electeur de Baviere défait une armée Impériale à Passau ; le Maréchal de Villars s'empare du fort de Kell, & joint ses troupes à celles de l'Electeur; en même-tems le Duc de Vendôme s'avance par le Tirol. Ces Généraux projettoient d'attaquer en même-tems Vienne; mais le Duc de Vendôme est rappellé dans le Piémont par la défection subite du Duc de Savoye, qui s'arme l'Estremadoure & la Galice contre son gendre. L'Electeur de Baviere pour prix des secours & zente en vain de forcer les passages du des services qu'il en atten-Tirol, & retourne dans ses Etats. Il défait l'armée Autrichienne dans les plaines d'Hocstet le 20 Septembre; mais prenant la nouvelle de ce Prince, jaloux de la gloire du Maréchal de Villars, le fait rappeller par la Cour de France, & perd des ce moment son ascendant sur les ennemis.

En Alsace, le Duc de Bourgogne C'étoit à la perfidie de prend la forteresse de Brissac; le Maré-l'Amirante de Castille que chal de Tallard délivre Tracrbach, l'on attribuoit l'inconstan-

### PORTUGAL.

#### Pierre II.

### 170%

L'Archiduc, second fils de l'Empereur Léopold, prétendant au Trône d'Espagne, avoit été couronné Roi à Vienne sous le nom de Charles III. Il s'avance vers le Portugal, & fait avec Pierre II. un traité d'union, lui promettant doit.

La Cour de Madrid ap-. cette alliance, déclare la guerre au Portugal, & ne. désigne Pierre II. que sous le nom de Duc de Bragan-

### ESPAGNE.

### Philippe V.

remporte une victoire aux environs de Spire, & rentre dans Landau.

Les François font la conquête de Tongres dans les Pays-Bas, & défont les Alliés au combat d'Eckeren.

Malboroug force Bonn & Huy.

Le Duc de Vendôme porte le ravage dans le Piémont.

L'Empereur & le Roi des Romains transportent à l'Archiduc leurs prétentions au Trône d'Espagne, & le proclament à Vienne Roi sous le nom de Charles III. Il est reconnu en cette qualité par l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, la Prusse, la Pologne, le Dannemarck, par le Duc de Savoye & par plusieurs Princes de l'Empire. L'appui qu'il recevoit principalement des Protestans, sit dire qu'il étoit devenu Roi Catholique par la grace des Hérétiques. Ce nouveau Roi le dispose à passer

dans le Portugal, où il étoit appellé par Pierre II.

Philippe V. ôte sa faveur au Cardinal Porto-Carrero, & à Dom Manuel Arias; le Cardinal d'Estrées & la Princesse des Urfins sont dans le plus grand crédit, ainsi que M. Orri, pour l'administration des Finances.

La ville d'Aquila en Italie, au Royaume de Naples, est détruite par un tremblement de terre. Sept mille personnes y périssent.

#### 1704.

La France fournit vingt mille hommes à l'Espagne. Le Roi établit quatre Com- Lisbonne avec une floss pagnies de Gardes du Corps, & une Garde | formidable, suivi de huit

### PORTUGAL

Pierre II.

ce des Portugais. Ce Seigneut fut condamné à perdre la tête, & exécuté en effigie.

1704.

L'Archiduc se rendit ?

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

à pied, à l'imitation de celle de France. Il leve un grand nombre de Milices. Philippe V. s'avance sur les frontieres de Portugal, où il fait la conquête de plusieurs places, entr'autres de la forteresse de Portalegre; il bat en plusieurs rencontres les Portugais, & fait trembler Pierre II. dans sa Capitale.

Cependant la flotte Angloise, qui avoit porté l'Archiduc dans le Portugal, sort du port de Lisbonne, & va se présenter devant Barcelonne, où l'Amizante entretenoit des liaisons secrettes pour livrer cette place aux ennemis; mais Dom François de Velasco, Viceroi de la Catalogne, empêche la conspiration d'éclater, sans oser faire arrêter les conjurés.

La flotte ennemie quitte les côtes de Catalogne, & paroît sur celles de Cadix, qu'elle trouve également désendues par la prudence du Gouverneur. La fortune conduit les Alliés devant Gibraltar, place mal pourvue de garnison & de munitions; les habitans se rendent à la premiere attaque : les Anglois y proclament la Reine Anne, & s'attachent à fortisser cette place, qu'ils ont conservée. Les Alliés, après la réduction de Gibraltar, se présentent devant Ceuta, dont ils sont écartés par la vigoureuse résistance de Dom Vidal Marin, Evêque de cette ville.

Traité entre les Alliés & le Roi de Maroc, qui s'engage de leur fournir des vivres & des munitions; mais qui refuse de leur donner des troupes. Les Maures prositent des troubles de l'Espagne pour

#### PORTUGAL

#### Pierre II.

mille Anglois. Le Roi d'Espagne porte le ravage dans le Royaume de Portugal. Pierre II. n'est pas longtems à se repentir d'avoir allumé la guerre dans ses Etats; mais ses Alliés étoient devenus ses Tyrans, & ne lui permettoient point d'agir suivant ses sentimens. On prétend que le Roi prit tant de chagrin de sa démarche imprudente, qu'il tomba dans une noire mélancolie, dont il eut même l'esprit affecté & dérangé.

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

PORTUGAL.

Pierre II.

s'emparer des places que cette Monarchie occupoit en Afrique.

Louis XIV. fait partir au secours de son petit-fils une flotte de cent huit vaisseaux ou galeres commandée par le Comte de Toulouse. Combat terrible à la vue de Malaga. Le Général François pouvoit s'attribuer l'honneur de la victoire; mais il éprouva des vents contraires qui l'empêcherent d'en profiter.

Le Marquis de Villadarias, à la tête d'une armée, s'efforce de reprendre Gibraltar; l'inexpérience du Général & des Ingénieurs fait traîner le siège en longueur, & donne le tems à une nouvelle flotte des Anglois de venir défendre leur conquête.

Bataille d'Hochstet ou de Blenheim le treize Août, gagnée par le Prince Eugene & le Duc de Malboroug, à la tête des Impériaux & des Anglois, contre les François & les Bavarois. Cette perte, si fatale à la maison de Bourbon, entraîne la ruine des Electeurs de Baviere & de Cologne. Les vainqueurs transportent le théâtre de la guerre sur les bords du Rhin. Ils s'emparent de la forteresse de Landau, & des villes de Traerbach & de Tréves.

En Italie, les François, sous les ordres du Duc de Vendôme, battent les Allemands à Stradella & à Castel-Novo; ils forcent plusieurs places.

Le Duc de la Mirandole, détrôné par les Impériaux, passe en Espagne.

Le Duc de Mantoue, chassé de ses Etats, se rend en France.

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

Le Duc de Modene, poursuivi par les

François, se sauve à Vienne.

Les Ministres Espagnols se succédoient, suivant les caprices de la Princesse des Ursins, qui s'étoit emparée de toute la faveur du Roi & de la Reine. On murmuroit des maux causes par ces changemens. Louis XIV. rappelle la Princesse des Urlins en France.

#### 1705.

Le Roi & la Reine d'Espagne demandent avec instance à Louis XIV. le retour de la Princesse des Ursins à Madrid. Son arrivée cause encore beaucoup de révolutions dans le Ministere. Le Duc de Grammont est disgracié & rappellé en France. M. Amelot prend sa place. Dom François Roquillo succéde au Duc de Montellano dans la Présidence du Conseil de Castille. Dom Joseph de Grimaldi obtient la plus grande faveur auprès du Roi. Le Marquis de Leganès est arrêté comme suspect de trahison. Ces changemens fréquens talentissent les préparatifs nécessaires pour repousser les ennemis de l'Espagne.

Les Espagnols & les François font le siège de Gibraltar. Les forces supérieures de la marine Angloise les obligent d'abandonner leur entreprise. Le Maréchal

de Tessé délivre Badajoz.

Les Portugais prennent dans l'Estremadure Salvatierra, Valence d'Alcan-

tara, Albuquerque.

L'Archiduc, accompagné du Prince l'esprit vif, solide & propre de d'Armstad & de Mylord Peterbo- aux affaires. rough, s'embarque sur une flotte An-

#### PORTUGAL

#### Pierre II.

## 1705.

Le Prince du Brésil, Régent du Royaume pendant la maladie du Roi son pere, accable de mépris l'Amirante & ses partisans, & refuse de prendre leurs avis. Il seconde les desseins des Allemands & des Anglois, & leur donne des troupes pour ravager l'Es-Espagnole, tremadure dont ils conquirent les principales places.

Mort de Pierre II. le 9 Décembre, à l'âge de 58 ans.

Ce Prince, généreux, affable, bienfailant, juste, vertueux, fit le bonheur de ses sujets. Il aimoit les sciences, il accueilloit le vrai mérite. On le vit toujours appliqué aux soins de l'administration. Il avoit

Le Prince de Brésil, son

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

PORTUGA L

Jean V.

gloise, avec douze mille hommes de l troupes réglées. Il fait descendre sur les côtes de Valence un certain Bastet, homme obscur, mais enhardi par le succès de ses crimes, & suivi d'une troupe de déterminés. Basset supprime les impôts, & proclame l'Archiduc Roi d'Espagne. Le peuple se souleve, & reconnoît le nouveau Souverain. La maison de Borgia, quelques Gentilhommes, une Ville ou deux, sont les seuls qui ne suivent point la révolution.

L'arrivée de l'Archiduc en Catalogne y porte la terreur & la confusion. Les trastres livrent les forteresses de Lerida & de Tortose. Barcelonne est forcée de capituler. L'Archiduc est proclamé Roi dans cette Capitale.

En Italie, le Duc de Vendôme bat, le 16 Août, le Prince Eugene auprès de Cassano.

Les François & les Espagnols prenment Verrue, Villefranche, Nice, Chivas, Montmélian. Victor-Amedée, Duc de Savoye, se renferme dans Turin, sans espoir de secours.

Mort de l'Empereur Léopold le 6 Mai. Joseph, son fils & son successeur, met les Electeurs de Baviere & de Cologne au Ban de l'Empire.

## 1706.

Philippe V. à la tête d'une armée, s'avance vers la Catalogne, ayant sous rope envoient à Jean V. ses ordres le Maréchal de Tesse & vingt des Ambassadeurs, pour le mille hommes. Le Roi attaque Batce- félicitet sur son avénement lonne, où l'Archiduc est renfermé. Il à la Couronne. Ce Prince étoit sur le point de s'emparer de la demeure attaché au parti

fils, lui succède sons le nom de Jean V.

1706.

Les Puissances de l'Es-

### ESPAGNE.

### Philippo V.

Ville & de son Rival, & de finir la guerre, lorsque le Comte de Toulouse, qui bloquoit le port avec la flotte Francoise, se retire à la vue d'une flotte Angloise beaucoup plus forte que la sienne. La supériorité de l'ennemi, & une éclipse de soleil, qui arriva le onze Mai, remplirent l'armée Espagnole de terreur; elle refusa de combattre. Philippe, obligé de céder à sa mauvaise fortune, s'enfuit à Madrid en passant par le Roussillon, craignant également ses sujets & les ennemis.

L'Archiduc & Milord Peterborough soumettent moins par leurs armes que par la trahison, l'Arragon, la Catalogne & la Province de Valence.

Quatante mille Anglois & Portugais, conduits par Gallowai & Las-Minas, traversent l'Estremadure, & marchent vers Madrid. Le Roi est menacé dans sa Capitale. On l'exhorte à s'éloigner; mais ce Prince courageux se détermine à vaincre ou à périr. Il transfere la Reine & sa Cour à Burgos. La Capitale est abandonnée : les Anglois & les Portugais y entrent en triomphe. Pour comble de malheur, on apprend'que le Comte de Sancta-Cruz a livré Carthagene & les galeres aux ennemis. Cependant les malheurs du Roi & sa grandeur d'ame raniment le zéle des Espagnols. Les Castillans donnent l'exemple. Ils s'assemblent, ils fondent avec intrépidité sur les Anglois & les Portugais. Les munitions & leurs mala-Evêques, les Curés, à la tête de Ré- des. Ils se retirerent de la gimens de Chanoines, de Moines, de Castille, n'étant plus en Prêtres, de Gentilhommes, de Paylans, état de s'y soutenir.

#### PORTUGAL.

#### Jean V.

des Alliés contre l'Espagne & la France.

Les Portugais & les Anglois, au nombre de quarante mille, entrent dans l'Estremadure , pren⊲ nent Alcantara & cinq mille hommes de la garnison Espagnole, forcent Cindad - Rodrigo, Salamanque, le poste d'Espinar, & marchent vers Madrid. où ils pénétrent sans trouver de réfistance. Les Castillans, fideles à leur Roi . n'osoient éclater ; mais ils détruisoient en détail les soldats qui avoient l'imprudence de s'écarter. Les Généraux Anglois & Portugais firent une grande faute en s'arrêtant à Madrid. Leur armée s'énerva par le repos & la debauche; & à peine la moitié échappa-t-elle des maladies & des embuches des citoyens, lorsque, réveillés par l'activité de PhilippeV. les Généraux abandonnerent Madrid. Ils no purent empêcher Philippe de leur enlever Alcala, où ils avoient renfermé leurs

#### REMARQUABLES. BVENEMENS

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

### PORTUGAL

Jean Y.

se signalent par des actions de vigneur. Le patriotisme se réveille dans tous les cœuts; les femmes & les enfans mêmes prennent les armes. Il se fait par-tout

des prodiges de courage.

Gallowai & Las-Minas sont obligés de retirer de Madrid leur armée réduite à moitié. Ces Généraux joignent leurs troupes à celles de l'Archiduc. Philippe les poursuit, leur enleve Alcala, où ils avoient leurs magasins. L'Archiduc passe dans le Royaume de Valence. Philippe rentre dans sa Capitale au milieu des acclamations d'un peuple transporté d'allégresse.

Le Duc de l'Infantado, le Patriarche des Indes, Mendoze, ancien Inquisiteur. général, le Comte de Lemos, sont arrêtés comme traîtres à leur patrie. La Reine Douaitiere est releguée à

Bayonne.

L'Archiduc s'empare de l'Arragon. Les Isles de Mayorque & de Minotque

zeconnoissent sa domination.

La défaire des François à la funeste journée de Ramillies entraîne la perte

des Pays-Bas Espagnols.

Les François sont encore battus par le Prince Eugene devant Turin. Le vainqueur se rend mastre, par une suite de succès, des Etats occupés par les Espagnols & les François en Italie.

### 1707.

La défection des Catalans, des Arragonois, des Valenciens, & de plusieurs commencerent à se raien-Soigneurs Espagnols, ne fit que ranimer tir. Le Marquis de Bay, le zéle des Grands & des Castillans, Général, qui commandois

1707.

Les succès des Allies

#### ESPAGNE:

#### Philippe F.

pour maintenir sur le Trône Philippe V. ce Roi, si digne de l'occuper par toutes les qualités qui font le Héros & le grand | Homme. Pour comble de joie, la Reine l donna, le 25 Août, au Roi & à l'Etat le Prince Louis, dont la naissance tant désirée sembla réparer tous les malheurs. Le Clergé, le Mexique, plusieurs Villes d'Espagne, la Noblesse, l'Inquisition même, concoururent à faire un hommage volontaire de leurs richesses & de l leurs services. Le Général Anglois, témoin de cet amour de la Nation envers son Souverain, écrivit à Londres, que toutes les forces de l'Europe réunies, ne seroient point capables de détrôner un Prince si chéri de ses sujets.

Les Espagnols remportent plusieurs avantages contre leurs ennemis dans

l'Estremadure.

Bataille dans les plaines d'Almanía, le 25 Avril, entre le Maréchal de Berwick, Anglois d'origine & Général de l'armée Françoise, & Milord Gallowai, François, qui avoit porté originairement le nom de Marquis de Ruvigny, Général de l'armée Angloise. La victoire se décida entierement en faveur de Berwick, qui dut une partie de sa gloire au Marquis d'Avarey & au Chevalier d'Asfeld. Il ne se sauva pas six mille hommes de Parmée des Alliés, qui étoit de trentecinq mille combattans Anglois, Allemands, Portugais & Hollandois. Les vainqueurs prirent l'artillezie, les bagages, les drapeaux. Gallowai, blessé au visage, eut à peine le tems de se sauver à Tortose.

## PORTUGAL.

Jean V.

l'armée Espagnole contre les Portugais dans l'Estremadure, leur enleva Ciudad-Rodrigo, & le Duc d'Ossene, Serpa.

Le Maréchal de Berwick, à la tête des François, défit entierement l'armée des Alliés à la fameuse journée d'Almansa. Presque tous les Portugais, qui faisoient partie de l'armée, furent tués ou faits prisonniers.

#### e s p a g n e.

#### Philippe V.

PORTUGAL.

Ican V.

Le Duc d'Orléans ne put venir prendre le commandement de l'armée Françoise que le lendemain de la victoire; il réduifit sous la domination de Philippe V. les Royanmes de Valence & d'Arragon, dont les habitans furent punis par des contributions, & soumis aux loix de la Castille. Xativa, ville qui osa encore etre rebelle, fut détruite & rasée. Philippe V. la fit rebâtir depuis sous le nom de Philippeville.

· La forteresse de Lerida se rendit au Duc d'Orléans, qui avoit déja pénétré en Catalogne. Le Duc de Noailles enleve la Cerdagne à l'Archiduc. Le Comse

de Villars reprend Minorque.

En Italie, la trahison des Princes de Montesarchio, d'Avellino, de Bariati, du Duc de Monteleon, livrerent le Royaume de Naples à l'Empereur. Ce Souverain fit revivre sur les Etats d'Italie les anciens droits de Charles-Quint, & dépouilla plusieurs Princes de leur Souveraineté.

Le Pape Clément XII. voulut agir pour rétablir la paix; mais l'Empereur l'Obligea lui même de donner à l'Archiduc le titre de Roi d'Espagne.

Le Duc de Savoye attaque inutilement

la ville de Toulon.

Le Duc de Vendôme arrête les progrès de Malboroug, Général Anglois,

dans les Pays-Bas.

Le Maréchal de Villars parcourt la moitié de l'Allemagne, qu'il met à contribution.

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

## 1708.

Philippe perd la Sardaigne par la trahison des principaux Seigneurs de cette Isle, qui la livrent aux Anglois. Le Marquis de la Jamaïque, Vicerois le Comte del-Castillo; Dom Vincent Bocallar, Marquis de Saint-Philippe, opposent envain aux traîtres leur constance & leur attachement pour leur légitime Souverain.

Deux mille Matelots Anglois se saisissent de Port-Mahon.

Les Maures reprennent Oran. La Monarchie se voyoit ainsi enlever ses plus fortes places, qui lui avoient couté autrefois tant de sang & de travaux.

Le Duc d'Orléans force la ville de Tortose, place considérable, désendue par le Comte de Statemberg.

Le Chevalier d'Asfeld reprend Denia & Alicante dans le Royaume de Valence.

Les Ducs de Bourgogne & de Vendôme soumettent dans les Pays - Bas Gand, Bruges, Plassendal. Ces succès sont suivis de la défaite des François à Oudenarde & à Plassendal. Le Prince Eugene se rend maître de Lille, & fait lever le siège de Bruxelles.

#### 1709. . "

Le Roi de France, aceablé par ses malheurs, demande la paix.

Les Alliés exigent que Louis XIV. ôté Mai dans la campagne de la Couronne d'Espagne à Philippe V. la Gudina sur la frontiere & font d'autres propositions si fictes de Portugal, & enieve aux

#### PORTUGAL.

#### Jean P.

### 1708.

Les Rois d'Espagne & de Portugal conviennent d'empêcher les hostilités contre les Laboureurs & les Vignerous des frontieres des deux Etats:

L'Archiduchesse Marie. Antoinette, seconde fille de l'Empereur Léopold & sœur de l'Azchiduc, épouse lean V.

## 1709.

Le Marquis de Bay défait Milord Gallowai le 7

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

& si dures, que la France présére de

reprendre les armes.

On dit qu'alors le Duc d'Orléans, trompé par le faux bruit de la désertion de la France & de la renonciation de Philippe à la Couronne, songea aux moyens de faire valoir ses droits sur la Monarchie d'Espagne, & de la disputer à l'Archiduc. Son dessein sur pénétré par les Rois Philippe V. & Louis XIV. qui en témoignerent leur mécontentement. Mais le Duc d'Orléans se justifia bientôt, en faisant connoître ses véritables sentimens.

La Cour de Madrid rappelle son Ambassadeur de Rome, & renvoie le Nonce du Pape, voulant se vengez du Souverain Pontise, qui avoit donné à l'Archiduc le titre de Roi d'Espagne.

l'Archiduc le titre de Roi d'Espagne. Le Marquis de Bay défait dans l'Estremadure, à la célébre bataille de la Gudina, l'armée des Anglois & des Por-

tugais.

Le Comte de Staremberg s'empare de Balaguier. Le Roi prend le commandement de son armée dans la Catalogne, pour prévenir les suites de la division entre le Maréchal de Besons, Général des troupes Erançoises, & le Comte d'Aguilar, Général des troupes Espagnoles.

Prise de Tournay par le Prince Eu-

gene.

Batalle de Malphquet, la plus menttriere & la plus longue de toute cette guerre. Le Maréchal de Villars & le Maréchal de Boufflers combattirent en Héros contre le Prince Eugene & le

#### PORTUGAL.

Jean V.

Portugais, le premier Juin, le château d'Alconchel.

### ESPAGNE.

#### Philippe V.

Duc de Malboroug. Le champ de bataille resta aux ennemis. Ils s'emparerent de Mons.

Le Comte du Bourg sauva la Haute-Alsace & la Franche-Comté par la victoire de Rumersheim. Le Comte de Berwick désendit le Dauphiné.

La France & l'Espagne eurent beaucoup à souffrir d'un hyver affreux, qui fut suivi de la stérilité, de la famine & de maladies épidémiques.

#### 1710.

Louis XIV. envoie à la Haye M. de Torci pour y négocier la paix. Le Prince Eugene, le Duc de Malboroug, & Heinsius, grand Pentionnaire des Etats, formoient une sorte de Triumvirat qui gouvernoit l'Empire, l'Angleterre & la Hollande. Ils sentoient que leur crédit étoit fondé sur la guerre; c'est pourquoi ils éloignoient la paix, ou ils l'offroient à la France & à l'Espagne à des conditions que ces Puissances ne pouvoient accepter.

Philippe apprit que le Duc de Medina-Celi, son Ministre, le trahissoit, en informant la Cour d'Angleterre du secret des négociations. Ce Seigneur sut arrêté & condamné à mort; le Roi lui pardonna, & le sit transsérer à Fontarabie, où le Duc mourut l'année suivante.

Cependant Louis XIV. rappella d'Es pagne les troupes Françoises, dont il avoit lui même le plus grand besoin pour la désense de ses Etats. Philippe trouva des ressources parmi ses peuples, en

#### PORTUGAL.

### Jean V.

### 1710.

L'Archiduc, conduit par la victoire à Madrid pour la seconde fois, attendoit, pour continuer ses conquêtes, que l'armée Portugaise vînt fortifier son parti; mais le Marquis de Bay, Général Espagnol, s'empara des passages, & empêcha les Portugais de pénétrer. Il donna le tems, par cette belle défense, au Comte d'Aguilar & à Dom Balthasar Patinho, Marquis de Castelhar, de rassembler une armée dans la Caftille. Le Duc de Vendôme vint en prendre le commandement. L'Archiduc fut dès-lors contraine d'abandonner Madrid.

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

#### PORTUGAL.

Jean V.

leur prodiguant les priviléges & les honneurs. Il met sur pied deux atmées nombreuses, l'une en Catalogne, & l'autre dans l'Estremadure; il pourvut aussi à la défense de la Galice & de l'Andalouse.

Le Royaume de Naples, le Milanois, la Sardaigne, demandoient à rentrer sous la domination Espagnole. Philippe envoya des troupes pour favoriser la révolution de Sardaigne; mais le Duc d'Uceda sit manquer, par sa trahison, l'expédition des Espagnols.

Le Roi laisse à Madrid la Reine en qualité de Régente, & va prendre le commandement de l'armée de Catalogne. Il est battu successivement à Almenara, à Penalva, & poursuivi jusqu'à Sarragosse par le Comte de Staremberg.

Le Marquis de Bay est rappellé de l'Estremadure, & le Roi le met à la zête de ses troupes. Ce Géneral est vaincu à son tour, le 20 Août, sous les murs de Sarragosse. L'Abchiduc profite de cette victoire pour s'avancer à Madrid. Cette Capitale est une seconde sois abandonnée par le Roi & la Reine, suivis de trente mille citoyens : la Reine se sauve avec son sils dans le fond de la Navarre.

Philippe, attribuant ses disgraces à l'incapacité de ses Généraux, demande pour tout secours à Louis XIV. qu'il-lui-envoie le Duc de Vendôme. Ce grand Général rendit par sa présence l'espérance au Roi & à toute la Nation.

L'Archiduc se fit proclames Roi

### · Philippe V.

PORTUGAL.

Jean V.

d'Espagne pour la seconde fois à Madrid. Mais les Castillans, sidéles à leur légitime Souverain, montrerent tant de triftesse & de répugnance, que l'Archiduc, ne se croyant pas en sureté, sortit de Madrid, & s'enfuit à Barce-

: Philippe revint dans sa Capitale, & la quitta bientôt après pour aller joindre ion armée.

Le Général Stanhope est enlevé avec cinq mille Anglois dans Brihuéga en Castille : le Comte de Staremberg vole au secours de Stanhope, & est vaincu dans les plaines de Villaviciosa. Le Duc de Vendôme justifie par ces succès la haute opinion que l'on avoit de ses talens; il fut nommé le Libérateut de l'Espagne. Ce Général conduisit Phidippe V. en triomphe à Sarragosse.

La France éprouvoit toujours de nouvelles disgraces; elle perdit dans les Pays-Bas Douay, Béthune, Saint-Venant, Aire.

### 1711.

La Reine Anne d'Angleterre disgracia | Le Marquis de Bay, la Duchesse de Malboroug, qui étoit Général Espagnol, ne peut dans une telle faveur, que tout se con- empêcher les Portugais de duisoit par elle dans le Gouvernement. saise la conquête de Mi-Le Duc de Malboroug perdit aussi beau- randado-Duero, Capitale coup de son crédit, sur-tout depuis de la Province de Tra-losque l'on eut fait voir à la Reine que Montes. Ce Général potte ce Général perpétuoit la guerre, pour sa vengeance sur Elvas sa satisfaire son intérêt & son embition. qu'il bombarde.

Mort de l'Empereur Joseph, ne sail Les Portugais éprouves

sant que deux filles. L'Archiduc parvint rent une plus grande disà l'Empire, le 14 Ostobre, sous le grace dans le Brésil de la

IŤII.

#### espagne.

### Philippe V.

nom de Charles VI. & succéda aux Trô- part des François. Du Guénes de Bohême, d'Hongrie, aux Pro-Trouin, le plus grand vinces Héréditaires & au Milanois.

Le Ministere d'Angleterre cessa de tems, attaque & prend combattre pour un Prince que la conquête de l'Espagne auroit rendu trop puis fant & formidable à l'Europe. La Reine une perte de plus de vingt-. Anne figna les préliminaires de la paix cinq millions à la Colonie avec la France, en assurant l'Espagne Portugaise. & l'Amérique à Philippe V.

Le Duc de Noailles conquit Gironne. Philippe lui accorda la Grandesse, en

reconnoissance de ses services.

En Catalogne, le Duc de Vendôme s'empare de Balaguier & de Solfonne; le Marquis d'Arpajon réduit le château de Venasque dans l'Arragon.

Le Comte de Staremberg fait une

entreprise inutile contre Tortose.

Malboroug force Bouchain en Flandre; c'est le dernier exploit de ce fameux ennemi de la France.

### 1712.

Congrès indiqué à Utrecht pour la

conclution de la paix.

Le Duc d'Ormond, qui avoit reptis le commandement des troupes en Flandre, à la place du Duc de Malboroug, sépare son armée de celle des Alliés, & public une suspension d'armes avec les François.

· Cependant le Prince Eugene, Général de l'Empereur, s'avance à la tête de cent mille hommes devant Landrecies dont la conquête devoit lui ouvrir le ger les Alliés d'observer la passage jusqu'à la Capitale. Le Maréchal suspension d'armes qu'elle de Villars marche à la rencontre avec avoit conclue avec la Fran-

#### PORTUGAL

#### Icen V.

Homme de mer de son Rio-Janeiro, ville extrêmement opulente,& cause

## 1712.

Le Roi de Portugal se vit forcé de rester dans l'inaction, parceque les troupes Angloises, qui étoient dans ses Etats, avoient reçu ordre de garder la neutralité, & d'engager les Portugais à ne point la violer.

La Reine Anne d'Angleterre vouloit par-là obli-

### ESPAGNE.

#### Philippe V.

PORTUGAL.

Jean V.

une armée inférieure; ce Général habile oe sans leur participation. défait un gros corps de troupes dans le camp de Denain, emporte le poste de Marchiennes, où les Alliés avoient leurs magatins; il reprend Saint-Amand, Douay, le Quesnoy & Bouchain, & fait, dans cette glorieuse campagne, plus de trente mille prisonniers.

Le Duc de Vendôme mourut à Vignaros en Espagne. Philippe V. le fit enterrer à l'Escurial au milieu des Rois; ce Souverain avoit accordé au Libérateur de l'Espagne le titre & les honneurs de premier Prince du Sang.

Le Marquis de Bay est obligé de lever le siège de Campo-Mayor. Les Impériaux font plusieurs conquêtes sur les côtes de la Toscane. Le Marquis de Brancas defend Gironne. Les ennemis échouent devant Venasque, Cervéta & Roses.

Le Roi d'Espagne transporte à l'Electeur de Baviere & à ses successeuts la Souveraineté des Pays-Bas Espagnols.

Philippe V. renonce folemnellement à la Couronne de France, & les Ducs. de Berry & d'Orléans au Trône d'Espagne. C'étoit à ces conditions que la Reine Anne se rendoit l'arbitre de la paix.

1713.

L'Espagne signe la paix avec l'Angle-terre le 13 Juillet, en cédant à cette prit avec inquiétude les Puissance Gibraltar & Minorque, en lui négociations de paix que permettant la traite des Négres dans l'Espagne faisoit; il crai-les Colonies Espagnoles, & lui aban- gnit de se voir seul exposé donnant le commerce exclusif de l'Amé. lau ressentiment de cette

1713.

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

zique: Enfin l'Espagne reconnut la succession établie en faveur de la maison de Brunswick-Hanovre.

Philippe V. fut encore obligé de mettre le Duc de Savoye en possession de la Sicile.

Le traité de Munster fut la régle de celui que l'Espagne sit avec la Hollande.

Le Portugal est compris dans le traité général.

Les hostilités continuerent encore entre l'Empereur & le Roi d'Espagne. Charles répétoit l'Espagne & les Indes, & Philippe l'Italie.

Les États rendent une loi solemnelle pour la succession à la Courronne. Il est dit que les Princes descendans de Philippe, en quelque dégré que ce soit, parviendront au Trône avant-les falles mêmes du Prince régnant.

#### 1714.

L'Empereur fait retirer ses troupes de la Catalogne; mais en promettant du secours aux habitans, afin de les aider à maintenir leurs priviléges & leur liberté. Barcelonne eut la folie de se regarder comme une République, & d'armer contre l'Espagne & la France. Il fallut recommencer la guerre pour réduire cette Ville & la Province.

Louis XIV. envoie le Matéchal de Berwick, à la tête d'une armée, pour forcer Barcelonne à se soumettre : elle sse résister aux efforts réunis de l'Estagne & de la France. Le fanatisme de presque tous les Ordres Religieux.

#### PORTUGAL.

#### Jean F.

Puissance: mais Anne, Reine d'Angleterre, qui étoit alors l'arbitre des querelles des Souverains de l'Europe, lui promit de le faite comprendre dans le traite général. L'Espagne & le Portugal convinrent de se restituer leurs conquêtes téciproques.

### ESPAGNE.

### Philippe V.

PORTUGAL

Jean V.

& l'yvresse de l'indépendance, arment tous les habitans; ils font des prodiges de valeur, mais enfin ils sont obligés de se rendre à discrétion. Le Maréchal de Berwick livre cette Ville séditieuse aux flammes; il fait mourir dans les supplises soixante des principaux Rebelles. Les priviléges de la Province sont abolis.

La mort de la Reine Marie-Louise de Savoye, arrivée à Madrid le 14 Février, jetta le Roi dans la plus grande aristesse. Il quitta son palais, & se retira dans celui du Duc de Medina-Celi, abandonnant les soins du Gouvernement au Cardinal del-Giudice. La Princesse des Ursins s'éleva pour lors à un tel dégré de saveur, que l'on apprehendoit que le Roi ne la plaçât sur son Trône; mais le précipice étoit au pied de sa haute fortune.

M. Orry étoit en Espagne, occupé à établir le meilleur ordre dans les Finances. Ce Ministre porta aussi ses projets de résorme sur les autres branches de l'administration; il révolta la Nation. Le Tribunal de l'Inquisition sévit contre un Décret concernant l'immunité Ecclésiastique, que le Roi vouloit supprimer.

L'autorité du Tribunal de l'Inquisition balança le pouvoir Souverain; on craignoit les suites funestes de cette guerre intestine, lorsque parut à la Cour l'Abbé Alberoni, fils d'un Paysan Italien, protégé autresois par le Duc de Vendôme, qui l'avoit conduit avec lui en Espagne, où cet Abbé s'étoit

#### ESPAGNE.

Philippe V.

PORTUGAL.

Jean V.

fixé après la mort de son Protesteur. Alberoni s'infinua auprès de la Princesse des Ursins, dont il développa le génie ambitieux & les prétentions. Il proposa à cette Favorite d'engager Philippe V. d'epouser Elisabeth Farnese, heritiere de Parme, de Plaisance & de la Toscane; il lui fit envilager cette Princesse comme d'un caractere souple, d'un esprit sim-- ple, sans ambition & sans talens. La Princesse des Ursins, espérant de perpétuer son régne sous le nom de cette nouvelle Reine, détermina le Roi à faire demander en mariage Elisabeth Farnese, que la politique lui conseilloit d'ailleurs d'épouser : l'Abbé Alberoni fut chargé de suivre la négociation; # la fit avec succès. Elisabeth Farnese n'étoit point telle qu'elle avoit été faussement dépeinte; elle avoit le génie élevé, l'ame grande & l'esprit éclairé. La Princesse, sçachant qu'elle avoit été abusée par l'Abbé Alberoni, voulut faire rompre la négociation; mais il n'étoit plus tems. La jeune Reine étoit en chemin : le Roi, avec toute sa Cour, alla au-devant d'elle à Guadalaxara. La Princesse des Ursins s'avança pour la recevoir jusqu'à Xadraque; mais à peine fut elle arrivée, qu'ayant osé contrôler quelques-unes des actions d'Elisabeth Farnese: Qu'on me délivre de cette folle, dit la jeune Reine. & qu'on la conduise hors du Royaume : ce qui fut fait sur le champ, sans doute d'accord avec le Roi. L'enlevement de la Favorite fit une révolution dans le Ministère; M. Orry fut renvoyé en

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

France; le Tribunal de l'Inquisition cessa ses plaintes; l'Abbé Alberoni devint l'Oracle du Conseil.

Etablissement d'une Académie de Belles-Lettres à Madrid.

Mort de la Reine Anne d'Angleterre. Georges-Louis de Brunswick, Electeur d'Hanovre, régne sur les trois Royaumes de la Grande-Bretagne.

### 1715.

Alberoni se servit de son crédit auprès de la Reine pour faire disgracier le Cardinal del-Giudice.

Les habitans des Isles de Majorque & d'Ivica sont excités à la révolte par un corps de troupes Autrichiennes. Le Chevalier d'Asseld force les mutins à rentrer dans l'obéissance. On découvre en Catalogne une nouvelle conspiration, dont les principaux Auteurs sont punis de mort.

Louis XIV. Roi de France, mourut le premier de Septembre, après un régne long & éclatant, qui lui mérita le surnom de Grand. Louis XV. son arrière petit-fils, lui succéda âgé de cinq ans & demi. Le Duc d'Orléans sut Régent du Royaume.

### 1716.

Alberoni étoit à la tête des affaires & avoit le génie propre pour leur rendre tout leur éclat; il méditoit de faire rentrer l'Espagne en possession des Etats d'Italie: les circonstances étoient favorables; mais avant que de manisester son projet, il songea à obtenir la dignité

#### PORTUGAL.

#### Jean V.

### 1715.

Le Traité de paix entre l'Espagne & le Portugal fut signé le 13 Février. Les articles principaux furent que l'Espagne rendroit le château de Noudar avec son territoire, l'isle de Verdœjo & la colonie du Saint-Sacrement; & que le Portugal rendrois Albuquerque & Puebla avec leurs territoires, & qu'il lui seroit payé fix cens mille écus pour l'assiente ou l'introduction des Négres.



#### ESPAGNE.

Philippo V.

PORTUGAL.

Jean V.

de Cardinal; & pour y parvenir, il flatta le Pape, en faisant rendre à son Nonce en Espagne la Clef & les Papiers de la Nonciature, qui lui avoient été ôtés; il envoya en même-tems des escadres pour defendre l'Italie, menacée par les Turcs, & qui assiégeoient l'isle de Corfou. L'approche des vaisseaux Espagnols mit en fuite la flotte des Infidéles.

Cependant l'Empereur remporta en Hongrie, par les mains du Prince Engene, la bataille de Petervaradin contre les Turcs. L'Empereur se sit céder la Sicile, pour un equivalent dans le Milanois.

La Reine d'Espagne accoucha d'un fils, qui fut nommé Dom Carlos.

Le Pape, en reconnoissance des secours que le Roi d'Espagne avoit envoyés en Italie, lui accorde pour cinq ans le droit appellé en Espagne Milliones, s'est-à-dire, le droit de lever un million & demi sur les Indes, & un million sur les Eglises d'Espagne.

### 1717.

Traité de la triple alliance entre la France, l'Angleterre & la Hollande, signé le 4 Janvier à la Haye. L'Espagne vir avec un secret déplaisir que la France & l'Angleterre prétendissent l'empêcher d'agir contre l'Empereur,

Alberoni fut élevé au Cardinalat; l'objet de son ambition étant rempli, il songea dès-lors à l'exécution de ses projets sur l'Italie. Il fit partir des ports de l'Espagne une flotte considérable

### ESPAGNE.

### Philippe V.

Sous les ordres de Jean-François de Vere, Marquis de Leyde, qui se rendit en Sardaigne, & conquit cette Isle en deux mois. L'Empereur, comblé de gloire par la victoire contre les Turcs & la prise de Belgrade, apptit avec étonnement la perte qu'il venoit de faire d'un Royaume.

Dom Alphonse-Philippe d'Andrado enleva aux Pirates, dans les mers du Mexique, vingt vaisseaux richement charges; six autres vaisseaux furent saisse par les Espagnols au port d'Arica dans le Pérou. La colonie de Porto-Rico, insultée par les Anglois, détruisit leur établissement dans l'Isle de Crabe.

Alberoni rétablit l'autorité du Roi, dans le Gouvernement; il corrigea beaucoup d'abus, fit des réformes importantes dans l'Ordre Militaire, qu'il mit fur le pied du Militaire de France. Il fupprima les Universités de la Catalogue, & de leurs revenus, il en fonda une à Cervera, la seule ville de cette Province qui étoit restée sidéle au Roi.

## 1718.

Le Pape, indigné d'avoir été le jonet d'Alberoni, lui refusa des Bulles pour l'Archevêché de Séville, auquel le Roi l'avoit nommé. L'Empereur, plus furieux encore, demandoit que le Pape dépouillât ce Ministre de la dignité de Cardinal; mais le Sacré Collège ne voulut point laisser introduire un exemple si dangereux, & s'y oppose, Le-refus des Bulles sut la cause d'une supruse

#### · PORTUGAL

Joan P.

1718.

Le Portugal jouissoit de la paix, sans prendre aucune part aux agitations des autres Etats de l'Europe.

Tome II.

### MAR TESPAGNE

PORTUGAL.

Philippe V.

Jeas V.

entre la Cour de Rome & celle des Madrid.

Le Cardinal Alberoni arma une nouvelle flotte, plus formidable que la premiere, dont le Marquis de Leyde eut encore le commandement, & qui fit une invalion dans la Sielle.

L'Empereur, menacé par l'Espagne, conclut une tréve avec les Turcs, accédaau traité de la triple alliance, & fit passer une armée en Italie.

Les Anglois, jaloux de la marine Espagnole, arment une flottenombreuse. L'Amiral Bings, qui la commandoit, fait débarquer vingt mille Allemands en Sicile; il attaque la flotte Espagnole à la hauteur de Syracuse, or lui entever vingt-trois vaisseaux, une galitte à bombes de un brulot. Les Espagnole perdent six mille hommes dans le comma dat. Cependant le Cardhial Albetoni poursuit, avec non moins d'andeut; l'exécution de ses projets. Il fast se questrer tous les essets des Négocians Anglois, qui étoient dans les Etats du Roi d'Espagne; il ordonne au Marquis de Leyde de presser la conquête de la Sigile.

Les Elpagnols, lecondés par les habitans de la Sicile, défont, le 15 Octobre à Melazzo, un corps de huit mille Allemands, commande par le Général Veterani, qui est arrêté prisonnies.

On découvrit en France une conspiration formée par le Cardinal Alberoni ; & conduite par le Prince Cellamare ; Ambassadeur d'Espagne, pour énlèver le Duc d'Orléans Régens, et suite

# BUBNEMENS SEMARQUABLES.

## ESPADNE

Philippo M.

PORTUGAL.

donnet par les Etats de la Nation la Régence à Philippe V. Ce fut le Secrétaire de l'Ambaffadeur qui, dans l'yvresse du vin & de la débauche, se laissa surprendre, par une Courtisane, des papiers qui contenoient ce seçtet si important, dont la découverte sauva le Régent. Le Prince Cellamare sut misen prison. La guerre sut déclarée à l'Espagne.

Le Régent découvrit de manifesta un autre projet du Ministre Ripagnol, pour rétablir la maison de Scuart sur le Trone d'Angleterre.

1719.

La flotte, destinée à portet le Prétendant en Angleterre, fuit dispersée par la tempéte; il n'y eut qu'un Régiment Espagnol qui put débarquer en Ecoste, auquel deux mille hommes de troupes Nationales se joignitent. Cette petite, armée sut bientôt dissipée.

Une autre flotte étoit appellée en France par les féditieux de la Bretagne; mais le Régent seut prévenit les desseins de l'ennemi, & punit les rebelles.

Une armée Françoise, commandée par le Maréchal de Berwick, s'a du côté des Pyrenées. Ce Général à combattre le Duc de Lyria, soi l'un des Généraux de l'Espagne, qu'fermit dans son devoir, l'exhort servir son Prince comme il le d'L'Europe regardoit comme simulé envisageoir comme une guerre curpe, cette querelle entre deux Rois d'une même Maison, & entre deux Rois d'une même Maison, & entre deux Reposes.

## ESPAGNE.

### Philippe V.

PORTUGAL.

Jean V.

unis par tant d'alliances & par des intérêts communs. Cependant les François font la conquête de Fontarabie, de Saint-Sébastien, du château d'Urgel; ils brûlent les magasins des Villes, & seize vaisseaux de guerre qui étoient encore sur les chantiers.

Les Anglois s'emparent du port de Vigo, & emmenent six vaisseaux, après avoir détruit les munitions rassemblées

dans cette place.

Le Roi d'Espagne s'avance, à la tête d'une armée, jusques dans la Biscaye; la Reine & le Cardinal Alberoni suivoient aussi, chacun à la tête d'un détachement. Philippe V. espéroit que sa présence attireroit beaucoup de François sous ses étendarts; mais le Maréchal de Berwick sçut les contenir. On apprit alors que les Espagnols avoient été défaits en Sicile par Merci, Général de l'Empereur. Ces disgraces multipliées indisposerent le Roi contre son Ministre, auteur des troubles de l'Espagne. Le Duc d'Orléans Régent demandoit son exil; ce Cardinal fut sacrifié au salut de l'Etat, & renvoyé en Italie. Ce Ministre eut contre lui la fortune, mais son génie étoit fait pour l'affervir, & pour rendre à l'Espagne sa supériorité sur toutes les autres Puissances de l'Europe. Il trouva même les moyens, pendant le court espace de son ministère orageux, de ranimer, par des Réglemens utiles & sages, l'industrie & l'activité des Espagnols pour le commerce, les Arts & l'Agriculture.

Alberoni, errant dans l'Europe, ne

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

PORTUGAL.

fut en sureté nulle part, ayant indisposé presque tous les Souverains contre lui. Ensin, après quelques années d'inquiétude & de persecution, il trouva le repos après la mort du Pape Clément XI. Il sut même sur le point d'être élevéau Souverain Pontificat.

### 1720.

La chute du Ministre Espagnol facilita les négociations de la paix. Le Roi d'Espagne accéda au traité de la triple alliance, & abandonna ses intérêts au Duc d'Orléans, Régent de France. La Cour de Madrid sit évacuer la Sicile; elle rappella le Marquis de Leyde avec ses troupes, qui étoient au nombre de vingt-quatre mille hommes. On les destina à une expédition en Afrique.

Ceuta étoit depuis vingt-six ans assiégée par les Maures. Le Marquis de Leyde vint les attaquer, les vainquit en plusieurs combats, & délivra cette

place.

On célébra un Auto-da-fé à Madrid, qui fut le premier du régne de Philippe V. Six hommes & six femmes, les uns Juifs, les autres Mahométans, furent livrés aux flammes.

La peste enleve au Pérou trois cens

mille personnes en trois mois.

Congrès de Brunswick, qui rétablit la paix dans le Nord de l'Europe.

#### 1721.

Le Roi d'Espagne, conformément aux desirs du Duc d'Orléans Régent, fait passer en France l'Infante, qui

Rrij

### ESPAGNE.

### Philippe V.

PORTUGAL

Jem P.

Ι.

m'avoit pas encore quatre ans, pour être élevée sons les yeux de Louis XV. à qui elle étoit destinée. Mademoiselle de Montpensier, sille du Duc d'Orléans, est mariée au Prince des Asturies; & Mademoiselle de Beaujolois, la cinquiéme fille du Régent, épousa l'année suivante Dom Carlos, sils ainé de la Reine d'Espagne.

On célébre un second Auto-da-fé, dans lequel cinq malheureux Judaisans sont

livrés aux flammes.

Mort du Pape Clément XI. Le Cardinal Michel-Ange Conti, lui succéde

sous le nom d'Innocent XIII.

Le Roi publie un Edit pour enfermer les Mendians invalides dans un Hôpital à Madrid, & fait employer ceux qui pouvoient travailles aux Ouvrages publics & aux Manufactures.

### 1722.

Les Maures fisent un armement confidérable, & se préparoient à venir fondre sur l'Andalousse; mais une tempête affreuse disperse leur flotte, & combat ces ennemis de l'Espagne.

Le Roi envoie un secours de douzes vaisseaux de guerre & de six mille hommes à l'Ordre de Malthe, pour sa dé-

fenie contre les Turcs.

L'Empereur Charles VI. délivra, après beaucoup de délais & de promesses, l'Aste d'investiture des Duchés de Parme & de Toscane en faveur de Dom Carlos; mais il exigeoit que ce Prince prétat serment de sidélité à Vienne. L'Empereur seur se conformait d'ailleurs si peu un



### B S P A G N L

Rhilippe V.

B.QRTYGAL

Lan Francis

traité de la triple alliance, que la Cour de Madrid rejetta cet Aste comme injurieux.

Philippe accablé d'infirmités, & entraîné par son goût pour la retraite & les exercices de dévotion, médite le dessein d'abdiquer, & de remettre la Couronne & le poids des affaires au Prince des Asturies, digne du Trône par ses talens & ses vertus.

### 1723.

Un Congrès, tenu à Gambray, n'avoit pst concilier encore les intérêts de l'Empire & de l'Espagne. L'Empereur vouloit que Philippe V. rendit aux provinces de l'Arragon & de la Catalogne leurs priviléges, & qu'il renonçât à la Toison d'Or, parceque cet Ordre avoit été institué par les anciens Ducs de la Bourgogne, qui n'appartenoir plus au Roi.

Le Duc d'Orléans, Régent de France, meurt. Le Duc de Bourbon devient premier Ministre.

Mort du Grand Due de Toscane. Le Pape donne à Dom Carlos l'investiture des Duchés de Parme & de Plaisance, pour conserver sur ces Duchés le droit de Suzeraineté, dont l'Empereur vou-loit le dépouiller.

Une grande sécheresse désole l'Espagne, & y cause la stérilité & beaucoupde maladies. Un orage subit & terribleinonda Madrid & les environs. Les champs offroient le spectacle d'une mer. Beaucoup d'habitans sont noyés, & plusieurs maisons submergées. Le Duc obardin i i i z ma ja na men i i z i ida, z i i z i ida i iza i

1723.

La peste, occasionnes par la sécheresse de l'air, enseve plus de quarante mille personnes dans la seuse ville de Lisbonne.

Les récoltes furent toutes brûlées en Elpagne & en Portugal.

Rr in

#### ESPAGNE.

Leuis I. surnommé le Bien-aimé.

PORTUGAL

Jean V.

de la Mirandole est surpris dans une maison de plaisance par les eaux : la Duchesse son épouse, le Marquis de Castel-Rodrigo, Capitaine Général; Dom Tibere Carasse, périssent dans cette espéce de déluge.

1724.

Philippe V. public fon abdication par un Décret du dix Janvier, en faveur du Prince des Asturies, qui régne sous le nom de Louis I. Philippe, avant que de se rendre à Saint-Idelphonse, lieu de sa retraite, établit pour le jeune Roi son successeur un Conseil privé, composé du Marquis de Mirabal, de l'Archevêque de Toléde, du Grand-Inquisiteur, du Marquis de Leyde, du Marquis de Valero, du Comte del-Puerto, de Dom Michel-François Guerra. Ce Prince distribue les principaux emplois aux personnes qu'il croit les plus capables de les bien remplir. Il se réserve une pension de trois millions, reversible après sa mort, sur la rête de la Reine; il assigne un revenu de sept cens cinquante mille livres à chacun des Infants, & de deux cens cinquante mille aux Infantes. Après ces dispositions, il se retire à Saint-Idelphonse, suivi de la Reine, de la Princesse de Robeque, de la Marquise de Las-Nielvas, du Marquis de Grimaldo & du Marquis de Valouse.

Louis I. est proclamé Rol à Madrid & dans toutes les Villes de la Monarchie.

Le nouveau Souverain ne fit rien

#### ESPAGNE.

Louis I. sunomme le Bien-aimé.

- PORTUGAL.

Jean V.

d'important sans consulter son pere, qui gouvernoit encore après son abdication. Il rejetta avec indignation la proposition que lui firent les Marquis de Mirabal & de Leyde, de retrancher la moitié de la pension de Philippe, & de s'affranchir de sa dépendance.

Louis I. permit un Auto-da-fé, où cinq malheureuses victimes de l'erreur

furent livrées aux flammes.

Le Roi accorde beaucoup d'honneurs aux Militaires distingués: il vouloit que les Officiers Généraux eussent à sa Cour les mêmes entrées que les Grands d'Es-

pagne.

Le Cardinal de Belluga, Evêque de Murcie, travaille à réformer le Clergé, en vertu du consentement du Roi & d'une Bulle d'Innocent XIII. Ce Pape n'étoit plus; le Cardinal des Ursins l'avoit remplacé sous le nom de Benoît XIII.

L'Empereur donna enfin à D. Carlos l'investiture de Florence & de Parme, & il étendit cette investiture aux freres du même lit que Dom Carlos & à leur

postérité masculine.

Le Duc de Bourbon, Ministre de la France, considérant la jeunesse de l'Infante, & envisageant que l'intérêt de l'Etat demandoit une Reine qui suit dans l'âge de donner des héritiers à la Couronne, envoya le Maréchal de Tessé à la Cour de Madrid, pour demander le rappel de la jeune Princesse; mais cette proposition sut rejettée.

La Reine d'Espagne avoit voulu s'affranchir de certaines gênes de l'Etiquet-

#### ISPAGNE.

### Philippe V.

PORTUGAL

Jean F.

te: le Roi s'en offensa, & retint cette Princesse dans son appartement, où elle ne pouvoit voir que la Camerera-Mayor & des Dames très-graves. Cette Reine sentit alors que les usages d'une Nation sont des Loix qui commandent même aux Souveraines: elle s'y conforma. Le Roi lui rendit toute sa tendresse & toute son estime.

Louis I. est atteint d'une petite vérole maligne qui l'enleva le 31 Août, âgé de dix-sept ans & six jours. Toute l'Espagne pleura la mort de ce jeune Prince, qui promettoit un régne heureux à ses Peuples par l'élévation de son ame, par l'excellence de son génio & par les qualités qui carastérisent les grands Rois. Ce Monarque sit avant sa mort un Aste de rétroccision de la Couronne à son pere.

Louise Elisabeth d'Orléans, veuve de Louis I. revint en France, où elle

fixa son séjour.

Philippe V. refusa quelque sems de remonter sur le Trône, objectant le vœu qu'il avoit fait de ne point renoncer à son abdication. Les desirs de la Nation, les représentations des Grands & des Ministres, les prieres de la Reine, les sollicitations des Ambassadeurs ne surent pas capables de l'ébranler; mais une assemblée de Théologiens ayant annullé son vœu, & son Confesseur lui refusant l'absolution s'il me sacrisioit son gost pour la retraire an hien de l'Etat, Philippe consense, à raprendre la Couronne. Il assemble ses Les-Cerses et

### Philippe V.

#### PORTUGAL

#### Ican V.

où il sir reconnoître l'Infant Ferdinand en qualité de Prince des Asturies.

Philippe disgracia le Marquis de Mirabal, qui avoit donné au feu Roi le conseil de diminuer sa pension; il se contenta de faire sur le même sujet au Marquis de Leyde un reproche d'amitié, qui lui fut si tensible, que ce Seigneur, le plus grand Capitaine de l'Espagne, en tomba malade, & montut de chagrin.

#### 1725.

Le Baron de Riperda, Holfandois, attiré à la Cour de Madrid par l'espérance d'une fortune, parvint à établir nombre de Manufactures, dont il eut cret, par lequel il enjoint la direction générale, avec des appointemens considérables. Ce Commerçant entreprit encore de conclure la paix. entre l'Empire & l'Espagne; il se fit donner une commission pour ce traité, & se rendit en conséquence à Vienne, où il se tint caché dans un fauxbourg; enfin, par la médiation du Prince Engene, qu'il connoissoit, Riperda sit réussir le traité de paix, que les pluss assujettit encore les Juges grands politiques avoient mutilement tenté depuis treize ans. Ce traité fut signé le 30 Avril. Philippe renonça aux Royaumes de Naples & de Sicile, aux Pays-Bas, au Milanois; & l'Empereur à l'Espagne & aux Indes. On confirmat pouvoir les metere à exé-La Lai de Philippe, qui exclut de la cution. Royauté les filles, tant qu'il y aura des mâles issus de lui, & la Pragmatique fanction par laquelle Charles VI. appelloit à la succession indivisible de ses Brars

### 1725.

Le Pape Benoît XIII. fait rendre dans le Concile National de Latran un Dénuxinquificurs d'Espegne & de Portugal de communiquer aux Acculés enfermés dans les prisons du Saint-Office, les crimes qui leur sont reprochés, afin que les prisonniers puissent se défendre par le ministere d'un Avocat. Ce Pape de l'Inquisition par un autre Decret, à communiquor leurs Arrêts au Conscil du Roi, & à les faire. confirmer avant que de

### ESPAGNE.

### Philippe V.

#### PORTUGAL.

Jean F.

l'aînée de ses filles, ou à leur défaut celles de l'Empereur Joseph, & successivement celles de l'Empereur Léopold.

La Cour de France sit repasser l'Infante en Espagne; & la Cour de Madrid renvoya en France Mademoiselle de Beaujolois, qui avoit eté destinée à D. Carlos, La Reine, veuve de Louis I. en quittant l'Espagne, ne put obtenir la continuation de sa pension de six cens mille livres.

Philippe V. fit un traité d'union avec l'Empire & la Russie; & Louis XV. se ligua avec l'Angleterre & la Prusse. On craignoit une nouvelle guerre; mais heureusement ces semences de discorde furent étoussées l'année suivante.

Les peuples des Royaumes d'Arragon & de Valence virent avec peine que le Roi ne vouloit point leur rendre leurs priviléges, qu'ils avoient perdus par leur rebellion: ils se souleverent encore; mais ils furent réduits par la force, & contraints d'avoir recours à la clémence du Roi.

Mort du Czar Pierre le Grand. L'Impératrice Catherine, sa veuve, en lui succédant, confirme l'alliance de la Russie avec l'Espagne & l'Empire.

## 1726.

Riperda, comblé de gloire par le traité de Vienne, qu'il avoit heureusement terminé, est elevé à la plus haute faveur. Il est créé Duc & Grand d'Espagne. Le Roi lui consia l'administration de la Guerre, de la Marine, des

#### ESPAGNE.

### Philippe V.

### PORTUGAL.

Jean V.

Finances & des Indes. Dom Jean-Baptiste Orendain, Secrétaire d'Etat, qui avoit aussi contribué à la paix, est surnommé se Marquis de la Paz.

Le poids des affaires accabla Riperda. Il n'avoit point le génie propre au ministère. Sa disgrace suivit de près son élévation. Riperda osa se révolter contre les ordres du Roi, & chercha un asyle dans l'hôtel de Stanhope, Ambassadeur Anglois, il su enlevé de cet asyle, malgré les protestations de l'Ambassadeur, qui se retira de Madrid à cette occasion. Riperda, enfermé dans le château de Ségovie, s'évada, & s'enfuit à la Cour de Maroc; il y sut traité comme un Aventurier; il mourut dans l'indigence & dans l'humiliation.

Le Roi publie des Réglemens pour l'administration de la Justice; il oblige les Tribunaux d'envoyer à la Cour l'état des Procès jugés: il accorde des appointemens fixes aux Magistrats.

Ce Monarque invite les Etrangera, par l'appas des récompenses, à venir apporter leurs arts & leur industrie en Espagne. Il supprime les dignités de Connétable & d'Amirante. Il rétablit la discipline dans les armées. Il fonde à Ségovie un Monastere pour les Demoiselles de condition, & un Collége pour l'éducation gratuite de la jeune Noblesse.

### 1727.

La paix donna un afcendant à la Cour de Vienne sur celle de Madrid. Ce sut à l'instigation des Ministres de l'Empire

## evenemens remarquables.

#### espagne.

### Philippe P.

### PORTUGAL

Ican V.

que les Espagnols entreprirent le siège de Gibraltar. Expédition dangereuse à laquelle le Marquis de Villadarias s'opposa avec une fermeté qui le sit disgracier. Le Comte de Las-Torrès, chargé du commandement de l'armée au refus du Marquis de Villadarias, eut la honte de lever le siège après quatre:

mois d'attaque.

Le Cardinal de Fleury, premier Ministre de France, met sa politique à entretenir la paix entre les Puissances de l'Europe. Il a la gloire de rétablir: la concorde & la confiance entre Philippe V. & Louis XV. Il parvient à engager l'Espagne, l'Empire, la Russie, d'une part; la France, l'Angleterre, la Hollande, la Prusse, de l'autre, à signer à Paris des préliminaires de pacification, & à renvoyer au Congrèsi de Soissons la discussion de leurs intézèts respectifs.

Le Roi d'Angleterre meurt : Georges II. son fils, lui succéde.

## 1728.

Le Roi d'Espagne envoie à Soissons des Ministres Plenipotentiaires. Le Ba- gocie avec l'Espagne une ron d'Huart & Dom Antoine de Sar- double ailiance; en detine, Intendant de Catalogne, sont mandant l'Infante d'Espa-nommés Commissaires par la Cour de gne pour le Prince du Bré-Madrid, afin de traiter avec des Com- fil, coc proposant l'Infante missaires François pour l'échange des de Portugal pour le Princ Déserteurs, & pour terminer quelques des Afturies. Cette négodifférends au sujet des limites entre l'un ciation réussit au gré des & l'autre Royaume.

Le Duc de Litia se rendit à Pétersbourg en qualité d'Ambassadeur, &c. 1728.

Le Roi de Portugal né deux Souverains.

#### REMARQUABLES. EVENE MENS

### ESPAGNE.

### Philippe V.

conclut avec le Czar Pierre II. un traité de commerce. Ce fut la premiere fois que la Cour de Madrid envoya un Am-

bassadeur en Russie.

### 1729.

L'Espagne & le Portugal s'unissent par une double alliance entre les Infantes & les Héritiers des deux Monarchies.

Traité de Séville entre l'Espagne, la France & l'Angleterre. La Hollande y rivière de Caye, à une accède. La Cour de Madtid s'affranchit lieue de Badajoz, où elles de la dépendance de la Cour de Vienne, firent l'échange des deux de ôte sa protection à la Compagnie de Princesses. Le mariage du Commerce d'Ostende, établie par l'Em-pereur. Les Puissances contractantes béni, le 19 Janvier, par garantissent à l'Espagne les Duchés de le Cardinal Borgia à Ba-Toscane, de Parme & de Plaisance. Le dajoz; & le même jour Congrès de Soissons est dissous par ces le Cardinal d'Aimeida., nouveaux arrangemens.

Celi, d'Arcos & de Medina Sydonia, ce du Brofil. Les deux Mol'isse de Léon, le port de Sainte-Marie narques eurent ensemble & la ville de San-Lucar, qu'il réume à phésieurs entresseus parti-

son Domaine.

#### 1730.

Mort du Pape Benoît MII. Le Cardinal Corsini lui succéde sous le nom de Clément XIII.

Victor-Amédée, Roi de Sardaigne, après un régne de 50 ans, abdique, en eveur de Charles-Emmanuel, son fils. Le regret le suit dans sa retraite. Il veut recouvrer le Prône; mais il'est arrêté & enfermé dans une prison, où il menrt après deux ans de captivité.

#### PORTUGAL.

Jean V.

### 1729.

Au commencement de cette année, Leurs Majestés Catholique & Portogaile se rendicent dans l'iste de Pégon, dans la Patriarche de Lisbonne, Le Roi acquiert des Ducs de Medinas bénit à Elvas celui du Princuliers.

### ESPAGNE,

### Philippe V.

### -

### 173I.

La mort d'Antoine Farnese, Duc de Parme, sit tomber entre les mains de Dom Carlos, Infant d'Espagne, l'héritage des Farneses & des Médicis, qui étoit depuis seize ans l'objet des négociations de presque toutes les Puissances de l'Europe. L'Empereur sut obligé d'abandonner ses prétentions sur ces Etats. Une flotte Angloise transporte Dom Carlos, avec six mille Espagnols, en Italie. L'Insant se sit reconnoître Grand Duc de Toscane à Florence, & alla sixer sa Cour à Parme.

## 1732.

Le Pape accorde au Roi d'Espagne le dixième des revenus du Clergé, pour aider ce Monarque dans l'expédition d'Afrique.

Le Comte de Montemar, à la tête d'une armée, assiége Mazar-Quivir & Oran; il fait la conquête de ces deux places importantes, & retourne à Madrid comblé de gloire. Les Maures reviennent, avec des armées nombreuses, pour reprendre Oran & Ceuta; mais ils sont défaits dans plusieurs combats, & contraints de se retirer.

### 1733.

Le Roi d'Espagne, & Charles-Emmanuel, Roi de Sardaigne, font un traité de ligue défensive & offensive, dans laquelle ils s'efforcent d'entraîner le Roi de France, & l'engagent à porter avec eux la guerre dans les Etats de l'Empereur PORTUGAL.

Jean V.

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

## PORTUGAL.

Jean V.

en Italie. Le Cardinal de Fleury refusa quelque tems de renoncer à son plan pacisique, mais enfin il ne put s'en défendre; il avoit à venger l'affront que l'Empereur sit alors au Roi de France, en se liguant avec la Russie, pour empêcher le Roi Stanislas, beau-pere de Louis XV. de monter sur le Trône de Pologne, où il étoit appellé par les suffrages de la Nation.

Le Maréchal de Villars, Général François, unit ses troupes à celles du Roi de Sardaigne, & l'aide à conquérir le Milanois. Le Maréchal de Berwick, à la tête d'une autre armée Françoise; prend le fort de Kell en Allemagne. L'Espagne envoie en Italie frente mille hommes sous les ordres du Comte de Montemar.

## 1734.

L'Infant Dom Carlos conduit l'armée du Comte de Montemar à la conquête du Royaume de Naples. Il est reçu moins comme un Conquérant que comme un Roi; tous les peuples s'empressent de se mettre sous sa domination. Cependant le Comte de Viscomti, Viceroi, fortifie quelques Places, & veut, avec un corps de troupes à arrêter les progrès des Espagnols. Le Comte de Montemar le force dans son camp de Bitonto; & le 25 Mai, après un combat de trois heures, il défait éntierement son armée. Cette victoire decisive enleve à l'Émpereur le Royaume de Naples. Ass. Date .

Philippe V. déclare son als Roi de

Tome II.

:\$6

#### ... A S.BAGNE.

## Philippe V.

#### PORTUGAL

Jean V.

Naples. Il est couronné par les Napolitains, transportés de joie d'obéir à un Souverain particulier.

Le Comte de Montemat, principal auteur de ces rapides succès, est nommé Grand d'Espagne & Duc de Bitonto. On éleve une pyramide sur le champ de bataille en honneur de la victoire.

Le nouveau Roi de Naples se rend maître de Gayette & de Capoue, qui étoient encore désendues par des garnisons Allemandes.

Le Comte de Montemar passe en Sicile; il fait reconnoître à Palerme l'Infant Dom Carlos pour Souverain; il assiége Syracuse & Trapani, que les Autrichiens sont obligés d'abandonner. Messine se rendit l'année suivante au Roi de Naples.

Gabriel d'Alderette, Chef d'escadre Espagnol, combat une flotte d'Alger, dont il enleve deux vaisseaux. Les Gallions du Mexique & du Pérou apportent des richesses immenses en Espagne.

Le feu prend au Palais de Madrid, & y consume une partie des Archives de la Couronne.

Les François & les Alliés partagent avec les Espagnols la gloire de cette campagne. Les Maréchaux de Coigny & de Broglie défont, en bataille rangée, les Autrichiens sous les murs de Parme. Le Général Mercy perd. la vie avec le combat; dix mille hommes des ennemis restent sur le champide bataille. Le Roi de Sardaigne recueille le fruit de cette victoire par la prife de Guas-salla.

11 5 . . .

#### ESPAGNE

## Philippe V.

Le Comte de Kogniseck rassemble les débris de l'armée vaincue; il franchit la Sechia, & surprend le Marechal 'de Broglie dans son camp; il lui enleve plusieurs quartiers, & fait trois mille prisonniers. Cet échec est répare quatre jours après par la bataille que le Roi de Sardaigne & les Maréchaux de Broglie & de Coigny remportent sur le Comte de Kognifeck à la vue de Guaftalla.

En Allemagne, le Maréchal de Betwick force les lignes d'Ettlingen. Berwick est tué. Le Maréchal d'Asfeld lui succéde dans le commandement; il prend Philisbourg.

## 1735.

Philippe V. confirme encore par un diplome à Dom Carlos le titre de Roi de Sicile. Ce Prince attaquoit les Autrichiens dans la Sicile, fandis que le Duc de Montemar, le Roj de Sardaigne & le Maréchal de Noailles les poursuivoient dans toute la Lombardie. L'Empereur se vit dépouiller de tous ses Etats d'Italie en moins de deux ans; il avoit perdu Philisbourg, il manquoit d'armées & d'argent; il eut recours aux Puissances Maritimes pout desarmet ses ennemis triomphans. La Hollande & l'Angleterre négocierent la paix. Il y eut une suspension d'armès.

Quelques Officiers Espagnols, qui maison même de l'Ambas. enroloient à Rome des Soldars, furent l'adeur. massacrés par le peuple. La Cour de Madrid demanda satisfaction de cette plaignit de cet affront, & insulte; & ne l'obtenant point, Phi-I ficha même insultant l'Am-

#### PORTUGAL.

## Jean V.

## 1735.

Un événement de peu d'importance fut sur le point d'allumer la guerré entre l'Espagne & le Portugal. Les Domestiques de M. Cabral de Belmonté, Ambassadeur Portugais 🕏 Madaid, arracherent uit Criminel des mains de la Justice. L'Ambassadeut negligea de faire excuse de cette violence. D. Joseph Patinho, premier Ministre, fit enlever les Domestiques coupables dans la

La Cour de Portugal se

# .ESPAGNE.

#### Philippe V.

lippe V. interdit l'entrée de ses Etats au Nonce du Pape, & ordonna en même tems au Duc de Montemar d'envoyer des troupes contre Rome. A cette nouvelle, le Pape donna toute satisfaction au Roi d'Espagne. Clément XII. obtint le rétablissement du Tribunal de la Nonciature; & par reconnoissance ce Pape envoya le Chapeau de Cardinal à l'Infant Dom Louis, âgé de dix ans, & le constitua Administrateur des Archevêchés de Toléde & de Sé-l ville. L'Infant a depuis quitté la Pourpre Romaine, & renoncé aux deux Parties. Archevêchés, mais en se réservant des pensions considérables.

# • 1736.

Traité de paix signé à Vienne le 18 Novembre \$738. Par ce Traité, l'Empereur céde à Dom Carlos les Royaumes de Naples & de Sicile, & les côtes de Toscane. Dom Carlos de son côté. abandonne à l'Empereur les Duchés de Parme & de Plaisance. La France restitue à l'Empereur le Mantouan, le Montferrat, le Milanois, ses conquêtes en Allemagne, & garantit la pragmatique de Charles VI. en faveur de sa fille ainée, mariée au Duc de Lorraine & de Bar. Ce Duc céde à la France ses deux Duchés, en considération de l'expectative de la Toscane. L'Empereur laisse au Roi de Sardaigne le Tortonois & le Navarrois, qu'il détache du Milanois.

Philippe V. donne des troupes & des

1. 16

#### PORTUGAL.

#### Jean V.

bassadeur d'Espagne qui résidoit à Lisbonne.

Philippe V. envoya auflitôt des troupes vers les frontieres du Portugal. La Cour de Lisbonne interposa pour lors la médiation de l'Angleterre & de la Hollande.

La France se tendit aussarbitre dans cette querelle, qui sut ensin terminee à la satisfaction des deux Parties.

#### ESPAGNE.

## Philippe V.

#### PORTUGAL.

Jean V.

vaisseaux au Roi de Naples pour sa défense.

Mort de Dom Joseph Patinho, Marquis de Castellar, que l'Espagne compte à la tête de ses Ministres les plus éclairés & les plus vertueux; il sut également cher au Roi, dont il étoit le premier Ministre & le conseil, & à la Nation, dont il étoit l'appui & le bienfaiteur.

# 1737.

Le Roi nomme Ministre de la Guerre le Duc de Montemar, qui s'étoit signalé comme Général. On publie divers Réglemens pour obliger le Clergé à payer les droits d'amortissement de ses acquisitions, & pour révoquer les loix somptuaires qui génoient le commerce.

Le Roi ordonne près de Ségovie un camp de dix mille hommes, afin de procurer à sa Cour le spectacle de la guerre.

Jean Gaston de Médicis, Grand Duc de Toscane, meurt, ne laissant aucun héritier de sa maison. Le Duc de Lorraine lui succède en vertu du traité de Vienne.

# 1738.

Il s'éleva des contestations très-vives entre l'Espagne & l'Angleterre au sujet du commerce des deux Nations dans l'Amérique.

Le Roi des deux Siciles épouse la Princesse aînée de Saxe. Il reçoit du Pape l'investiture du Royaume de Naples.

#### ESPAGNE.

. Philippe V.

PORTUGAL

Jean V.

#### 1739.

Philippe V. avoit accordé, par le traité du Pardo, une somme d'argent pour dedommager les Anglois des pertes dont ils se plaignoient; mais cette négociation n'etoit qu'un appas dont l'Angleterre se servit pour avoir le tems de faire des conquêtes dans le Nouveau Monde. En effet, l'Amiral Vernon s'em. para de Porto-Bello dans le tems qu'on parloit de paix en Europe. L'Angleterre laissa enfin tomber le masque; elle déclara la guerre. L'Espagne interdit tout commerce avec les Anglois, & leur donna ordre de sortir dans huit jours de ses Etats. Les Armateurs des deux Nations se firent des prises, dont l'avantage fut pour les Anglois.

Les Corsaires de Barbarie porterent le ravage sur les côtes de Catalogue, de Valence, de Murcie, de Grenade.

L'Infant Dom Philippe épouse Madame Elisabeth, fille aînée de Louis XV. Philippe V. envoie l'Ordre de la Toison d'Or au Roi de France & au Dauphin. Dans le Pérou, Cordua, qui se préten, doit issu des anciens Yncas, forme une conspiration pour massacrer les Espagnols, & relever le Tròne de ses ancêtres; mais ce complot est découvert. Cordua & les autres conjurés sont artêtés, & livrés aux supplices.

#### 1740.

Les Anglois font des armemens confidérables, pour étendre & établir leur commerce en Amérique. L'Amiral Ver-

## ESPAGNE.

#### Philippe V.

#### PORTUGAL.

Jean V.

non bombarde Carthagene, & prend le fort de Chagre, tandis que le Genéral Oglethorpe fait une expédition dans la Floride. Cependant le Roi de France envoie deux escadres sous les ordres des Marquis d'Antin & de la Roche-Alard. En même tems: l'Espagne fait partir une flotte pour attitér les sorces des Anglois à la defense de la Jamaïque. Les Anglois échouent dans leur entreprise sur la Floride. Leurs conquêres se rédussent à la prise de quelques sorts & de quelques vaisseaux.

La Reine Douairiere, veuve de Charles II. finit sa vie le 1 d Juillet à Guadalaxara.

L'Empereur Charles VIII meurt, & ne laisse aucun héritier de ses Etats 62 mort réveille la guerre dans presque voute l'Europe.

1741.

Les Anglois font une nouvelle tentative contre Carthagene. L'Amiral
Vernon attaque cette place importante
avec une flotte & une armée formidables. Le Marquis de Ellaba, homme
brave & prudent, Gouverneur de cette
ville, la défend avec vigueur, & repousse les Anglois dans plusieurs sornies; il les oblige ensin d'abandonner
ce siège, où ils perdirent plus de dix
mille hommes. Philippe V. récompensa
les services du Marquis de Estaba, en
le nommant Capitaine Général & Viceroi du Pérou.

La succession de l'Emporeux Charles VI. étoit revendiquée pat Marie-Thérese .

# . . . JESTAGNE.

PORTUGAL.

Jean V.

. Philippe V:

d'Autriche, Reine de Hongrie, fille de cet Empereur, désignée son heritiere. L'Electeur de Baviere, le Roid'Espagne, le Roi de Pologne, les Rois desPrusse !! & de Sardaigne, la France, toutes ces Puissances faisoient valoir leurs droits ou leurs prétentions sur l'hesitagé. de la maison d'Autriche. La Russe, l'Angleterre, la Hollande, le Roi de Nas ples prirent part à cette querelle, qui ébranla l'Europe entiere. Il sembloit que 📑 la jeune Reine alloit etre accables::par la foule d'ennemis, qui fondoient de toutes parts sur ses Etats. Mais fon. courage, son génie, le bonheun constant de sa maison, qu'on a appellé en différentes occasions le miracle de las. maison d'Autriche; enfin le zele, l'intrépidité & l'espece d'enthousiasme de le ses sujets la désendirent avec succès.

L'Espagne, appuyée du Duc de Modene & du Roi de Naples, voulut profiter des circonstances pour L'emparer de la Lombardie. Le Duc de Monetemar agissoit en Italie, tandis que les forces de la Reine étoient occupaessens Alemagne. Mais le Roi de Sandaigne, devenu son allié & son désenseur dés trôna le Duc de Modene, & arrêta les efforts du Général Espagnol.

## 1742.

Les Espagnols réussirent encore à chasser les Anglois de l'isle de Cuba . & porterent le ravage dans la nouvelle. Georgie.

Le Roi d'Espagne espéra pouvoir acquérir en Italie un établissement pour

١

# EVENEMENS REMARQUABLES.

## ESPAGNE.

#### . Philippe V.

#### PORTUGAL.

#### Jean V.

Dom Philippe; il fit partir ce Prince avec une armée sous les ordres du Comte de Glimes. Dom Philippe s'empara, sans peine, de la Savoye; mais le Roi de Sardaigne accourut à la desense de ses Etats, & força les Espagnols à se sauver dans le Dauphiné. Le Duc de Montemar sut rappelle d'Italie, & remplacé par le Comte de Gages.

Une flotte Angloise vient se présenter devant Naples, menace la ville, & force Dom Carlos de signer sur le champ la promesse de ne point agir contre les intérêts de la Reine de Hongrie.

L'Electeur de Baviere est élu à Francfort, le 24 Février, Empereur sous le nom de Charles VII.

Le Roi de Prusse abandonne le parti des Puissances alliées contre la maison d'Autriche; sa désection devient suncste à l'Empereur & à la France.

# 1743.

Nouvelles entreprises des Anglois dans l'Amérique. Leur Général Knowles manque son expédition contre les Caraques, & reçoit deux échecs devant Guerra & Porto-Cavallo. Une autre escadre vient échouer dans l'isle de Gomera.

L'Amiral Anson, plus heureux, détruit la ville de Payta sur les côtes du Pérou, & enleve plusieurs vaisseaux.

En Italie, le Comte de Gages montre toute l'habileté d'un grand Général, sans faire aucune expédition utile à sa patrie. Combat à Campo-Santo entre

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

PORTU GAL

Jean P.

les Autrichiens & les Espagnols, dont la victoire est indecise.

Les Anglois gagnent la bataille d'Ettingue contre les François. Une armée d'Anglois & d'Hollandois pénétre jusqu'aux portes de la Flandre Françoise. Le Roi de France & l'Empereur font proposer la paix à la Reine d'Hongrie.

#### 1744. .

La France, qui n'avoit été qu'auxiliaire dans la guerre, devint partie principale. Louis XV. se déclara contre
la Reine d'Hongrie & contre l'Angleterre. En même tems les deux branches
de la maison de Bourbon se rapprocherent
& s'unirent pour résister aux essorts de
leurs ennemis. Une escadre Françoise
Vint joindre la flotte Espagnole commandée par Dom Juan-Joseph Navarro.
Combat naval entre les Allies & les
Anglois. Les deux partis purent s'attribuer chacun l'avantage de cette action. Cependant les Anglois demeuretent maîtres de la Méditerranée.

Une armée Françoise, sous les ordres du Prince de Conti, fortisse celle de Dom Philippe en Provence, défait dix mille Piémontois, & s'empare de Nice, de Montalban & de Villestranche. Cette victoire est suivie des plus grands avantages. Les vainqueurs enveloppent vingt mille hommes, avec le Comte de la Suze, leur Général; ils font la conquête du Comté de Nice; ils forcent les retranchemens des Piémontois dans la vallée de Sture; ils se rendent maîtres de Château-Dauphin & du sort de Dé-

#### ESPAGNE

Philippe V.

PORTUGAL -

Jean V.

mont; enfin ils s'ouvrent le passage des Alpes.

En Italie, le Duc de Modene & le Comte de Gages, Général Espagnol, d'abord repoussés par le Prince de Lob-kowitz, Général Anglois, ensuite se-condés par Dom Carlos, Roi de Naples, reprirent la supériorité sur les ennemis.

Dans les Pays-Bas, la présence du Roi de France, à la tête d'une armée formidable, conquit Menin, Ypres, le fort de la Knoques & Furnes; ce Momarque passa ensuite en Alsace pour défendre cette Province, menacée d'une anvasion prochaine. Une affreuse maladie arrêta pour lors le Roi, & réveilla l'in**qu**iétude & l'amour de la<sub>i</sub>Franc**e & de** l'Espagne; enfin ce Prince, si cher aux. deux Nations, revint commander ses sujets, & leur fit conquerir Fribourg. Le Roi de Prusse combattit pour les intérêts de l'Empereur; il s'empara de Prague, soumit la Bohême, & sit prisonniere un armée de seize mille hommes.

# 1745.

L'Infante Marie-Thérese épouse le Dauphin; cette union est un nouveau lien qui resserre les deux branches de la maison de Bourbon.

Les Rois de France, d'Espagne, de Naples & le Duc de Modene agissent de concert, & remportent les plus grands avantages en Italie contre le Roi de Sardaigne & les Généraux Autrichiens.

#### ESPAGNE.

# Philippe V.

PORTUGAL

Jean V.

Louis XV. accompagné du Dauphin, fignale ses ampes contre les Anglois à la célebre journee de Fontenoy, où ce Prince reste vainqueur du Duc de Cumberland. Cette victoire met sous la domination du Roi de France Oudenardé, Bruges, Dendermonde, Ostende, Nieuport, Ath.

La Reine d'Hongrie se console de ces pertes par la nouvelle de l'elestion du Grand Duc de Toscane, son epoux, à la Couronne Impériale, & par le Traité de Dresde, qui met le Roi de Prusse dans ses intérêts. Les Anglois ont aussi à se glorisser de la prise de Louisbourg sur la France.

## 1746.

Le Roi de Sardaigne, le plus redoutable allié de la Reine d'Hongrie, prend Asti, & fait prisonniers six a sept mille François. Le Coınte de Browne, Général Autrichien, s'empare de Guaftalla. Le Marquis de Castellar, Espagnol, est repoussé avec perte en voulant defendre cette place; il s'enferme dans Parme, où le Comte de Browne vient l'assièger. Le Genétal Espagnol, à la tête de sa petite troupe, sort de cette Ville, & se fait jour à travers l'armée ennemie; enfin, après six jours de combats perpétuels, il se retire à Plaisance. Le Roi lui donne le titre de Capitaine Général, pour récompenser sa valeur.

Les ennemis, supérieurs en nombre, ne tarderent point à conquérir Parme; Casal, Novi, Valence. La désaite de

#### ESPAGNE.

#### Philippe V.

# PORTUGAL.

Jean V.

Codogno par le Marquis de Pignatelli, & quelques autres actions peu importantes, n'arrêtent point les succès des Autrichiens. L'Infant étoit poursuivi dans ses Etats par une armée triomphante. Ce Prince, avec des forces inférieures, attaqua les Autrichiens aux environs de Plaisance; il perdit six mille hommes de son armée, composee d'Espagnols & de François; il sut encore obligé de faire un pareil sacrifice pour passer le Pô & le Tidon.

Philippe V. accablé d'infirmités, meurt le 9 Juillet, à l'âge de soixantetrois ans. Ce Prince avoit, dans le dégré le plus éminent, toutes les qualités d'un grand Roi. Il aimoit ses sujets comme ses enfans; il honoroit & prévenoit le mérite & les talens utiles; on le vit toujours attentif à récompenser les belles actions, & à accorder la fayeur & ses bienfaits à ceux qui en étoient les plus dignes. Il montra dans l'adversité le courage, l'élévation d'ame, le génie d'un Héros; il apportoit ses soins à corriger les abus, à rendre des loix sages, à publier des réglemens avanta-. geux aux progrès du commerce, des sciences & des arts. Il rétablit la discipline dans ses armées, & créa une marine. Il sçut ranimer l'ardeur guerriere de ses peuples, & réveiller dans ses Etats cet esprit patriotique, cet amour de la gloire, cet intérêt public, qui sont les principes de la puissance & de la véritable grandeur d'une Nation. Phi-Lippe V. étoit pieux, juste, affable,

## ESPAGNE

Ferdinand VI. Surnomme le Sage.

PORTUGAL.

Jean P.

bienfaisant. Si on le compare à Charles-Quint, on trouvera dans Philippe plus de cet heroisme vrai, qui vient des qualites de l'ame; Charles eut plus de fortune & d'ostentation, Philippe moins de bonheur & de representation. Charles étoit pailionné pour la gloire, il voloit au-devant d'elle; Philippe ne la cherchoit point, elle venoit le trouver. Charles abdiqua le Trone, parceque l'éclat de son rôle étoit fini; il eut regret de son sacrifice; &, par un contraste inspire par sa vanité, il vécut en Moine dans sa retraite, après avoir rempli l'Europe du faste de sa grandeur. Philippe, au contraire, après avoir longtems combattu pour affermir son Trône, après avoir fixe la fortune par la conftance, sa valeur & ses travaux, quitta la Royauté lorsqu'il en pouvoit jouir, & se retira dans la solitude, où le goût de la piété, du repos & de la jouissance paisible de soi-même l'engageoit. Il vécut en Roi dans cet état prive; & l'on a vu avec quels regrets il s'arracha aux douceurs de la vie paitible pour se rendre aux soins du Gouvernement. Philippe fit un Testament, par lequel il laissa la Reine mastresse de rester en Espagne, ou de se retiret dans un Etat étranger avec une pension considérable. Elisabeth se fixa en Espagne à Saint-Idelphonse.

Ferdinand VI. monte sur le Trône après la mort de Philippe son pere. Ce Prince annonce son régne par des actes de bienfaisance. Il fait xendre la liberté aux prisonniers; il pardonne aux Con-

## ESPAGNE.

#### Ferdinand FI. Surnomme le Sage.

PORTUGAL.

Jean V.

trebandiers & aux Déserteurs; il assigne deux jours dans la semaine pour entendre les plaintes de ses Sujets; il choisit pour son premier Ministre Dom Joseph de Carvajal-y-Lancastre, recommandable par son desintéressement, par son amour du bien public, par ses connoissances & par son goût pour les Belles-lettres.

En Italie, les Autrichiens & les Piémontois forcent Dom Philippe à fuir de ses Etats, & le poursuivent jusqu'à Antibes. Les François & les Espagnols, inferieurs aux forces des ennemis, leur abandonnent la Lombardie & la Ligurie. Gènes est contrainte de se livrer à la discrétion du Comte de Browne, Général Autrichien. La Cour de Vienne impose les conditions les plus dures à cette République, & en tire des contributions immenses.

Les mauvais traitemens que les Génois recevoient des Autrichiens, commandés par le Marquis de Botta, porterent ces Républicains à la révolte;
ils massacrerent pendant plusieurs jours
les Allemands; ils se saissrent de l'artillerie & des provisions de leurs ememis, & forcerent enfin le Marquis de
Botta à fuir avec le peu de troupes
échappées au carnage.

Les François, animés par la présence de leur Roi, & conduits par le Maréchal de Saxe, avoient les plus grands succès dans les Pays-Bas. Bruxelles, Louvain, Malines, Anvers, Mons, tomberent sous leur puissance. Le Comte de Clermont & le Prince de Conti prizent Saint-Guillain, Charletoi, Namur.

## ESPAGNE.

Ferdinand VI. furnomme le Sage.

PORTUGAL.

Jean V.

Le Maréchal de Saxe gagne la bataille de Raucoux sur le Prince: Charles de Lorraine.

Dans les Indes orientales, les François enlevent Madras aux Anglois. Les Hollandois de Batavia firent sur la côte meridionale du Mexique des tentatives qui ne leur réussirent point.

Un horrible tremblement de terre causa les plus grands ravages à Lima dans le Perou. Un grand nombre d'habitans perirent sous les ruines des édifices. Treize vaisseaux furent engloutis dans le port.

1747-

Toutes les Puissances Chrétiennes en voyerent des Ministres Plénipotentiaires à Bréda, ensuite à Aix-la-Chapelle; mais, tandis qu'on négocioit pour la paix les hostilites continuoient. Les Autrichiens firent sur la Psovence une entreprise qui ne leur réussit pas plus que celles tentées auparavant par Charles-Quint & le Duc de Savoye. Le Comte de Browne, Général Autrichien, fut repoussé au-delà du Var, avec perte de la plus grande partie de son armée.

Gènes étoit assigée par une armée Autrichienne de soixante mille hommes. La présence du Duc de Bousiers & l'approche du Maréchal de Belle-Isle délivrerent cette ville. Une action malheureuse sur la montagne appellée l'Assiette en Piémont, qui coûta la vie au Chevalier de Belle-Isle, stère du Maréchal, & la perte d'une partie de l'armée, engagea les Autrichiens à revenir

1747.

Le Roi de Portugal, qui étoit resté tranquille & neutre au milieu des feux de la guerre, dont il étoit environné, offrit la médiation pour rétablir la . paix entre les Puissances belligérantes. Il voulut d'abord rapprocher par un traité particulier de pacification l'Espagne & l'Angleterre. Mais Ferdinand VI. ne voulut point trahir la cause commune. abandonner la France; il refusa de se preter à un accommodement, à moins qu'il ne fût général aves tous ses Alliés.

15

#### ESPAGNE

Ferdinand VI. surnommé le Sage.

PORTUGAL.

Jean V.

devant Gènes. Le Duc de Boussers étoit mort épuisé par la fatigue. La France lui avoit substitué le Duc de Richelieu, & l'Espagne le Marquis d'Ahumada.

Louis XV. reparut en Flandre à la tête de ses armées. Cette campagne sut une suite de victoires. Les François conquirent le fort de l'Ecluse, le s'as-de-Gand, le fort Philippe, Hust, Axel. Ils vainquirent le Duc de Cumberland à la bataille de Lauseld. Le Comte de Lowendal força Berg-op-Zoom, place qui étoit regardée comme imprenable; mais ces avantages étoient balancés par les pertes sur mer. L'Amiral Anson ruina la marine Françoise par la victoire qu'il remporta proche le cap Finistere. Les Espagnols perdirent aussi plusieurs vaisseaux dans différentes occasions.

# 1748.

Le Maréchal de Saxe vint assiéger Maëstricht. Les Hollandois consternes, engagerent les Anglois à entendre des propositions de paix. Il y eut des préliminaires signés, le 30 Avril, entre la France, l'Angleterre & la Hollande.

Les Anglois tenterent encore la conquête de l'isse de Cuba, & n'y réussirent point, par la valeur de Dom Alphonse d'Arcos Moreno: ils n'eurent pas plus de succès dans leur expédition contre Pondichery.

Le Duc de Richelieu & le Marquis d'Ahumada mettent Gènes en état de défense. Le Général François bat les ennemis près de Borgo Novo. Cependant la Reine d'Hongrie accéda au

Tome II.

#### espagn **L**

Verdinand VI. furnommé le Buge.

PORTUGAL

Jean F.

Traité du 30 Avril. L'Espagne, Naples, le Roi de Sardaigne, la République de Gènes, le Duc de Modene y surent compris. Enfin le Traité de paix sut signé entre toutes les Puissances à Aixla-Chapelle le 18 Octobre. On se restitua de part & d'autre les conquêtes saites depuis le commencement de la guerre.

La Reine céda à l'Infant D. Philippe les Duchés de Parme, de Plaisance & de Guastalla, à condition que ces Duchés seroient réversibles à sa Couronne, si ce Prince ou ses enfans parvenoient au Trône d'Espagne ou de Naples, ou s'ils mouroient sans hoirs mâles.

L'élection du Grand Duc de Toscanz à l'Empire sut consitmée. On ratissa en faveur de la Reine la succession indivisible des Etats de la maison d'Autriche, excepté la Silésie & le Comté de Glatz cédés au Roi de Prusse, les Duchés de Parme & de Plaisance accordés à Dom Philippe, & quelques places du Milanois abandonnées au Roi de Sardaigne. Le Roi de France se sit garantir les Duchés de Lorraine & de Bar qu'il avoit acquis par le Traité de Vienne.

L'Espagne permit aux Anglois pour quatre ans d'envoyer un vaisseau chargé de marchandises aux colonies Espagnoles.

# 1750.

Le Traité de paix d'Aix-la-Chapelle rétablit le calme dans l'Europe. Toutes les Puissances Chrétiennes ne sembloient qu'une même famille unie par des alliances, & gouvernée par le même esprit de concorde.

1750.

Traité conclu le treize Janvier, entre le Roi d'El pagne & le Roi de Portugal, pour terminer les différends survenus entre les deux Puissances dans

# Evenemens remarquables.

# ESPAGNE.

Fortinant VI. furndum le Safe.

La Cour d'Espagne sit arrêter les samilles vagabondes, pour être transportées dans les cantons les moins peuplés de la Monarchie, & y cultiver la terre.

Le Marquis de la Ensenada, premier Ministre, fait communiquer ics deux Castilles par un grand chemin pratiqué près de Guadarrama, avec des travaux immenles.

La Reine établit à Madrid un Couvent pour l'éducation des Filles pobles.

Marie-Antoinette, Infante d'Espagne, fille de Philippe V. épouse le Duc de Savoye. La cérémonie du mariage se fait à Madrid avec de grandes réjouis-Sances.

# 17566

L'Angleteire est la première à troubler la tranquillité de l'Europe, en attaquant les François vers le Canada, & en arrêtant plus de trois cens vaisseaux marchands avant d'avoir fait une déclaration de guerre. La France se venge par une expédition contre l'isle de Minorque, & par la conquête que le Maréchal de Richelieu fait de Port-Mahon, qui avoit coûté aux Anglois tant de travaux & de dépenfes dans l'ancienne guerre de la succession d'Espagne.

# 1759.

¥

Ferdinand VI. moutut à Madrid le to Août 1759, âgé de 46 ans. Ce Monarque sera roujours cher à l'Espagne, qu'il gouverna en pere & en Roi. Il réforma les abus introduits dans les de la famille Tévota fu-

# DORTUGAL.

Ioseph.

les Indes Occidentales On célébra un Auto-defé à Lisbonne, dans lequel périrept plusieurs victimes de l'intolerance du Tribunal de l'Inquitition.

Jean V. Roi de Portugal, meurt le 11 Juillet 1 à l'âge de 6 s ans , regrétié de les lujets, dont il avoit fait le bonheur pat un gouvernement lage & prudent, & par les vertuesenéseules 🎉 patriotiques. Il a pous successeur son fils D. Joseph de Bragance.

# 1756 & Sutv.

D'affreux tremblement de terre causcrent les plus grands defastres en Portugal. Le tiers des édifices de Lisbonne fut renversé à & plus de trente mille habitans périrent dans bouleversement de la nature. L'Afrique fut encore plus ebranlée que l'Europe. Une peuplade entiere d'Arabes s'abîma dans le sein de la terre entr'ouverte. Les villes de Fez & de Mequinez furent prefi qu'entierement ruinées.

On découvrit une conf piration contre la vie du Roi. Plusieurs Seigneurs

# RSPAGNE.

Charlet III.

PORTUGAL.

Jefest.

Pinances; il rétablit la marine; il abolit front livées aux supplices. le Tribunal de la Nonciature onéreur à l'Etat ; il réforma le Clergé régulier. Jés de Portugal. Ce Prince protégen le Commerce , les. Ares & l'Agriculture. L'Espagne, secondée par les bienfaits, vit loreir de Son sein des Manufactures en tout genre. Par fes foins, les Espagnols, auparavant: tributaires de l'industrie des autres Nations, virent abonder chez eux les matieres premieres & les productions des Arts. Des canaux pratiqués en différentes patries de l'Etat, par une magnificence Royale, porterent l'abondance dans les Campagnes, en secondant les efforts d'une terre active & libérale.

L'Infant Dom Carlos, Roi de Naples 🌬 des deux Siciles, monte far le Trône ∉Espagne sous le nom de Chatles III. i

Los Jesuites font chaf-



# REMARQUES

# PARTICULIERES.

La s Espagnols ont aspiré à toute sorte de gloire, & l'on peut dire qu'ils sont capables de réussir dans tous les genres qu'ils voudront embrasser.

Lorsque Ferdinand & Isabelle, & le fameux Ximenès, Ministre de ces grands Rois, exciterent par leurs regards bienfaisans l'émulation des Espagnols pour l'étude & les lettres, on vit aussitôt un grand nombre de Jurisconsultes développer l'esprit des Loix, de subtiles Théologiens sonder les profondeurs de la Religion, & d'excellens Humanistes faire revivre les productions sublimes des anciens Auteurs Grecs & Latins.

Charles V. qui vint ensuite, ne mettant point de bornes à ses conquêtes & à sa domination, tourna le génie de ses Peuples du côté de la politique & de la gloire des armes. Les Espagnols se signalerent encore dans ces nouvelles carrieres. Le Conseil de Charles V. sut composé des plus sçavans Politiques de l'Europe, & ses armées surent commandées par les plus illustres Généraux.

Philippe II. successeur de Charles V. encouragea toutes sortes de talens, & ses largesses se répandirent sur les Arts de génie. Les Espagnols, attentifs au goût de seur Souverain, devinrent tout ce qu'il vouloit qu'ils fussent. Leur Théâtre, le premier qui s'éleva en Europe avec quelque succès, sur imité par les Anglois & les François. Corneille & Moliere en France ont beaucoup emprunté de la Scene Espagnole.

# REMARQUES PARTICULIBRES.

L'Espagne eut un grand nombre de Poètes Dramatiques, d'Historiens, de Romanciers, de Jurisconsukes & de Mosalistes. Philippe IV. un de leurs Rois, protecteur & amateur des Arts, composa sui-même la Tragédie du Comte d'Essex.

Les Espagnols ont principalement excellé dans les nouvelles galantes & dans des sictions ingénieuses, où ils sçavent attacher l'esprit & intéresser le cœur. On leur doit sur tout l'invention & les meilleurs modéles de ce genre de Fables intriguées, dans lesquelles ils peignent les ridicules & les vices sous des couleurs si vives & si frappantes, qu'elles ont souvent apporté des changemens heureux dans les mœurs & l'esprit de la Nation.

Les Espagnols ont encore traité un genre qui seur est propre, mais peu recherché; je veux dire cette métaphysique de la morale, & cette contemplation de l'ame, qui se perd dans une sorte d'yvresse de sentiment. Mais on ne voit pas qu'ils aient eu de grands succès dans les Sciences exactes, ni dans les beaux Arts.

L'Espagne a donné quelques Peintres du second rang, sans avoir jamais en d'Ecole de Peinture.

L'Architecture y a été peu cultivée. L'Escurial, le plus bel Édifice de l'Espagne, sur bâti sur les desseins d'un Architecte François.

Les Manhématiques ont aussi été négligées par la Nation Espagnole. Les Ingénieurs, qui furent employées en Espagne pendant les guerres de Charles V. & de Philippe II. étoient presque tous Italiens.

Le redoutable Tribunal de l'Inquisition établi par la Reine Isabelle, pour arrêter les progrès du Judaisme & du Maho-mérisme, empêcha en même tems le génie Espagnol de s'élever aux sciences, & de franchir le cercle étroit où la crainte d'errer le tenoir rensermé.

# REMARQUES PARTICULIERES. 665

Les Espagnols sont encore esclaves des Anciens pour la Philosophie. Ils n'ont pas sait de plus grands progrès dans les Etudes propres à la Médecine. Aristote pour la Physique. Hypocrate & Galien pour la Médecine, sont leurs seuls Oracles. Ils croiroient trop s'exposer s'ils consultoient les découvertes des Modernes.

L'Espagne seule a plus produit de Théologiens, de Movalistes & de Casuistes que toutes les autres Nations ensemble; mais plusieurs d'entr'eux ont été censurés par l'Eglise ou par les plus célébres Universités.

Parmi les Nations policées de l'Europe, l'Espagnole est celle qui est demeurée le plus constamment attachée à ses anciens principes, à ses mœurs, à ses usages, au goût de Chevalerie qui l'a toujours caractérisée.

Le combat des Taureaux est encore l'amusement savors de la Nation. C'est le spectacle le plus galant, comme le plus dangereux. Il convient à des Chevaliers pleins de valeur & d'amour, qui veulent se rendre recommandables par des actions extraordinaires de courage & d'adresse.

Les Espagnols ont une gravité naturelle, qui est augmentée par la circonspection que le Tribunal de l'Inquisition doit nécessairement leur donner dans toutes leurs paroles & leurs actions.

La retraite dans laquelle vivent les semmes Espagnoles, entretient parmi les hommes beaucoup de respect & de vénération pour le sexe. C'est aussi ce qui a persectionné dans ce pays un Art négligé par-tout ailleurs, celui de parler aux yeux à travers les jalousies, & de se faire un langage muet avec les signes des doigts.

Les Espagnols n'ont point perdu le souvenir des conquêtes qui les ont rendus si fameux sous les régnes de Charles V. & de Philippe II. & de-là vient cette sierté qu'ils ont dans l'ame & dans leur extérieur. Ils sont aussi très-portés au saste & à l'ostentation. On a vu les grands Seigneurs de cette

# 664 REMARQUES PARTICULIERES.

Nation avoir une générosité si grande, qu'ils partageoient l'argent qu'ils gagnoient au jeu avec tous les assistans, de quelque condition qu'ils sussent. Lorsque le Duc de Lerme reçut Gaston, frere de Louis XIII. dans les l'ays-Bas, ce Ministre saisoit mettre après chaque repas deux mille louis d'or sur une table de jeu, & c'étoit avec cet or que ce l'rince de les personnes de sa suite étoient invités de jouer.

Il n'y a presque point d'Espagnol qui n'ait sa généalogie toute prête, & qui ne s'en sasse un titre, pour s'exempter des œuvres serviles.

Le moindre paysan prétend descendre en droite ligne d'un de ces anciens Goths qui aiderent Pélage à chasser les Maures de la vieille Castille; & plein de sa chimere, il aime mieux languir dans l'indigence, que de travailler une terre séconde dont il pourroit tirer du soulagement à ses besoins.

On sent combien les mœurs & le caractère de cette Nation doivent nuire aux progrès des Arts, du Commerce & de l'Agriculture en Espagne. Ce Pays, peut-être le plus riche de l'Europe par sa nature, est le moins sertile en esset par le désaut d'industrie des habitans.

Le labourage en particulier a souffert par d'autres raisons encore. 1°. L'on a presque toujours taxé le prix des grains en Espagne depuis trois siécles; ce qui les fait resserrer, produit la disette, & prive le Laboureur d'une compensation qui lui est dûe en faveur des diminutions accidentelles de sa recolte, & du bas prix des grains dans les années abondantes.

- 2°. L'extraction des blés est prohibée en tout tems, ce qui détruit les petites Fermes, & décourage les Laboureurs, peu opulens, toujours pressés de vendre.
- 3°. Chaque Communauté d'habitans a son grenier public administré par les Chefs, comme le sont toutes les affaires de Communautés, c'est-à-dire avec beaucoup d'abus.

# REMARQUES PARTICULIERES. 669

4°. Les bois appartiennent en Espagne aux Communautés des habitans les plus voisins. La plûpart des terres vagues sont couvertes de broussailles, & qui que ce soit n'ose les défricher, parcequ'il seroit à coup sûr troublé dans la jouissance de ses travaux.

Nous allons jetter, en finissant, un léger coup d'œil sur la maniere dont les Finances sont administrées en Espagne.

Dans le Royaume de Castille, on divise les revenus publice en rentes générales & en rentes provinciales.

Les rentes générales sont les douanes, la vente du tabac, du sel, du plomb & du vif argent, les postes, les indults sur les vaisseaux qui font le commerce de l'Amérique, le papier timbré, &c. Le plus grand nombre de ces rentes appellées générales, sont en régie.

Le Clergé est soumis, comme les autres Corps de l'Etat, aux rentes générales, parcequ'elles y sont regardées comme droit de régale & de souveraineté; & il paye en outre les droits de croisade & de subside.

Toutes les salines appartiennent au Domaine de la Couronne.

Le bail des rentes appellées provinciales ne regarde que les vingt-deux Provinces de la Couronne de Castille.

Elles comprennent: 1°. un droit sur chaque chose vendue ou échangée, dont les Ecclésiastiques sont exemptés.

- 2°. Le droit de millions, qui est un don gratuit & un subside accordé en 1590 par les Etats de Castille à Philippe II. & continué depuis. Le Clergé est soumis à l'ancien droit de millions, mais il ne paye point les surimpositions.
- 3°. Les impositions comprises sous le nom de rentes provinciales, sont affectées particulierement sur les consommations nécessaires & journalieres.

# TO REMARQUES PARTICULIERES.

Il y a trois Contumes en Espagne relativement aux Fipances. La premiere, est celle de la Province franche de Biscaye, qui ne paye rien au Roi. Les dépenses de la Communauté s'y sevent par une somme égale sur chaque seu; mais cette imposition est fort peu considérable.

La feconde Coutume, est celle de la Couronne d'Arragon, en l'imposition est personnelle & arbitraire, excepté dans la Catalogne, où il y a un cadastre, autrement une taxe tarisée proportionnelle.

La troisième Coutume, est celle des vingt-deux Provinces de la Couronne de Castille, dont il a été ci-devant question.



# TABLE

# DES MATIERES.

Le chiffre Romain indique le volume, le chiffre Atabe indique les pages. Lorsque les chiffres Atabes sont dans la même sentaine, nous ne répétons point les premiers chiffres; ains, pagexemple, quand nous avons dit 400, nous continuons 01, 02, 034 ce qui veut dite 401, 402, 403.

# A

ABASSIDES, Tome 1. page 54.

Abdala-Sapho, Calife des Sarrafins, 1. p. 54-

Abdalaziz, Gonverneur de l'Espagne pour les Sarrasins, 1. p. 47 & suiv.

Abdalla, Rei de Cerdene, 1. p. 99 & Suiv. Usurpateur, 152.

Abdeliabar, Roi de Cerdone, 1. p. 161.

Abdelmelich, Genverment d'Espagne, 1. p. 52. Viceroi de Cardone, 142 & Suiv.

Abderame, Gonverneur d'Espagne pour les Sarrasins, I. I. p. 51. 52. Roi de Cordone, 55 & suiv. II. 84 & suiv. III. 106 & suiv. Vigeroi de Cordone, 145.

Abdere, Ville, 1. p. 2. Abdulmenon, Ros des Almehades I. p. 249 & Suiv. Aben-Cirac, Roi de Grenade, L p. 630 & Suiv.

Aben-Ezra, Ecrivain Espagnol,
1. p. 217.

Aben Gama, Lientenant du Rei de Maroc, I. p. 247 & Suiv.

Aben-Hudiel, Rei de Murcie "L. p. 336.

Aben-Hut, Roi de Séville, 1. 20.

Aben-Japhat, Usurpateur, I. p.

Aben-Lop, Seigneur de Murcie & de Valence, I. p. 253 & Suiu.

Aben-Mafon, Rei de Niebla, L. g. 361.62.

Abidis, ancien Rei d'Espagne, L.

Abissinie, II. p. 245. 307. Abo-Abdeli, dernier Roi Manra de Grenade, L. p. 713 & fago, U. p. 14. Abo, (Joseph) Ecrivain Espagnol,
11. p. 3.

Abrabanel, Rabbin Espagnol, 11.

Abraham-Usque, Ecrivain Por-

Abulcatat, Gonverneur de l'Ef-, pagne pour les Sarrasins, 1. p. 54.

Abut-Assan, Roi de Maroc, 1. p. 474 & Suev.

Abuzeit, Roi de Valence, I. pag. 320, 23.

Académie des Belles - Lettres, établie à Madrid, 11. 623.

Achen, Rei de Cordone, 1.p. 74. Acosta, (Joseph d') Ecrivain Espagnol, II. p. 335. (Gabriel d') Théologien Portugais, 339. Uriel, II. p. 507.

Actes publics, 1. p. 359. 64.

Acuna, (Christophe d') Ecrivain Espagnol, 11. p. 515.

Adalpin, Conspirateur, I. p. 104. Adelantado, Dignité d', I. p. 357. Aden, Royaume d', II. p. 234.

'Adoption, I. p. 135.

Adrien, Cardinal, Précepteur de Charles-Quint, II. p. 83. 89. 96. 118. 20.

Adulphe, Conspirateur, I. p. 142.

Adultere, I. p. 40.

Affaires contentieuses, 1. p. 359.

Afrique, 1. p. 201.46.47.397. 400.11.20 & Skiv.40.46.60. 590.94.605.09.15.59.77. 728.29.11.p.6.

Agila, Roi des Goths en Espagne,

1. p. 24.

Agreda, Congrès d', I, p. 644.

Marie d', 11. p. 519.

Agriculture, II. p. 472. 76. 99. 673. 63. 64.

Agud, Gonverneur d'Espagne pour les Sarrasins, I. p. 49.

Aguire, (Miehel): Jurisconsulte Navarrois, II. p. 333. (Joseph Saëns d') Cardinal, 523.

Ajala, Martin Perez d', 11: p. 17. Ailgrain, Cardinal, Légat du Pape Grégoire IX. 1. p. 321.22. Aix-la-Chapelle, Traités d', 11. p. 565.658.

Alacan I. Rei de Cordone, 1. p. 74. Il. 126 & suiv.

Alahot, Gonverneur d'Espagne pour les Sarrasins, I. p. 49.50.

Alains , 1. p. 19 & friv. 35. Alanis , Légat du Pape Clément V.

Alanis , Légat du Pape Clément VI. l. p. 495.

Alarcos, Bataille d', 1. p. 289. Alaric, Roi des Goths, 1. p. 22. 23. 35. 56. 97.

Alava, Province d'Espagne, I.p. 293. 465.

Albaracin, Ville, 1. p. 272.

Albe, Ferdinand-Alvarez de Tolede, Duc d', II. p. 309 & Suiv. 40 & Suiv. 82 & Suiv. 34 & Suiv. 41.

Alberoni, 11. p. 621 & fuiv.

Albeit, Cardinal, Ligat du Pape Alexandre III. 1. p. 277.

Albigeois, Herétiques, I. p. 301.

Albo, (Joseph) Ecrivain Espa-

Albohacen, Roi de Grenade, 1. p. 674. 97. 99. 712. 14. 16.

Albornos, (Gilles-Alvarez-Carillo) Archevêque de Tolede , 1. p. 371.

Albret, Maison d', I. p. 714. U. p. 280.

Albuquerque, ( Jean - Alphonse: d') I. p. 496 & suiv. Navigateurs & Capitaines Portugais, II. p. 35 & suiv. 540 & suiv.

Alcacim, Rei de Cerdene, 1. p. 158 & fuiv.

Alcagniz, Etats d', 1. p. 583. 84.

Alcala, Université d', 11. pag. 38. Bible d', ibid.

Alcala de-Henards, 1. p. 222.

Alcantara, Ordre Militaire d', 1, p. 257. 11. p. 12.

Alcaras, Bataille d', 1. p. 227.

Alcavala, Impôt, 1. p. 463. 11. p. 27. 401.

Alcaydes, I.p. 237.

Alchaman, Général des Sarrasins, 1. p. 49. 50.

Alcocet, Bataille d', 1. p. 145.

Aledran, Comre de Barcelonne, 1. p. 87.

Alexandre VI. Pape, 11. p. 2. 5. 10. 16. VII. 544 & Suiv. VIII. 586 & Suiv.

Alferez-Mayor, Dignité d', 1. p.

.357:

Alfonse. Voyez Alphonse.

Algarve, Province, 1. p. 326. 36. 43. 45. 48. 74.

Alger, Ville & Royanme d'Afrique, 11. p. 58. 67. 93. 247. 48.

Algezire, Ville, 1. p. 396. 419 & Suiv. 49. 81 & Suiv. 521.

Aliatan, Gouverneur d'Espagne pour les Sarrasins, 1. p. 51.

Ali-Aben-Amit, Roi de Cordone, I. p. 156 & Suiv.

Aljubarrotta, Bataille d', 1. p. 540.

Almagro, Diegue d', 11. p. 162 & suiv.

Almanza, Bataille d', 11. p. 611.
Almanzot I. Roi de Cordone, 1.
p. 64 & suiv. II. 55 & suiv. III.
107 & suiv. Viceroi de Cordone,
132 & suiv.

Almeida, Navigateurs & Capitaines Portugais, 11. p. 43 & Suiv.

Almenon, Roi de Tolede, l. p. 173. 37.89.

Almerie, Ville, 1.p. 250. 439. Almohades, 1. p. 249 & suiv. 306.

Almoravid, (D. Fortun) Gonverneur de la Navarre, 1. pag. 437.

Almoravides, Mahométans d'Afrique, I. p. 201 & suiv.

Almortadà, Roi de Cordone, 1. p. 157 & suiv.

Almundar, Roi de Cordone, 1. p. 96 & suiv.

Almutadir-Vela, Roi de Sarragosse, I. p. 188.

Alost, Comté de, Il. p. 581.

Alphonie, Duc de Cantabrie, 1. p. 52. le Catholique, Roi des Afturies, 53 & Juiv. II. Roi des Afturies, 60.62. le Chafte, 70 & fuiv. III. 75. 92 & fuiv. IV. 114. V. 142 & Suiv. VI. Roi de Léon & ensuite de Castille, 181. 84 & suiv. le Batailieur, Roi d'Aragon & de Navarre, 203 & Suiv. Infant de Castille, Roititulaire de Galice, 214 & suiv. VIII. Roi de Léon & de Castille, 230 & suiv. II. Roi d'Aragon, 265 & suiv. IX. Roi de Castille , 262 & Suiv. Roi de Léon, 283 & suiv. X. Roi de Castille, 347 & Suiv. III. Roi d'Aragon, 412 & Suiv. XI. Roi de Castille, 444 & Suiv. IV. Roi d'Aragon, 459 & suiv. V. Roi d'Aragon, 592 & suiv. I. surnommé Henriquez, Roi de Portugal, 235 & Suiv. II. Roi de Portugal, 303 & Suiv. III. Roi de Portugal, 339 & suiv. IV. Roi de Portugal, 457 & suiv. V. Roi de Portugal, 617 & suiv. VI. Roi de Portugal, 545 🏖 fuiv. .

Alsace , 11. p. 492. 530. 50.

Altelle, Titre d', 1. p. 359. Alvat, Ecrivain Espagnol, I. p. 75. Amaja, (François) Jurisconsulte Espagnol, Il. p. 341. Amalaric, 1. p. 23. Amezones, Province des, 11. p. Ambassadeurs, H. p. 555. 57. Ambiza, Gowverneur d'Espagne pour les Sarrafins , 1. p. 50. 51. Amboine, 1ste d', 11. p. 386. Amérique, 1. p. 7. 11. p. 8. 6 suiv. 284 & suiv. 319 & suiv. Amiens, Siège & prise d', 11. p. Amilcar-Barcas, I.p. 4. Amirante ou Grand-Amiral, 1. p. 358. 11 p. 637. Amplepuitz) (Guerin d') Vicerei de Navarre , 1. p. 399. Andalousie, Province d'Espague, 1. p. 16. 201. 02. 46. 330. 74. 76. 420. 21. 709. U.P. 122. & fair. (Neuvelle) Province d'Amérique, II.p. 57. 501. 35. Andrada, Theologien Espagnol, II. p. 17. Jésnite Pertugait, U. p. 341. Angleterre, Anglois, l. p. 535. 642. II. p. 503. 36 & Suiv. 646 & Sxiv. 59. Angola, Reyause d', U. p. 524. Anjou, Maifind, 1.p. 379. 403 & suiv. 568. 81. 96. 601. 98 & suiv. 63 & suiv. 79. Il. p. 16. Anne d'Autriche, femme de Louis XIII. 11. p. 518 & suiv. Annibal, 1.p. 4. Annonarii, 1. p. 38. Ano, Conspirateur, 1. p. 97. Anion (Amiral Angleis) 11.p. 649 & Skiv.

Antequera, Siege d', 1. p. 578 Antilles , Mes , II. p. 321. 554 Antoine, (de Padenez Saint) L p. 219. de Pertugal , Prince de Crate, 21. 374. 433 & Suev. Antonio , ( Nicelas ) Ecrivais is paguel , 11. p. 523. Appels au Pape, 1. p. 735. Aquitaine, 1. p. 52. 262. 63. Arabes, 1. p. 55. 66. 206. Aracan, Royannie d', 11. p. 528. Aragon, 1. p. 80. 95. 167 & skiv. 191. 99: 209: 10. 61. 751 76. 97. 328. 44. 89. 405. 51. 393. M. p. 1. \$1. \$2. 101. 636. Arancuel, Bataille d', 1. p. 227. Aranda, Monastere d', 1. peg. Arbuela ; (Pierre de ) Saint , L P. 721. Aschambaud, Capsal de Buch, 1. p. 566. Architecture; H. p. 462. Aziaga, (Rederic) Ecrivain Efpagmol, II. p. 521. Arianiime , 1. p. 26-Atias, (François) Ecrivain RA pagnol, II. p. 337. Armagnac, Bernard d', L. p. 5481 Arnaud , ( de Breffe ) Archevique de Lyon, I. p. 443. de Villed nenve , 44%. Arras, Siége & bataille d', Th p. 542. Artillerie , L þ. 481. 720. 21. Attois, 11. p. 193. 229 & suid. Arzyle, Ville d'Afrique, 1. p. 676. 11. p. 50. Alt, Comté d', ili p. 193. Batailis d', 468. Aston , (Suint ) Errivain Espa gnol y 1. p. 217.

Altorga, Ville, 1. p. 904

Astuties, Royanme des, I. p. 49 & sniv. 95. Principausé des, 547. 619. 69.

Atace, Roi des Alains, I. p. 19.
Athanagilde, Roi des Goths et Espagne, I. p. 24.

Ataulphe, Roi des Goths en Espagne, 1. p. 20.

Athenes, Duché d', I. p. 535.

Athias, (Isaac) Rabbin Espagnol,
11. p. 19.

Attenheim, Barasile d', Il. pag-

Attila, Ros des Huns, I. p. 21.

Auberges, II. p. 501. 02.

Aucupa, Gouverneur d'Espagne pour les Sarrasins, I. p. 52.

Audiences Royales, 1. p. 359.

Auditeurs, I. p. 346.

Auguste, Empereur Romain, 1. p. 15. 16.

Augustin, (Antoine) Ecrivain Espagnol, 11. p. 33 I.

Aumônier, Charge de Grand, 1. p. 358.

Aurele, Roi des Affuries, 1. ps 58.59.

Ausbourg, Diéte d', 11. p. 274.
78. 86. 87. Ligne d', 583.

Auto-da-Fé, I. p. 744. Voyez Inquisition.

Autriche, Maison d', 1. p. 387, 11. p. 142. 595 & suiv. 635. 47 & suiv.

Avalos, Ferdinand-François d', 11. p. 11. Gilles-Gonçalès d', 17. Jean d', ibid.

Averroes, Ecrivain Espaguel, 1.

Avignon , 1. p. 52. 497.

Avila (Louis d') Historien Espan gnol, II. p. 13.

Avis, Ordre Militaire d', 1. p. 265.

Avocats, 1. p. 40. 359.

Azamor, Ville d'Afrique, 11. p.
71. 76 & suiv. 265 & suiv.

Aznar, Comte de Gascogne, 1. p. 85. Azox, (Jean) Théologien Espagnel, 11. p. 337.

B

BAEZA, (Pierre de) I. p. 693.

Bagaudes, I. p. 21.

Balbastro, Evêché, 1. pag. 182.

Balboa, Navigateur Espagnol, 11.

Balbuena, (Bernard de) Poète Efpagnol, II. p. 341.

Bale, Concile de, 1.p. 619. 11.

Balcares, Ifles, Lp. 506.

Banda, Iste, 11. p. 147.

Bande, Ordre Militaire de la, 1. p. 466.

Bat , Duché de , Il. p. 644. 580

Barbadillo, Poite Comique Espa-

Barbelousse, fameux Corfaire, 11. p. 82. 93. 102. 95.

Barbosa, Ecrivoin Espagnol, Ila p. 13. Jurisconsulte Portugais à 335. Autre du même nom, 341. (Angustin) 509.

Barbuda, Grand Maître d'Alcantara, 1. p. 560.

Bercelonne, Ville & Comté de , 1. p. 4. 78. 87. 104. 35. 36. 49. 78. 235. 78. 321. 37. 664. 67. 76. 78. 11. p. 495. 538. 608. 20. 21.

Barcino, Ville, 1. p. 4.

Barnevelt', Grand Pensionnaire de Hellande, 11. p. 469.

Batavia, 11. p. 471.

Batzan, Gonçale de, I. p. 354.

Bayard, fameux Chevalier Fran-

Bayonne .. Ville , I. p. 232. 413.

Baza, Siége de, 1. p. 728.

Bearn, 1. p. 282.714.

Beat, (Saint) . p. 61. 75.

Béatrix, fille de Ferdinand I. Roi de Portugal, 1. p. 532 & fuiv. Reaumarchais, Eustache de, 1. p.

Beaumarchais, Enstache de, 1.p. 390 & suiv.

Beaumont, Maison de, I.p. 354. 483.647.76.77.90.94.703 & suiv. Il. p. 16 & suiv. 41. 54.61 & suiv.

Beaux Arts, 11. p. 662.

Bedmat, Le Marquis de, 11. p. 519.

Begards, Hérétiques, 1. p. 623.

Behetrias, 1. p. 496.

Belen, Monastere, Il. p. 132.

Belle-Isle, Le Maréchal de, 11. p. 656 & suèv.

Bemoi, Roi des Jalofes, I. p. 728.

Ben-Chaïa, Rabbin Espagnol, 1.

Bengale, Rejaume de, 11. p. 526.

Benoît, Ordre de Saint, 1. pag. 174. 75. XIII. Pape, 384 & suiv.

Benquela, Royanme de , II. p. 533.

Ben-Virga, Rabbin Espagnol, 11.

Berat, Comte de Barcelonne, I. p.

Berebeies, Sarrasins d'Afrique, I. p. 66. 151 & suiv. 206. II. p. 49. 76.

Berenget, Comte de Barcelonne, 1. p. 196. Comte de Provence, 263. 64. 68. Evêque de Girone, 340. Berengere de Castille, Reine de Léon, I. p. 292 & suiv.

Berg-op-Zoom, Prise de, 11. p. 657.

Bermude. Voyez Veremond.

Berwick, Le Maréchal de, II. p. 641 & suiv.

Bétique, Province d'Espagne, l. p. 8. 16. 17. 19.

Bibliotheques, I. p. 710.

Bicoque, Bataille de la, II. p.
149.

Bintam, Royanme de, II. p. 152. & suiv.

Biscaye, Province d'Espagne, 1. p. 293. 436. 69. 624. 95. IL. p. 665.

Bitonto, Bataille de, II. p. 641. Black, Amiral Anglois, II. p.

536 & suiv.

Blanche, femme de Leuis VIII.

Roi de France, I. p. 295. 97.

312. femme de Philippe de Valois, Roi de France, 492. femme de Pierre I. Roi de Castille,

497 & Suiv.

Bled, Commerce du, 11. p. 664. Bleneau, Bataille de, 11. p. 539. Bohême, 11. p. 470 & suiv.

Bombes, 1. p. 333. 721.

Boniface VIII. Pape, 1. p. 426.

Bonnivet, Amiral de France, 11.
p. 153 & suiv.

Bordeaux, Congrès de, I. p. 396. Borel, Comte de Barcelonne, I. p. 131. 35. 36.

Borgia. Voyez Alexandre VI. Céfar, Il. p. 7. 39. 46. (François de) Saint, 17. 239.

Borneo, Isle, 11. p. 180.

Borromée, (Charles) Saint, 11.

Boscan, Poete Espagnol, II. pag.

Bouage,

arie 1

Bonkge's impêt for le Bétaits I. Boucaniers. Voyez Flibustiers, Boufflers, Le Duc de, 11. p. 656. ₹ '57• ··· Bourbon, (Jacques de ) Comse de . Va Marche, I. p. 573. & Charles de ) Connétable de France, II. p. .2153 tr frev. 180. (Antéene de) 1 Roi titulaire de Navarre ; 11. p. c280. 354. 6a. Bourgogne, 1. p. 52. 308. 14. .-48# & faiv. 579. Boussole, 11. p. 319. Bogne, (Basasile de la) 11, pag. **M920**5 Martin, 1. p. 5701 i Braganoc, Maison de , I, y. 343. : 3713.· 11. p. 334. 433. 35. 36. 93. 97. 553 A Suiv 569. A case to the first

Biague, 1. p. 15. 24. 97. Bresil, 11. p. 29. 175, 336. 37. 466. 70. 77. 83. 93. 508. 28 & ∫niv. 30. 35. 37. 41. 42. 55. Bretagne<sup>1</sup>, 11. p. 627. Bretigni , *Traité de , 11. p.* 506. Brito, (Bernurd de) Historien Portugais, II. p. 339. Briviesca, Etats de, 1. p. 547. Broglie, Le Maréchal de, II. p. ∴642 & suiv. Browne, Le Comte de, 11. p. 635. "& siv. Brunchaut, semme de Sigebert, Roi de France, 1. p. 24. Brunswick, Congrès de , 11. pag. 629. Burgos, Ville, 1. p. 191. 92. 385. 413.52.65.95.

La Comie de , I. p. +-7 L4C#6. · · · Cabrera, Bernard de, 1. p. 513. ... Antoine de, 687 & suiv. (Thomas - Henriquez de ) Ministre MESpagnet sous Charles II. He p. 587 & Suiv. Cadix, Ville, 1. p. z. 11. p. 141 Gadie., Le Marquis de , 1. p. 716. Cajado , ( Henri ) Poëte Espagnol , 31. p. 7. Calabre, Duché de, 1. p. 596. 606, . Calais, Congrès de, 11. p. 140. Galatsaya, Ordre de, 1. p. 261. 301.561.623. Calderon-, (Rodrigue) Favori da . Duc de Lerme, 11. p. 458 & ∫หเบ. Calendrier Grégorien, 11-p. 440. Tome II.

Calicut, Ville & Royaume de, 11. p. 40 & Juiv. 54. 159. 63 & ' Yniv. 234 & Juiv. 82. 524. Califes, 1. p. 43. 54. 55. Californie, Province de l'Améri. que, 11. p. 222. Cambaye, Royanme de ; 41: pagi ···196. 200. 01. 29. 66. 67. 71 & saiv. 326 & saiv. 347 & · Juiv. Cambray, Paix de, II. p. 192. Camoens, (Louis de) Poète Por tugais, II. p. 19. 299. 366.67. Campillo, Congrès de, T. p. 434. Campo-de-Elpina, Bataillé de, I. **p.** 212. Cananor, Royanme de, 11. p. 44. 45.353 & Suiv. Canaries, Isles, f. p. 484: 558. 93. 614. 701. 03: 08. U. PAG.

211 O Juiv.

Candie, 11. p. 529. 35.

Cannamares, Jean de, 11. p. 6.

Cano, Sebastien, Il. p. 11.

Canus, ( Melchior ) Ecrivain Ef. pagnel, 11. p. 15.

Cap-Verd, Isles du, II. p. 332.

Catacteres Gothiques, 1. pag.

Cataffe, Maison des, 11. p. 307. & suiv.

Carcassonne, Maison de, 1. p.

Cardegna, Monastere, 1. p. 85.

Cardinal d'Espagne, 1. p. 683. ll. p. 21.46.

Cardinaux protesteurs, 11. paga 586.

Carillo, (Alphonse) Archeveque de Tolede , 1. p. 666. 76. \$5. 90----92. 700. 10.

Carlos, (Dem) fils de Philippe II. 11.p. 359 & friv. 86.

Carlovitz, Traité de, 11. p. 598.

Garriaric, Ros des Suéves, I. p.

Carrion, Etats de, I. p. 447. Carthage la neuve, 1. p. 4.

Carthagenc ville d'Espagne, 1, p. 4. 21. ville d'Amérique, 11. p. 594, 646. 47.

Carthaginois, 1. p. 2 & Juiv. 33. 34, 4. p. 319.

Carthaginoise, Province d'Espay gne, l. y. 17.

Cartheia, Colonie Romaine, 1. p. 8.

Carvajal, 1. p. 443. (Joseph de) Ministre d'Espagne sous Ferdis nand VI. 11. p. 655 & Suiv.

Carvalho d'Acosta, Ecrivain Pertugais, II. p. 327.

Cafal, Ville, 11. p. 580. 92...

Candespine, Le Compe de, L. p. Casa, (Barthelemi de Laz) II. p. 17.

Caspé, Congris de 14. p. 525. Çaliel, Retaille de's II. p. 575.

Castaneda, Ferdinand-Lopez de, : II. p. 15.

Catiglio, Berivain Espagnel, 11. R: 3+

Castilla, I. p. 95. 96. 213. 19. 30, 56, 64, 69, 86, 87, 94, 251 & suiv. 76. 384 & suiv. 410. .. 24 tr friv. 50. 593. 612. 42. 11. p. 1. 100. 01. 02. 07. 17. (d'Or) 57. (imposizions des · vingt-deux' Pravinces de la l 665.

Castro, Maison de, 1. p. 262 & .: suivi Jeanne de, 499 & suiv-Ines de, 500 & suev. Alphonse de , Il. p. 15. Léande, 19.

Catalatagnazor, Bataille de, L P. 141.

Catalogne, Province d'Espagne, I. p. 74. 80. 89. 98. 135. 43. **58.** 96. 253. 351. 54. 94. 97<u>.</u> 410 & Suiv. sa. 54 & Suivi \*695. 722. *11. p*. 105**. `479. 94** 65, suiv. 506 & suiv. 38. 50)

600. 20. 21. 23. 65. Gateau-Gambielis, *Paix de , Il*.

71 & suiv. 85 & suiv. 394.

P• 347• Cathai, 11. p. 341.

Catherine de Foix, Reine de Navarre , l. p. 714. ll. p. 90.

Catholique, Titre donné aux Rois d'Espagne, U. p. 23. 89.

Catinat, Le Maréchal de, II. p. 586 G. Suev.

Geilan, Me, 11. p. 44. 135. 840 351. 60. 524. 41. 42.

Cellamare, (Le Prince de) Ambassadeur d'Espagne en France, II. p. 626. 27.

Sekihetie, 1. p. 2. 12i

\*\*Cerifoles - Retaille de . 11. p. 248.

\*\*Cerifoles - Retaille de . 11. p. 248.

Cerifoles, Bataille de, II. p. 258. Cervera, Université de, II. pag.

Césat, Jules, 1. p. 13. 14.

Cethubales, ancien nom des habitans de l'Espagne, 1. p. 1.

Cents, ville d'Afrique, 1. pay. 440. 590. 94. Il. p. 565. 91. 629. 40.

Chacon, (Pierre) Ectivain Efpagnol, II. p. 327.

Chambellan; (thurge de Grand)

1. p. 358. Champagne, 1. p. 328. 52. 466. 61. 514. 11. p. 536. 37.

Olizanos Catalauniques, Barailte, des, 1. p. 22.

Chanceller, (Charge de Grand)

Chancelleries on Cours Souverames, 1. p. 359.

Charleroi, ville des Pays-Bai., II.

Charles, Marcel, 1. p. 52. 33. Magne, 59 & Suiv. le Chauve, 88. 92. a Anjou, 379 & suiv. de Valois, fils de Philippe le Hardi, 411 & fuiv. 418. te Boiteux, 410 & suiv. le Bel 453 & Stiv. le Mauvais, Ros de Naverre, 492 & suiv. de la Cerda, Connétable de France, 466. V. Ros de France, 513 & suiv. VI. Roi de France, 533. 60. 62. le Noble, Roi de Na-' varre, 546 & suiv: VII. Roi de France, 642. VIII. Roi de Fran-' vě, 717. 11. p. 12. 16 & sutv. de Luxembourg, Archiduc d'Authiche's & ensuite Ros d'Espagné lous le nom de Charles I. & Emperent sous le nom de Char. let-Quint; Il p. 86. 91 & suiv. 343. IX. Roi. de Prance; 357. 70. 71. 401. 09. 19: I. Roi d'Angleterre, 478 & suiv. 536. II. Roi d'Angleterre, 551. II. Roi d'Espagne, 561 & suiv. (Emmanuel) Roi de Sardaigne, 539 & suiv. VII. Empereur, 549 & suiv. VII. Empereur, 549 & suiv. VIII. Empereur, 549 & suiv.

Cherboneg, velte de France, 1.

Chevaletie, 1. p. 67. 314. 16. 31. 57. 38. 463. 348. 89. 91. 607. 76. 723. 11. p. 662. 63.

Chevaliers de Saint Jean, nome més aujourd'hui Chevaliers de Malthe, I. p. 444. 49. 11. pag. 157. 58. 630.

Chievres, Ministre de Charles, Quint, II. p. 95. 97. 105. 28. Childebert, Roi de France, L. p. 23.

Chili, Déconverse d'conquête du, 11. p. 222. 37.

Chindafuinde, Roz des Goths en

Chine, 11. p. 97. 38.
Chiney, Comité de, 11. p. 580.

Chintila, Ros des Goths en Efg

Chrétiens de Saint Thomas, 11, p. 41.

Christ , Ordre de , 1. p. 450. 11.

Chrodegand, (Saint) Instituteur des Chanoines Réguliers, 1. pag. 149.

Chypre, Lie, II. p. 409. Cid, (Le) I. p. 179. & surv. Cieca, (Pierre) Ecrivain Espan gnot, II. p. 15.

Ciudad-Béal, 11. p. 16. 40. Ciudad Rodrigo, 1. p. 270. 73. Cixila, Archevêque de Toléde, 1. p. 46. Claude, Ecrivain Espagnol, 1. Clément IV. Pape, 1. p. 378 & Suiv. V. Pape, 434 & Suiv. VI. Pape, 484. 85. VIII. Anti-Pape, 602. 04. 07. VIII. Pape, 11. p. 451 & Suiv. AI. Pape, 630. XII. Pape, 639 & Suiv. Clergé, 1. p. 207 & suiv. 686. 11. p. 402. 645. 64. Clericis laicos, Bulle, I. p. 432. Clermont, Le Comte de, 11. p. Clèves , Duché de , 11. p. 254. 55. Clotaire, Roi de France, 1. p. 23. Clotilde, femme d'Amalaric, 1. ' p. 23. Clovis, Roi de France, 1 p. 23, Cluni, Moines de, 1. p. 161. Cocherel, Bataille de, I. p. 513. Cochim, Royaume de, 11. p. 44 & Suiv. 281 & Suiv. 332. 524, Code, Théodossen, 1. p. 39. Visigethique, ibid. de la Castille, 143. 146. 407. 93. de Jacques I. Rei d'Aragon, 341. Coigny, Le Maréthal de, 11. p. 642 & Suiv. Coimbre. Veyez Conimbre. Coligni, Amiral de France, 11. p. 326, 80. Colomb, (Christophe) 11. p. 5. 8. 14. 15. 44. 320 & Suiv. Diegue', 11. p. 57. 284. Colonies Romaines en Espagne, I. p. 8, 15. Colonne, Profper, II. p. 140 & szv. Combats singuliers, I. p. 83. Commande féodale, 1. p. 269.

Commerce, II. p. 499 & suiv.

Comminges, Centé de, 1. Mai Communautés , Eccléfiaftiques , 1. p. 418. Confédération de Rebelles, II. p. 120 & fuev. Compostelle, 1. p. 81. 84. 94. 102. 10. 17. 19. 26. 37. 40. 65. 225. Comtes, 1. p. 18. 38. 208, 36. 57. 60. Conception immaculée, 1. pag. Conciles, I. p. 37. Concubines, 1. p. 32. 40 56. 208. 454. 573. Condé, Le Grand, 11. p. 518 & Confédérations, (Les Saintes) I. p. 695. Confession d'Augsbourg, 11. p. 197. Conflans, (Hugues de) Viceroi de Navarre, I. p. 418. Prevince 4e, 11. p. 550. Congo, Royaume d'Afrique, 11. P. 4. 35. 285. 524. Conimbre es Coimbre, ville de Portugal, 11. p. 97. 281. 437. II. p. 332. Connétable, I. p. 38. 535. II. p. 637. Conrad, fils de l'Empereur Barben rousse, 1. p. 284. Conradin, Roi de Naples, 1. pag. 370 & ∫uiv. Conseil, des Douze, II. p. 387. Royal de Castille, I. p. 346. 58. 59. Constance, Cencile de, 1. p. 593. Constantin, Empereur Romain, I. p. 18. Conti, Le Prince de, 11. p. 650. Corbeil, Traité de, 1. p. 353 & sniv.

#### DES MATIERES.

Cordone, Ville & Royaume de, -1. p. 8. 65. 330. Etati de, 14. Prise de, 25. Concile de, 88. . Canciliabule de , 91. 99. Siége de , 148. 53. 64. Bataille de, 390. 400. Gonsalve-Fernandez ' de , II. p. 7. 21 & ∫uiv.

Coria, ville, 1. p. 244.

Cosonel, Marie & Alphonsine, I. p. 503. Paul , H. p. 13:

Correa, Grand Maître de Saint Jacques , 1. p. 336.42. (The. mas) célébre Grammairien Portngais , 11. p. 335.

Corseires, 11. p. 503. 53.

Corie, 1. p. 80. 81. 426. 78. 564. 93. *11. p.* 300.

Cortez , (Fernand) II. p. 100 & suiv. 277. 84.

·Costa, (Emmanuel à) 11. p. 15. (Chrestophe à ) 19.

Cota, (Rodrigue) Poëte Espagnol, II. p. 19.

Cotanda, Bataille de, 1. p. 225.

Covarruvias, (Monastere de) 1. p. 145. (Diegno) Jurisconsulte, 11. p. 17.

Couronnement des Rois

Couserans, Comte de, 1. pag.

Coutigno, Navigateurs & Capitaines Portugais, II. p. 50 G ∫uėv. 528. 30. ·

Couto, ( Jacques ) Historien Es. pagnol, I. p. 339.

Coyança, Concile de, I. p. 174. Crepi-en-Valois, Congrès de paix de, 11. p. 260:

Croisades, Croisés, I. p. 202. 04. 23. 50. 85. 91. 92. 301. 04. 10. 14. 23. 27. 28. 32. 35. 43.47. 81. 448. 77. 80. 594. 645. 47. 713. *II. p.* 39. 182. Droit de, 664.

Cromwel, 11. p. 536 & suiv. 49. Cuba, Isle, 11. p. 10. 60.

Cuença, ville, 1. p. 275. 80. Cueva, ( Jean de la ) Poète Efa pagnol, II. p. 523..

Cumberland, Le Duc de, 11. p. 652. 57.

Curiel, ( Jean-Aiphonse ) Theologien Espagnol, II. p. 337.

AMASE, Pape, 1. p. 7. Datien, Pays de l'Amérique méridionale, 11. p. 57. Dazoca, Etats de, 1. p. 336. Daru, Royaume, 11. p. 152. Dauphiné, II. p. 588. Dax, Congrès de , I. p. 398. Défits, 1. p. 403. 504. 11. p. 184. Deltio, (Martin-Antoine) Ecrivain Espagnol , 11. p. 337. Démarcation, Ligne de 11. p. 12. 16, 579.

Denarii , I. p. 38. Denys I. Ros de Portugal, 1. p. 397 & Suiv. Del-Martyrs, (Barthelemi) IL P-333. Deza, (Diegno) Archevêque de Tolede, 11. p. 9. Diago, (François) Historien Espagnol, 11. p. 339. Dianis, Gouverneur de Navarre, I. p. 497.

Diaz, (de Vivar). Voyez Cid. De Los-Cameros, P. p. 315. (Jean-Bernard) Jurisconsulta Espa-

V v iij

Porth problem Romaikais Portugais, 335. Diegue-Radriguer, fonce do Caftille, 1. p. 96 & suiv, Pimes, l. p. 332.:95. 549. 96. Divorce, I. p. 40. Diuu, ville du Royappe de Cam-4416, N-p. 196, 200, 91, 49, 66. 67. 71 & Suju. Dom 1. Tiere d'Hanneura I. p. 530 359: H. P. 445. Domaine, 1. p. 550, 59. Dominicaina, I.p. 313.26. Dominique, Sarracin, (Saint) . 1. p. 136. Fondateur de l'Ordre des Ereres Prêchenrs. (Saint)

·219. 3A& 13. Dougi , Università de a 11 a 259. Desconting, Preter 1, p. 9. Dragut, famena Parata, H. pag. 245. 79. 82 86. 90. 96. 97. 200. 50 Or Swiv. 72. Drak, Amirch Angleis, IL p. 444 & SAEW, Doelde, Frankde, H. p. 652. Ducate, l. p. 38. Duca, I. p. 3&, 360. Duels, IL p 443- 593- 95. Duma, Kvěcké., L. p. 248 Dunes, Bataille dec, II. R. 548. Dunkerque, wille de Hundre, M. R. 552. 5.7.

# E

BBON, (Saine) Evêque de Sens, I. p. 52. Ebn-Tahun, Ecrivain Arabe, I. p. 9. Ecriture Sainte., 1. p. 326. Ecuyer, (Charge de Grand:) 1. p. 358. Edofard I. Rei de Portugal, If p. 610 & suiv. Egilone, femme de Rodrigue, dernier Roi des. Goths, 1, p. 49. Agiza., Rei des Goths en Espagne, *I. p.* 31. Agmant, Maisep & 11. p. 3381 48 & Suiv. 433. Election (des Rois) I. p. 28, 29, 37. 583. (des Evêques) 298. 7114 Eléanore de Castille, 1. p. 505. Eléphant blanc, 11. p. 279. Elipand, Archevêque de Tolede, 1. 7. 61, 72. Elifabeth, Reine de Partugal, . (Sainse) li p. 400, 53-54-59.

11 1 5

72. Reine d'Angleterre, II. p. 342 & Suiv. 400. semme de Philippe V. Roi d'Espagne, 622 . & SAIU Elvas, Siège d', II. p. 548. 49. Elvire, Coneile d', I. R. 17. Emmanuel I. Roi de Pertugal, 11. p. 20 & Suiv. Empereur d'Espagne, 1. p. 236. Empereurs Grees, 1. p. 28. Epec, (Droit de porter l' ) 11. p. 1.51. Bprouves , 1. p. 83. 191. 454. Ercilla, Poète Espagnel, 11. p. 19. Ere., des Espagnols, I.p. 15. 2784 Vulgaire, 278, 504, 3**8. de** César, 493. Ericeyta, (François-Xuvier-Menezes , Comes d') II. p. 523. Etinengaud, Comte d'Urgel, La · · p · 143 · 50 · · Ervige, Rei des Gothe en Espagne, L. p. 30. 31. Esclaves, I.p. 36. 38.44.43 &

Bicohat , Jéfüin Espaguel , il. p. 521.

Bicurial , I. d. 524. II. p. 360.

418. 44...547, 68. Elpagne, Origine de ce nom, 1. p. 1. Citérieure & ultérieure, 8. Tarraginosse, ibid. Description . de l', 33. sons la domination des Califes, 63 & suiv. Pendant ded neuvième, dixiame & onzieme Siécles, 206 & Suiv. Pendant les quinzième & seizième ·Siécles·, II. p. 1. Depais la déconverte de l'Amérique, II. p. 321 & Suiv. Sous Philippe II. . & ses Sucresseurs, 498 & surv. 661 & suiv. ( Nouvelle). Voyez

Akquireos, Baraille d', 11. p. 130. Estarac, Comte d', 1. p. 379. Estremos, Bataille d', II. p. 558.

Mexique:

Etampes, Baraille d', 11. p. 539. Etats de Castille, 1. p. 492.

Etherius, Evêque d'Osma, L p.

Bthiopie , 1. p. 729. II. p. 174. 75. 245. 46.

Etiquette, I. p. 357. II. p. 472. ,**6**33-, 34,

Ettingue, Bataille d', II. p. 650.

Budes, Duc d'Aquitaine, 1. p. 50 & Juiv.

Eugene, Archeveque de Tolede, 1. p. 11. le jeune, ibid. IV. Pape, 616 & fato, Baint, II. 370. Prince de Savoye, 587 Wiv.

Euloge, Saint, 1. p. 75. 90. Evantius, Archédiacre de Tolede, . I. p. 45.

Evaric en Euric, Rei des Guth en Espagne, I p. 22.

Evêchés d'Espagne, 11. p. 156. Evēques , 1. p. 36. 175. 254. 55.

Evosa, Ordre Militaire d', 1. p. 265. Etats d', 728. Archevēché

d, 11. p. 241. 332.

Excommunication, de Sanche II. Roi de Portugal, I. p. 332. de Jacques 1. Roi d'Aragon, 340. de Thibault I. Roi de Navarre, 341. d'Alphonse III. Roi de Portugal, 397. de Pierre III. Roi d'Aragon, 402. 11. 12. de Dom Sanche, fils d'Alphonse X. Roi de Castille, 402. de Denys I. Roż de Portugal, 455. de Pierre le Cruel, Roi de Casa tille, 501. 03. de Jean I. Rei de Castille, 538. d'Henri VIII. Roi d'Angleterre, Il. p. 217, d'Henri, Roi titulaire de Navarre , & ensuite Roi de France sous le nom d'Henri IV. 444. d'Elisabeth, Reine d'Angleterre, 446. d'Henri III. Roi de France, 448.

F

AGUNDEZ, (Etienne) Ecrivain Pertugais, II. p. 507. **Famines** , 1. p. 151. 286. 306. 32. -*11. p*. 18, 39, 36, 134, 244, 444; Faria-de-Souza, Ecrivain Pertugass, H. p. 509.

Parnese, Maison de, 11. p. 218 & suiv. 288 & suiv. 395. 430 & suiv. 439 & suiv. 622. 40. Fauconnier, (Charge de Grand) 1. p. 358. Pavila, Rei des Afturies, 1. pag. 53.

Faux-Schaftign, II. p. 443. 52. - 53. 604 Felix , Evêque d'Urgel , I. 🚜 70. 76. 4. Auti-Pape, 619. Femmes Espagnoles, 11. p. 663. Ferdinand I. Roi de Caffille, I. p. 166 G. fuiv. Rok de Lion A des Afturies, 25,1 & suiv. III. dit Saint-Ferdinand, 297. 311 & Suiv. 316 & Suiv. De la Cerda, 382 & suiv. Sanchés, fils naspreh de Jacques I. Ros d'Az ragon., 384 & fuiv. IV. Roi de Castille, 422 & Suiu. I. Roi de Portugal , 517 & Suiv. 1. Roi d'Aragon, 585 & suiv. Abbé de Montaragon, 317 & suiv. Infant de Partugal, frere d'Edonard I, 615. 16. II. Infant & depuis Roi d'Aragon & de Castille, 635, 36, 61, 80, 87, 703 & suiv. 11. p. 2 & suiv. Infant de Portugal, (Saint) 616.78. de Cordune, Ecrivain Espagnol, 11. p. 3. I. Ros de Naples, II. p. 16. II. Roi, de Naples, 20. 21. VI. Ros d'Ejpagne, 654 & suiv. Ferdinandez, Grand Maiore d'Avis, I.p. 343. Ferrare, Congres de, 1. p. 631. Duche de 11. p. 328 & fuiv. Fette, (Vincent) Théologien Espagnol, II. p. 523. Ferreira, (Antoine) Poëte Porrurgien Portugais, 521. Ferris, Dom, 1. p. 381. Fez, Royaume d'Afrique, II. p. 66 G Suiu. 427. Ficfs, 1. p. 209. Figuieres, Congres de, 11. p. 6. Final, Marquisat de, 11. p. 413. Finances, 1. p. 464. 569. 11. pag.

464

V . V

Ripifiette, Bataille du Cap, IL p. 657. Flagellans, Selle des, I., p. 486 Flandre, 11., p. 193. 229 & fusu. 289 & Suiv. 250 & Suiv. 291 C suiv. 336 & suiv. Flourus, Batoille de , II. p. 586. Floury, Le Cardinal de, 11. p. 638. Flibustiers, 11. p. 553. 54. 666 [xiv. 594. Florence, Florentins, 11. p. 176. 180. 182. 192. 193. 198. 199. · 231, 252, 303 & Sietu. 326. 633. Flotide, Prevince d'Amérique, *11. p.* 67. 380. Florus, Historien Latin, 1. p. 5. Foi Chrétienne prêchée aux Es pagnois, I. p. 16. FOIX, Comtes de, 1. p. 293. 344. 97. 562. 66. 71. 645 & Suive 669. 62. 72. 76. 78. 703. 14. I集 p. 10. 16. 24. Fonseca, (Antoine de) Théalogien Portugais, H. p. 15. (Pierra de ) Jésuite Portugais, 335. Fontarabie, Ville, II. p. 157. 1 Fontenoy, Bataille de, 11. pag. 652. Forcito, (François) Théologien Portugais, II. p. 332. Forêt-Royal, Monastere, I. pagi . . 282. Fornoue, Bataille de, 11. p. 20. tugais, II. p. 337. célébre Chi- Fortun, Rei de Navarre, I. p. 94. 96 & fuiv. Fox-Morzillo, (Sébastien) Ecrivain Espagnol, Il. p. 15. Praga i Bataille de 1 1. p. 2344 Maison de , 442. Francfort, Concele de , 1. p. 726 Franche-Comté, 11. p. 565. 70. 7**6**• Franciscains, I. p. 309.

François, (Phebus-Defeix) Roi de Navarre, II. p. 703 & Juiv. François I. Roi de France, II. p.

80 & Suiv. II Roi de France, 348 & Suiv. I. Empereur, 652 & Suiv.

Francs, 1. p. 195.

Fraternité. Ligue de, Voyez Germanie.

Frédégonde, 1. p. 24.

Trédéric, Barberousse, Empereur, I. p. 264. II. Empereur, 339. 53. d'Aragon, Roi de Sicile, 419 & suiv, III. Empereur, 635. Freire de-Andrade, (Hyacinthe) Ecrivain Portugais, Il. p. 513.

Freres-Mineurs, II. p. 453.

Froila, Roi des Asturies, I. p. 56. 57. Lemond, Usurpateur, 92. II. Roi de Léon & des Asturies, 113.

Froilas, Gouverneur de Conimbre, T. p. 342.

Fuas-Raupino, Général Portugais, 1. p. 278.

Fuente Cubierta, Concile de, 1, 2. 106.

G

GACIE, espéce de Croisade parmi les Mahométans, 1. p. 288.

Gage, (Thomas) fameux Voyagenr, II. p. 517. (Le Comte de) 649 & suiv.

Galanterie Mauresque, 1. p. 66.

67. 206.

Galcas, (Philippe) Duc de Milan, I. p. 613. 14. 31.

Galice, Province d'Espagne, 1. p. 17. 19. 169. Royaume de, 183. 84. 88. 214. 20. 708.

Gallowai; Général Anglois, II.
p. 611 & Suiv.

Galfuinthe, femme de Chilperic, Roi de France, 1 p. 24.

Gama, célébres Navigateurs & Capitaines Portugais, II.p. 11 & Suiv. 158. 59. 243 & Suïv. (Antoine) Juriscousulte Fortugais, 335.

Gand, Ville de Flandre, II. p. 239.

42. 43.

Gaona, Ruy Dias de, 1. p. 471. Garcez, Evique de Tascala au Mexique, 11. p. 13. Garcia, (Jean) II. p. 521.
Garcias, (Lasso de la Vega) Poete
Espagnol, II. p. 13. (de Loyasa)
Archevêque de Tolede, 335.
(Nicolas) Jurisconsulte Espagnol, 512.

Garcie, Souverain dans la Navarre, I p. 89. 90. Ximenès,
Roi de Navarre, 90. 94. Roi de
Léon, 106. III. Roi de Navarre,
138 & suiv. Fernandez, Comte
de Castille, 130. 32 & suiv.
Sanchez, Comte de Castille, 161
& suiv. IV. Roi de Navarre,
166 & suiv. Ramirez, Roi de
Navarre, 235 & suiv.

Gardes-du-Corps, II. p. 604.

Gardingues, I. p. 38.

Gargoris, ancien Rei d'Espagne,
1. p. 2.

Gascons, 1. p. 26. 80. 84. 350. 11. p. 69.

Gaston, Vicomte de Béarn, I. P. 282. Phébus, Comte de Foix,

Gaule, Gothique, 1. p. 49. Nara bennoise, 82. 91. Gaya, espéce de Poèfie, 1. p. 548. Gayette, Bataille navale de, L

p. 613.

Gelmirez, (Diégue) Evêque de Saint-Jacques, 1. p. 218 G ſużv.

Genes, Géneis, 1. p. 220. 50. 410. 20. 35.65 & Suiv. 480. 93. 97 & fuev. 589. 93 & fuiv. 627. Il. p. 71 & suiv. 93. 149. 82. 87. 275. 423. 78. 500. 41. 69. 82. 655. & ∫nėv.

Génie, 11. p. 662.

Gennare, Chef de Avolte à Naples, II. p. 531 & ∫uiv.

Gerbert; depais Pape Silvestre II. *I. p.* 129.

Gerbes, Isle des, II. pag. 352.

Germain-des-Prez, (Eglise de Saint) 1. p. 24.

Germaine de Foix, seconde femme de Ferdinand', Roi d'Espagne, II. p. 40, 42, 102, 06.

Germanats. Voyez Germanie.

Germanie on Fraternité, (Ligne de) II. p. 109 & suiv.

Gésalaic, I. p. 23.

Gibraltar, 1. pag. 439. 92. 93. II. p. 32. 605 & suiv. 619.

Giron, (Dom Pedre) II. p. 91. 95. I24. 25.

Girone, Ville & Duché, 1. p. 61. 186. 491. 667. 68. 72. Université de , 11. p. 354. Bataille ' de, 11. p. 540.

Glatz, Comté de, 658.

Goa, Isle, 11. p. 58. 59. 62. 63. 134. 90 & Suiv. 244. 99. 524. 27. 39.

Goez, (Damien de) Ecrivain Portugais, II. p. 19 Goïaric, Code de, I. p. 23.

Gomez, (Muarez) Poète Espa gnol, Il. p. 13. Louis, Jurisconsulte Espagnol, (ibid.) Mo decin Espagnol, 17. de Castro, 19.

Gonçale, Roi de Sobrarve & de Ribagorce, 1. p. 167 & Suive

Hérétique, 497.

Gonçales on Gonfaive, (Ferdinand de) Comte de Caffelle, I. p. 119 & suit 130.31. Consperateur; 128. Jean, 11. p. 3.

Gongora, (Louis) Poëte Espapagnol, II. p. 341.

Gonzalez, (Thyrse) Général des Jésuites, IL p. 523.

Gormaz, Alvar de Lune) Comte de , 1. p. 595 & fuiv.

Gotze, Saint Jean de, le pe

Gothie, Marquisat de, I. p. 9 [.

Goth's , I. p. 18. 20 & suiv. 35 & suiv. 206 & suiv.

Govez, (André) II. p. 13. Gouvernement, I.p. 358.

Gracian, (Balthafar) Ecrivain Espagnol, 11. p. 513.

Gradués, I. p. 679.

Grailly, Jean de, l. p. 513. Mai-Son de , 566.

Gramont, Maison puissante dans la Navarre, I. p. 647 & Suiv. 677. 90. 703 & skiv. II. p. 24 & ∫uiv.

Grandes-Compagnies, I. p. 515. Grandesse, 1. p. 300. 59. 11. p. 581. 97. 600.

Grand-Inquisiteur, I. p. 740 👉 ∫นรับ.

Grand-Justicier d'Aragon, 1. 🚁 199. 209. 376.490. 541. 618. Grands Chemins, 1, p. 297-

Grands Officiers de la Contonne, 1. p. 358. 462.

Cardinal, 11. p. 348 & suiv.

Gratiola, 1st., I. p. 727.

Grégoire, Evêque de Grenade,

I. p. 7. (Saint) Evêque d'Offie,

370. VII. Pape, I. p. 188. 89.

Cardinal, Légat du Pape, Célessin, III. 286. XIII. Pape,

PL. p. 415 & suev. XIV. Pape,

449 & suiv.

Grenado, Villo & Royanme de, 1. p. 60. 252. 330. 38. 97. 434. 64. 709. 12 & Juin. 792 & Suiv. 11. p. 2. 27. 28. 40.

Guadalajara, Etats de, R.p. 549. Guadix, Bataille de, I. p. 621. Guastalla, H. p. 642. 43. 58.

Guatimozin, Empereur du Mexique, 11. p. 142 & suiv. 150. Sudina, Bataille de la, II. p.

614.

Guerres particulieres, I. p. 726. Guesclin, (Bertrand due). I. p. 513: 15. 19. 22.

Guevala, (Antoine de ) Ecrivain

Espagnol, II. p. 13.

Guichard de Beaujeu, I. p. 349.
Guillaume, fils de Bernard, Comta
de Barcelonne, I. p. 87. 88.
dernier Duc d'Aquitaine, 232.
X. Comte de Poitiers, 263. III.
Roi d'Angleterre, II. p. 586 & fuiv.

Guinée, 1. p. 761. 03. 10. Guipulcöa, Province, 1. p. 293. 452. 55.

Guise, Maison de, N. p. 532.

Gundemar, Rei des Gestes en Espagne, 1: p. 27.

Gunderic, Roi des Vandalos & des Sélingions, I. p. 19.

Gultave-Adolphe, Rei de Suide, 11. p. 483 & Suiv.

Gayenne, 11. p. 280. 489 & fine.

Caioman, (Eléonore de ) I. p. 4953 (Gaspard de) Comte d'Olivares, II. p. 473 & suiv. (Louiso de ) Reine & Régento de Porsugal, \$46 & suiv. 563.

## H

I ABEN-FANDI, Usurpateur de la Seigneurie de Cordone, 248 & Swiv.

Hairam, Gonverneur d'Orihnela, I. p. 156 & Snev.

Hato, Loup-Dias de ) Favori de , Sanche III. Roi de Castille, 1., p. 415. (Diégue Lopès de ) 436 & suiv. (Pedre Fernandez Velasco de ) 682. (Louis de ) Ministre d'Bras de Philippe IV. II. pag. 516 & suiv.

Haton, Evique de Vich, I.p. 77.

Maturi, Carique, 11: p. 64. Heidelberg, Prise & pillage de, 11. p. 590.

Hena, Poëte Latin, I: p. 3. Henao, (Gabriel de) Théologies

Espagnol, II. p. 523.

Henri II. Roi d'Angleterre, I. p. 262. 75. 79. I. Roi de Castille, 308 & suiv. frere d'Alphonsa le Sage, 361. 422 & suiv. frere & successeur de Thibault II. Thi de Navarre, 382 & shiv. II. Roi de Castille, 552 & shiv. III. Roi de Castille, 552 & shiv. Infant de Portugul, 579. 20. 240.

96. 615. IV. Roi de Cafille,
642 & suiv. VIII. Roi d'Angleterre, II. p. 56 & suiv. d'Albret, Roi titulaire de Navarre,
II. p. 91. 98. 105. 26. VIII.
Roi d'Angleterre, 269. II. Roi
de France, 288 & suiv. III.
Roi de France, 420 & suiv.
Cardinal, & ensuite Roi de Portugal, sous le nom de Henri I.
427 & suiv. IV. Roi de France,
448 & suiv.

Henri de Bourgogne, Comte de Portugal, 1. p. 199. 200. 11 & suiv. Ros titulaire de Navarre, 11. p. 33 & suiv.

Henriquez, (Alphonse) Comto, & ensuite Roi de Portugal, I. pages 231 & suiv. (Henri) Théologien Espagnol, II. page 337.

Hermégilde, Conspirateur, 1. p.

Herménégilde, Roi des Goths en Espagne, 1. p. 25.

Herménéric, Roi des Snéves, 1. p. 19.

Herrera, (Ferdinand de) Poëto Espagnol, II. p. 333. (Antoine) Historien Espagnol, 341.

Helpésie, ancien nom de l'Espagne,

Hesse-Cassel, 11. p. 265 & suiv. Hiaya, Roi de Cordone, 1. p. 159 . & suiv Roi de Toléde, 192. 93. Hinertrosa, Favori de Pierre le · Cruel, Rei de Castille, I. pag. 506.

Hispaniola, Iste, II. p. 9. 10. Hislem. Voyez Mem.

Hochfiet, Batailles d', 11. p. 603.

Hogue, Bataille de la, 11. pag. (88.

Hollande, Hollandois, 11. p. 453 & suiv. 465 & suiv. 498. 500. 03. 30. 68 & suiv.

Honnecourt, Bataille de, 11-7.

Honorius, Empereur Romain, l. p. 19. 20.

Hontiveros, Ecrivain Espagnol,
11. p. 519.

Horlogerie, 1. p. 568.

Hornes, Maison d', 11. p. 348 &

Hosta, (Garcie d') Naturalife Pertugais, II. p. 15.

Huelca, Ville, 79. 162. 99. 200.

Hugo, surnemmé Atilta, Cemte de Bigorre, & Souverain de la Navarre, 1. p. 95.

Hugues Capet, Roi de France, 1. p. 136. le Blanc, Légat, 186. Hunfrid, Comte de Barcelonne,

. l. p. 91. 93. II. 94. 98. Inreado . *Maile*n de . l. n

Hurtado, Maisson de, I. p. 212.
(Thomas) II. p. 515.

Hyacinthe, Légat du Pape Alea xandre III. 1. p. 271. 74. Hyginus, Poëte Latin, 1. p. 2.

J

JACCA, Ville, 1. p. 179. 200. Jacob-Aben-Juceph, Roi des Ale mobades, 1. p. 281 & sniv. Jacques, (Saint) Apôtre de l'Espagne, 1. p. 16. 21. 112. Ordre Militaire de Saint, 263. 70. 79. 310. 449. 629. 97. 730. 11. p. 12. Chanoinesses de Saint, 11. p. 6. I. Roi d'Aragon,

306 & Suiv. I. Roi de Majorque, **393.** 9**6.44**11. 13. 16. 19. 27. 43. II. Roi de Majorque, . 457 & saiv. II. Roi d'Avagon, . 419 & Suiv. de Majorque, Roi de Naples, 492. 510. 24. 25. . I. Roi d'Angleterre, 11. p. 461 & fuiv. II. Roi d'Angleterre, 582. 85 & Suiv.

Jaën, Reyaume de, 1. p. 321. 40. 573. 652.

Jalmar-Aben-Mahomet, Roi de Cordone, I, p. 163.

Jamaique, iste, 11. p. 60. 543. 52. Janele, Ligat du Pape Jean X. I. p. 111.

Japon , Il. p. 252. 443. 526. Jarra, Ordre Mélitaire de la , 1.

Jean, Archevêque de Séville, 1. p. 45. de Brienne, Roi de Jérusalem, 319. surnammé le Roux, Duc de Bretagne, 349. frere de Sanche III. Ros de Cas-- tille, 415 & suiv, III. Duc de Bretagne, 440. le Fort Ou le Contrefait, 452 & suiv. Roi de France, 497. 99. 502. 13. I. Roi de Castille, 531 & suiv. Grand-Maitre d'Avis, Régent & ensuite Roi de Portugal, 538 & suiv. I. Roi d'Aragon, 545 & suiv. II. Roi de Castille, 574 . & suiv. Infant d'Aragon, ensuite Roi de Navarre par sa femme, & enfin Roi d'Aragon fous le nom de Jean II. 596 & suiv. II. Roi de Portugal, 710 G suiv. 11. p. 2 & suiv. d'Albret, Rei de Navarre, 716 & fuiy. 89 & suiv. XXI. Pape, 371. de Dieu, (Saint) Il. p. 15. III. Roi de Portugal, II. p. 133 & suiv. 320. d'Autriche, fils naturel de Charles-Quint,

342. 50. 73. 85. 86 96 & ∫nèv. 414 & fuiv. 430. d'Antriche, fils naturel de Philippe IV. 533 G surv. 38. 45 & surv. 53 & surv. 62 & surv. 75. 76. 77. V. Rei de Peningal, 608 & suiv. Jeanne, Reine de Navarre, 1. p. 388 & Skiv. d'Arteis, ibid. . file de Louis Hutin, Roi de Navarre & de France, & Reina de Navarre, 448. 60 & Suiv. . 83 & Suiv. fille d'Henri IV. Roi de Castille, 654 & friv. . 743. 11. dite la Folle, 11. p. 23. 33.

Jeannelle, Reine de Naples, 1. pa 596 G. Suev. 613.

Jétôme, Ordre de Sains, L. p.

Jésua-Lévite, Rabbin Espagnol a II. p. 3.

Jésuites, 11. p. 244. 660.

Jontes , L. p. 243.

Joseph, Ros de Portugal, 11. p.

Juceph, Rei des Almoravides, 1. p. 201 & suiv. Roi des Al-i mehades, 273 & Suiv. I. Reide Grenado, 468 & Suiv. 500. II. Roi de Grenade, 556 & suiv. Ben-Muley, Roi de Grenado, 608.

Judith, femme de Louis le Débonpaire, l. p. 85.

Juiss, 1. p. 27. 28. 31. 37. 50. . 463.64.527.31.73.671.724. 39. 40. 11. p. 6. 12. 22. 24. 41. 60, 133.

Jules II. Pape, 11. p. 56 & suiv. III. Pape, 285 & Suiv.

Julien, (Saint) Archevêque de Tolede, I. p. 11. Comte, 44. dn Poirier, 258.

Jurisprudence, Il. p. 661. Juite, Sainte, l. p. 180.

Juvencus, Poëte Latin, 1. p. 5.

I

BERES on Ibaricus , ancien nom des Habitans de l'Espagne» I. A. I. Ivérie Aliatique, 1. p. 2. Beare, Evique Espagnot, I. p. 9. Edris-Aben-Ali, Ros de Cordone, Lp. 162. Ignace de Loyola, (Saine) II. · p. 15. 129. 218. 479. : Udefonse , (Saine ) Archevique de Tolede, I. p. 11. Immunité Ecoléfichique, I. p. 455. 523. *11. p.* **6**21. Incae, M. p. 202 & fusq- 646. Incendies, I. g. 127. In Capa Domini , Bulle famente, II. p. 390. Indes Ocientales, 11. p. 25 6. suiv. 47 & suiv. 522 & suiv. 55. Infans, I. p. 135. 83. 360. Infantado, 1. p. 183. Innecent IV. Pape, I. p. 349. MIN. Pape, 730. X. Pape, 11. p. 522 & ssiv. XI. Pape, 586. . XII. 588 & Sviv. XIII. 430 6 suev. Inondations, H. p. 469, 79, 83... 631. 32. Imquission, I. p 326.31.706. . 49. 16. 17. 21. 40 🗗 Suiv. . 財. p. 52. 172. 225-68. 346. 49. 54. 63. 465. 541. 56. 78. · 92,621, 29,30,33,35,62,63,

Interdits, I.p. 287. 88. 95. 303.
52. 82. 89. 484. 557. H.P. 492
107.

Interion de Ayala, (Joan) Esti-

Interim, 11. p. 278.

kia, Convill d', I. p. 178.

Isabelle, femme de Jean II. Roi de Castille, l. p. 530. 39. Im fante, & dopuis Reine de Castille, 633. 42. 49. 54. 54. 58. 69. 72-73. 84. 87. 88 & saiv. II. p. 2 & suiv.

Iscom en Meians, Calèfe des Sar.

· rafin), I. p. 41-52.

Isidore, l'ancien, Evêque de Cordone, k. p. y. le jenne, Evên que de Séville, 11. 18. de Badojen, 45. de Madrid, (Saint) II. p. 473.

Ille Atlantique, II. p. 319.
Illes fortunées: Pojex Canaries.
Isimuel i. Ros de Grenade, 1. p.
447. 49. 14-II. Roi de Grenade,
630 & fuev.

Hiem, Ros de Cordone, I. I. p. 69 & fuiv. Il. 132 & suiv. III. 160 & suiv. PV. 162 & suiv. Rhace, Evique de Sossube, I. p. 18.

Ivica, Ife, 1. p. 413. 83. 11. p. 623.

Prty, Bataille d', II- p. 449. Izid, Calife des Sarrufins, 1. p.

K

Kemnitz, Bataille de, II. p.

Rien-Citi, Ecrivain Espagnol, L.
p. 219.
Kinizi, Burnille de, 11. p. 459.

## L

La BRIT. Vojez Albret.
La Cerda, Infans de, 1. p. 382

& suiv. ( Jean-Louis de ) Jéfuite Espagnol, II. p. 333. (Bermade de ) 511.
La Croix, ( Jean de ) Réformateur des Carmes, II. p. 335.

La-Cueva, (Bertrand de) 1. p. 649 & suev.

La-Fere, Siège & prise de, 11. p.

Lagos, Bataille de, 11. p. 589. Laguna, (André) Ecrivain Esgnol, 11. p. 15.

La Haye, Traité de, 11. pag.

Lainez, (Jacques) Général des Jefuites; IL p. 17.

La-Mark, ( Robert de ) II. p. 139.

Lamego, Ville, 1. p. 97.
Lancastre, (Jean, Duc de) 1.
p. 523 & Sniv.

Landriane, Bataille de, 11. p.
191.

Langue, Remance, L. pag. 326. Castillanne, 359.

Languedoc, 11. p. 491.

La-Palice, Général François, 11. p. 1516 suiv.

Lara, (Pierre de) I. p. 211 & fuiv. (Roderic de) 232. 33. Maison de, 262 & suiv. (Alvar de) 309 & suiv. (Ferdinand de) 313. (Gonçale-Perez de) 316.

La-Rochelle, Siège & prise de, 11. p. 480. 81.

Las-Casa, (Barthelemi de) 11. R. 79.257.

Las Partidas, Code de Loix pour la Castille, 1. p. 346. 407. 934 Laufeld, Bataille de, 11. p. 657. Launay, (Clément de) Viceroi de Navarre, 1. p. 413.

Lauria, (Reger de) 1. p. 410. 12.

Lautrec, (Jean de) I. p. 714. Général François, II. p. 148 de suiv.

La-Valette, (Jean de) Grand-Maître de Malthe, 11. p., 37 % & suiv.

Leandre, (Saint) Archevêque de

Le-Bel, Archevêque de Talede.

1. p. 45.

Le-Brixa, (Antoine de) II. p. 9.
Ledesma, (Martin) Ecrivaine
Portugais, II. p. 329. (Barther
lemi) Théologien Espagnol, 337.
(Pierre) Écrivain Espagnol 5
339, (Antoine de) Poète Esquegnol, ibid.

Léganes, Le Marquis de, U. pg

Légats Consulaires, Genverneurs de l'Espagne, 1. p. 18.

Leiria, Eveché de, 11. p. 332. Le-Maire, Détroit de, 11. p. 470. Lemos, Comte de, I. pag. 722. (Thomas) célébre Théologien Es-

gnol , II. p. 341.

Lens, Bataille de, II. p. 53.3.

Léon, Ville & Royaume de, 1. p.

15. 90: 95: 109. 10. 39. 56, 584

59. 69. 86. 87. 237. 324
(Jean) Ecrivain Espagnol, 11.

p. 11. X. Pape, 11. p. 141.

Léonoie, Reine de Naugra, 1.

Léonore, Reine de Naverraz l.

Léovigilde, Ecrivain Espagnel,
1. p. 73.

Lepante, Bataille de, Il. p. 411.

Lérida, Ville, I.p. 162. 340. 52. 89. 452.

Lesdiguieres, 11. p. 469. 78.

Leuvigilde, Roi des Goths en Efpagne, 1 p. 24 & suiv.

Leuze, Bataille de, II. p. 587, Leyre, Monastere de, I. p. 156.59. Leyria, Ville, I. p. 236.

Leyva, (Antoine de) 11. p. 191

Liche, Le Marquis de , 11. p. 555.

Ligue, Ligueurs, II. p. 449 &

Lima, Capitale du Péreu, 11. p. 546. 84. 656.

Lisbonne; Ville, I. p. 16. 122. 98. 250. 417. 84. 704. 30. 11. p. 12. 41. 172. 202. 436. 631.

Lithurgie, 1. p. 111. 86. 88. 91. Liuva, Roi des Goths en Espagne,

I. 1. p. 24. 11. 26.

Livres, 1. p. 359.

Lobkowitz, (Caramuel de) Ecrivain Espagnol, 11. p. 523.

Lobo, (Jérême) Ecrivain Pertugais, II. p. 521. (Rodrigue-François) Poëte Pertugais, ibid. Loix, Usatiques, 1. p. 186. 344. 410. Gothiques, 199. Romaines, ibid. Fendamentales, 358. Somp. tuaires, 475. II. p. 476. 99.

Lombards, I. p. 25.

645.

Londres, Traité de, II. p. 252.

Paix de, 552.

Lorraine, Maison de, 1. p. 387.

11. p. 294. 487. 93. 541 &
fuir. 551. 644. 45. 58.

Louis, le Débonnaire, Roi de ... France, l.p. 61. 70. 74 & Suiv.

VII. Roi de France, 255. 56. IX. Roi de France, 337. 39. 43. 51. 53 & fuev. Huten , Red de France & de Navarre, 417. 33 & Suiv. de la Cerda, nomme austi Louis d'Espagne, 484. 85. frere de Charles le Manuais, Roi de Navarre, 502. Evêque de Toulouse, (Saint) 601. XI. Roi de France, 654. 57. 58. 63. 70. 73. 78. 80. 81. 86 90. 95. 97. 98. 701. 04. 11. XII. Roi de France, 11. p. 27 & suiv. 66 XIII. Roi de France, 466 & suiv.XIV. Roi de Frances 518 & Suiv. I. Roi d'Espagne, 632 & Suiv.

Lowendal, Le Comte de, 11. 2.

657

Lucain, Poète Latin, 1.p. 3.

Lucas, (Julien) Ecrivain Espanguel, 1.p. 45.

Lucayes, Isles, II. p. 10. 321. Lucena, Bataille de, I.p. 714.

Lugo, Concile de, 1. pag. 25. (François de) 11. p. 513. (Jean de) 517.

Lune, (Pierre de) I. p. 546 & Suiv. 564 & Suiv. Il. pag. 3, (Alvar de) 595 & Suiv. (Frédéric de) fils naturel de Marsin le jeune, Roi de Sicile, 610.
11. (Rodrigue de) Archevêque de Saint Jacques de Compostelle, 650.

Lusitanie, aujourd'hui le Portugal, 1. p. 8 & suiv. 17. 19.

Lusitaniens, 1. p. 12 & suiv. Luthéranisme, 11. p. 99 & suiv. 267.

Luxembourg, Duché de, II. p. 250, Maréchal de, 597 & Suiv. Luzara, Bataille de, II. p. 602. Lybie, I. p. 728.

Lys, Ordre du, 1. p. 173.

## M

ACAO, 11. p. 526. Maldo, (François) Ecrivain · Portugais, II. p. 521. Madelaine de France, mere de François Phébus de Foix , Roi de Navarre, 1. p. 710 & Suiv. Madere, Isle, 1. p. 596. 11. p. 522. Madras, 11. p. 656. Madrid, 1. p. 116. 463. 558. 94. Traité de , II. p. 172. devient le séjour des Rois, 354. Siéges & prises de , 609. 10. 16. 17. Macila, Etats de, la p. 572. Magellan, (Ferdinand) II. p. 9. IIO. Magie naturelle , I. p. 129. Magistratures, I. p. 359. Magnates, 1. p. 359. Mahomet I. Roi de Cordone, I. p. 89. Aben-Amir, Viceroi de Cordone, 132 & suiv. Almadi, Usurpateur du Trône de Cordone, 146 & Suiv. II. Roi de Cordone, - 161. Aben-Hubet, Roi de Sés . ville, 180. 89. 92. 200. 01. Abenzat, 250 & suiv. Roi de Valence, 320. Alamar, Roi de Grenade, 331 & suiv. Aben-Alamar, Roi de Grenade, 443. · Aben-Nazer, Roi de Grenade, 446. Aben-Alamar, Roi de Grenade, 455. Tago, Usurpateur du Trône de Grenade, 500.06. le Roux ou Barberousse, Roi de Grenade, 506 & Suiv. Guadix-Abulhagen, Roi de Grenade, 532. 56. Aben-Balba, Rei de Grenade, 563 & suiv. le Gaucher, Roi de Grenade, 600 🐠 Tome II.

suiv. le Petit , Roi de Grenade , 605.Ben-Osman, Roi de Grenade, 629 & Suiv. El-Zagal, Roi de Grenade, 718 & suiv. Mahométisme, 1. p. 65. Mainfroi, Prince de Tarente, 1. p. 366 & suiv. Majesté, Têtre de, I. p. 359. Il. p. 109. Majordome, 1. p. 358.619. Majorité des Rois, 1. p. 350. 456. 558. Majorque, Isle & Royaume de, I. p. 78. 82. 220. 321. 22. 25. 94. 443. 56. 81 & Suiv. 510. *11. p.* 148, 52. 623. Malabar, 11. p. 524. Malaca, Iste, II. p. 61. 108. 524. Evêché de, 332. Malaga, Ville, I. p. 2. 724. Malandrins, 1. p. 515. Maldives, Isles, 11. p. 44. Maidonat, (Jean) Jésuite Espagnol, II. p. 329. Malplaquet, Bataille de, 11. p. Malthe, Siége de, 11. p. 371 & Juiv. Malvenda, (Thomas') Ecrivain Espagnol, II. p. 341. Mantes, Ville de France, I. p. 499. 514. Mantoue, Duché de, 11. p. 466. 80 & ∫uiv. 539. 606. 44. Marcation, Ligne de, 11. p. 10. 12. Marche d'Espagne, 1. p. 91. Maréchaux, de Caftille, 1. p. 535. de Portugal, 535. Marfée, Basaille de la, II. F. 508.

Marguerite de Bourbon-Archambaud, Régente de Navarre, I.

p. 348 & suiv.

Mariage, chez les Goths, 1. p. 40.

des Eccléfiaftiques, 178. 207.

208. des Princes, 296. des Chrétiens, des Maures & des Juifs,

739. Loix en faueur du, 11. p.

476.

Mariana, ( Jean ) Historien & Théologien Espagnol, 11. p. 339.

Matie, Reine Douairiere & Régente de Castille, 1. p. 424 & sur v. Reine d'Angleterre, 11. p. 302 & sur de Charles-Quint, 342.

Marie-Thérese d'Autriche, Reine de Hongrie, 11. p. 647 & suiv.

Marine, I. p. 220. Il. p. 503. 602. Maroc, Royaume d'Afrique, I. p. 201. 46. 47. 397. 400. Il. 20 & suiu. Il. p. 82. 161. 242. 605.

Marquis, I. p. 91. 360. 463. Marsaille, Bataille de la, II. p.

Marseille, Ville de France, 1. p. 601. II. p. 160. 225.

Martial, Poete Latin, 1. p. 5.

Martin, Roi d'Aragon, I. p. 562 & Suiv. Roi de Sicile, 553. 62. 66. 77.

Martin, Ecrivain Espagnol, 1. p. 217.

Martyrs en Espagne, 1. p. 17. 84. 85. 88. 89. 90. 135. 324.

Marvan, Usurpateur du Califat

Matamoros, (Alphonse-Garcias)
1. p. 375.

Mathématiques, 11. p. 662.

Mathilde, Comtesse de Boulogue, femme d'Alphonse III. Roi de Portugal, I. p. 339. 50, 51 & suiv.

Mautégat, Usurpateur du Trônt des Assurses, 1. p. 60.61.

Maures, 1. p. 17. 43 & suiv. 65. 66. 94. 95. 135. 356 & suiv. 364 & suiv. 11. p. 22. 28 & suiv. 172. 350. 58 & suiv. 207. 08. 50 & suiv. 465. 630. 49.

Mauvais ulages , 1. p. 723. Mazaniello , 11. p. 531.

Mazarin, Cardinal, II. p. 518 & suiv.

Mazarquivit, Ville d'Afrique,
.U. p. 40. 47. 640.

Médecine, chez les Goths, 1. ?.
39. 40. chez les Arabes, 124.
chez les Espagnols, 11. p. 662.

Médicis, Maisson de, II. p. 192.
99. 225. 31. 350. 401. 62. 87.
586. 640. 45.

Médina, Nom Arube, donné à plusieurs villes d'Espagne, 1. p. 48.

Médina, (Michel) Ecrivain Efpagnel, II. p. 17-

Médina, (Barthelemi) Ecrivais Espagnel, II. p. 327.

Médina-Céli, Ville, 1. p. 203. Médina-Céli (Le Duc de) Mi-

nistre d'Espagne sous Charles II. 11. p. 578 & Suiv.

Médina-del-Campo, Etats de , I. p. 436. 607.

Médina Sidonia, Ville, I. p. 2. 25.

11. p. 91. Maison de, 11. p.
50.

Médina-Sydonia, (Le Duc de)
11. p. 505.

Mélilla, Ville d'Afrique, II. p.

Mélinde, Royaume de, II. p. 524. Mendez-Pinto, Voyageur Portugais, II. p. 17.

Mendians, U. p. 630.

Mendoza, Cardinal, Archevêque de Tolede, 1. p. 375. 690. 92. 710. 40. Il. p. 21. (Hurtado de) Poète Espagnol, 515. Mendoze, (Anne de) Princesse. d'Ebelé , 11. p. 410. Mercado, (Louis de) Ecrivain · Espagnol , II. p. 335. Merci, Ordre de la, I. p. 312. Mérida, Ville, I. p. 15. McAno, Ville, 1. p. 402. Meulan, ville de France, 1. p. 499. 514. Mexia, (Pierre) Ecrivain Bsp4gnol, II.p. 15. Mexique, 11. p. 100. 04 & swiv. 156. 4776.589. Milan, Milanois, 1. p. 631. 32. II. p. 27 & Suiv. 66. 70 & suiv. 80 & suiv. 140 & suiv. 161. 92. 93. 222 & suiv. 289 • 🏕 friv. 363: 489. 514 🛠 filis. 50, 636, 41, 44, 58, Milece, 11. p. 449. Millenarii , I. p. 38. Millianes, Droit do, Il. p. 634. 492. Missorque I. p. 78. 321. 25. ·415. 83. 619. Mir en Miron, Rei des Endves, 1. p. 25. Mirande, Evêché de, 11. p. 332. Modeno, Daché de, II. p. 430. 533: 35.44 & fuiv. 52.607. Mohato, Bataelle de, 11. pag. Molina, (Lunds) Junisconsulte Espagnol, 11. p. 335. (Louis)

Fishe Espagnol, 337. (An-toine) Ecrivain Espagnol, 339.

Molinos, (Michel) 11. p. 523.-

· (Dominique de ) 511.

Molinos, Anteur du Quiétisme, *11.* p. 584. Moluc, Roi de Fez, 11. p. 426 & ∫uiv. Moluques, Istes, 11. p. 108 & *skiv.* 147. 55. 57. 88. 91. 92. 252 & ∫uiv. 326 & ∫uiv. 462. \$26. Monardez, (Nicolas) Naturalifie · Espagnol, II. p. 17. Monasteres, 1. p. 207. Moncade, (Guillaume de) Vi-. comte de Béarn, 1. p. 323. Gés. néral de Jacques II. Roi d'A-\*490x , 446. Mondoguedo, Fille, I. p. 97. Moneda, Impot, 1. p. 569. Monnoyes, 1. p. 329. 47. Monomotapa, Royaume de, 11. -- p. 45. Montaigu, (Pedre - Sanchez de) Régent de Navarre, 1. p. 388 . Tusu. Montan, Archevique de Toledo, · I. p..9. Montanus, (Arias) 12. p. 335. Minden, Russille de , 11. pag. Montarroyo-Mascarenhas, 11. p. · 523. Montecuculli, Général Allemand, 11. p. 572 & suiv. Monteman, Le Comte de, 11. p. .641 & Suev. Monte-Mayor, (George de) Poëte Portugais, 11. p. 15. Montelo, Ordre Militaire de, 1. **p. 449.** Montezuma, Empereur du Me-· xique , II. p. 102 & fuiv. 157. Montferrat, Il. p. 259. Montfort, (Simon de ) 1. p. 302. Montpellier, Comté de, I. p. 297. \* 354. 55. 443. 49. 92. \$15. 35. · Congrès de , II.-p. 105. · · Xxij

Montréal, Ville, I. p. 443. Moralès, (Ambroise) Antiquaire Espagnol, 11. p. 335. Morentin, (Ponce de) Gouver-'ncur de la Navarre pour Phélippe le Lang, I p. 448. Mosarabes. Veyez Muzarabes. Moya, (Matthien) Ecrivain Espagnel, Il. p. 521. Mozambique, Royaume de, II. p. 524. Mudejares, I. p. 728 Mugnes - Alphonic, Gonverneur de Tolede, I. p. 244. Mugnos en Munios, (Gilles) Ecrevain Espagnol, I. p. 373. Males, 11. p. 14. 215,

Muley-Xeque, Rei de Fex, 1. pir Munda, Bataille de, I. p. 14. Munster, Traité de, II. p. 530. Munuza, Gouverneur de la Celtiberie pour les Sarrasins, I. p. '.S.I. Murcie, Province d'Espagne, L p. 434. 525. 56. Murel, Bataille de, I. p. 306. Murucabal, Maison de, I. pag. 950. Muza, Général des Sarrasins, 1. . p. 43 & Swiv. Seigneur Goth, révolté contre Mahomet, Rei de .Cardene, 89. 90. Muzarabes, I. p. 194.

APLES, Royaume de , I. 96 & suiv. 613 & suiv. 703. II. p. 12. 16 & Suiv. 27 & Suiv. 34 & Suiv. 60 & Suiv. 93. 156. 84 & suiv. 192. 268. 74. 96 & Suiv. 357 496. 531 & suiv. 46. 601. 12. 361:41. 42. 44. 45. Narbonne, Concile de, I. p. 70: Archevêché de, 98. 104. 23. 31. 97. Narsès, I. p. 25. Nasiaw , Maison de. Voyez Oran-Navarçte, Bataille de, I. p. 517: Navarie, 1. p. 56. 80. 85. 89. 90. 91. 95. 112. 37. 56. 61. 64. 91. 236. 57. 90. 93. 327. 28. 50. 410. 29. 49. 57. 63. 57 & Suiv. 80. 81. 98. 102. ♥5. 26. 28 & Suiv. 280. 308.

46. 54. 416. 51. Collège de s 431. p. 368 & Sniv. 410. 16. 568. Navarrete, (Balthafar) II. p. 333. (Ferdinand) 11. p. 523. Navatto, (Pierre) II. p. 55. & ∫uiv. 84. Navigation, 11. p. 319 & fair. 502 & suiv. Nemours, Duché de, I. p. 572. Nepotien, Usurpateur, I. p. 86. Nervinde, Bataille de, II. p. 589. Neufchâtel, Bataille de, 11. p. Nice, Congrès & Trége de, 11. p. 233. 34. Conquête du Comsé de, 650. Nicolas , Hérétique , I. p. 498. V. Pape, 631 & suiv. Nicuport, H. p. 459. Nigritie, 1. p. 728.... Nîmes, Vicomté de, 1. p. 277. 646. 713. 16. 17. 11. p. 20. Nitard, (Evrard) Ministre d'Efpagne sous Charles II. II. p. 562. **65.** .

Nobles, 1. p. 356 & suiv. 739.
11. p. 637. 59. 63.

Noms Romains, donnés aux villes d'Espagne, I. p. 15.

Normands, 1. p. 86. 90. 126. 27. 29. 58.

Nortlingue, Basailles de, II. p. 487. 528.

Novare, Bataille de, II. p. 71. Nouveaux Chrétiens, 1. pag. 681. Nouvelle-Espagne. Voyez Mexis que.

Noyon, Traité de, 11. p. 93. Nugnès, (Diegue de) Comte de Castille, 1. p. 119 & suiv. (Jean) 437 & suiv.

Numance, Numantins, 1. p. 10.

Nuncs, (Pierre) Mathématicien Portugais, II. p. 17. Nyssa, Bataille de, II. p. 585,

O

OGNA, Monastere d', I. p.
159.
Oleaster, (Jérôme) Ecrivain Por-

tugass, ll. p. 17.

Oligito, Ville, 1. p. 28.

Olite, Ville, 1. p. 28. 600.

Oliva, Traité d', II. p. 552.

Omar II. Calife des Sarrasins, 1. p. 49.

Ommiades , I. p. 54. 106.

Ona, (Pierre d') Ecrivain Espagnol, II. p. 341.

Oppas, Archevêque de Séville, 1. p. 47.

Optimates, 1. p. 359.

Oran, Ville d'Afrique, 11. p. 54. 67. 575. 79. 84. 613. 40.

Orange, Maison d', 11. p. 348 & suiv 387 & suiv. 442 & suiv. 478 & suiv. 568 & suiv.

Ofantes, (François) Ecrivain Espagnol, II. p. 331.

Orbieu, Bataille d', 1. p. 72.
Ordogno I. Roi des Afturies, 1.
p. 87 & Suiv. II. Roi de Leon
& des Afturies, 109 & Suiv.
III. 120 & Suiv. Usurpateur,
123 & Suiv.

Ordres de l'Etat, L. p. 606. Orense, Ville, I. p. 97. Orihuela, Ville, I. pag. 163. 726.

Ormuz, Isle d', 11. p. 47. 83. 84. 146. 475. 574.

Orobio, (Isaac) Ecrivain Espagnol, 11. p. 523.

Qiopela, Le Comte d', Ministre d'Espagne sous Charles II, II. p. 582 & suiv.

Orphelins, 11. p. 447.

Osius, Evêque de Cordeno, I. p.

Osma, Bataille d'Osma, 1. p.
116.

Osoria, (Jérôme) Ecrivain Pertugais, 11. p. 19.

Ossone, Ville, I. p. 98.

Ostalric, Bataille d', 11. p. 592.

Ostende, 11. p. 460. 61.

Ostrogoths, 1. p. 20.

Othon I. Empereur, 1. p. 124.

Oudenarde, Bataille d', 11. p. 613.

Oveco-Rosinde, Conspirateur, I.

Qviedo , Ville , 1, p. 57. 70. 79...

### P

ACEM, Royanme, 11. p. 152. Pacheco, Favori d'Henri IV. Roi de Castille, I. p. 645 & Suiv. Dona Marie, 11. p. 132 G ∫uiv. Pacien, (Saint) I. p. 7. Padilla, Marie de, 1. p. 497 & fuev. (Jean de) 11. p. 120 & suiv. (Carles de) 532. Paës, (François-Alvar) Ecrivain Espagnol, 1. p. 371. Pairie, L. p. 360, Palais, Tribunal du, II. p. 200 Palatinat, II. p. 472 & sniv. Palatins, 1. p. 28. 29. Palence, Ville, 1. p. 166. 203. 16. 31. 32. 86. 300. 445. 547. Palerme, ville de Sicile, 11. p. 98.*9*9. Pallats, Evêché de, 1. p. 106. Palme, Ordre Militaire de la, 1. p. 230. lsle de , 11. p. 12. Palmoner, Bataille de, 1. pag. 484. Pam, Royaume, 11. p. 153. 54. Pampelune, Ville, 1. p. 56. 80. 104 60. 350. 96 430. 55. 63. 93. 549. 52. 63. 64. 710. 14. II. p. 14. 76. Panama, ville d'Amérique, II. P• 73• Pantoja, (Pierre) 1. p. 727. Parme, Duché de, II. pag. 288. 443. 630. 33. 39. 40. 42. 44. 58. Patinho, ( Joseph ) Ministre d'Es. pagne sous Philippe V. II. p. 643.45. Patronages, 1.7. 320.

Pavic, Bataille de, 21. p. 164 Sac de, 182 Paul, de Barges, Ecrivaia Espagnol, I. p. 373. III. Pape, Il. p. 218 & suiv. IV. Pape, 307 & fuiv. V. Pape, 462 & fxiv. Paysans de rachat, 1. p. 722. Pays-Bas, II. pag. 369 & suiv. 456. 58. 84 & Suiv. 550. 619. Pêcheries, II. p. 503. Pedre. Voyez Pierre. Pégale, (Mannel-Albarez) Jurisconsulte Portugais, II. pag. Pégu, Royaume de, II. p. 120 & suiv. 467. 526. Peinture, II. p. 662. Pélage, Roi des Afturies, 1. p. 49 & shiv. 95. Ecrivain Espagnol, Pénon de Velez de Gomere, ville d'Afrique, II. p. 367 & suiv. **Pepin** , *I. p.* 55. 57. Peralta, (Dom Pedre) Connétable de Navarre , I. p. 705. Pereira, ( Benoît ) Jésuite Espagnol, Il. p. 337. Perez, (Antoine) Ecrivain Es. pagnol, II. p. 337. Autre du même nom, 341. Autre du même nom, sog. (Joseph) Péronne, Siège de, II. p. 226. Pérou, II. p. 162. 78 & suiv. **298. 584. 64**6. Perpignan, Ville, 1. p. 680. 31. 90. *11. p.* 12. 249. Pescaire, Le Marquis de, II. p. 72. 77. 140 & Spiv. 15**2 &** 

Juiv. 171. 328 & Juiv.

Peste, 1. p. 486. 91. 368. 610.
17. 704. 30. 11. p. 33. 41. 109.
52. 80 244. 436. 54. 535. 46.
78. 629. 31.

Petervaradin, Bataille de, II.p.
624.

Phéniciens, I. p. 1.2.

Philippe, le Hardi, Roi de Prance, I. p. 397. 98. 410 & suiv. le Bel, Roi de France, 410 & suiv. le Long, Roi de France, 448 & suiv. Comte d'Evreux & de Champugne, & Roi de Navarre par Jeanne sa semme's 460 & Suiv. de Valois, Roi de France, 464. 66. 73. 84. 92. I. dit le Beau, Roi d'Espagne, II. p. 23. 39. II. Roid Espagne, H. p. 313 & Suiv. 661. III. Roi d'Espagne, 458 & Suiv. IV. Roi d'Espagne, 473 & Suiv. 661. V. Roi d'Espagne, 599 & Suiv. 634 & Suiv.

Philippeville, ville des Pays-Bas,
11. pag. 305. ville d'Espagne,

6 i z.

Philippines, Isles, II. p. 380.

Philosophie, 11. p. 662.

-Phorzeim, Bataille de, 11. pag.

Physique, II. p. 662.

Piali-Amot, fameux Cersaire, II.

Picardie, II. p. 295 & suiv. 340 & suiv. 489 & suiv.

Picolomini, Général Allemand, 11. p. 493.

Pie IV. Pape, 11. p. 350 & Suiv. V. Pape, 375 & Suiv.

Piémont, 11. p. 231 & suiv. 256 & suiv. 295 & suiv. 482 & suiv. 514. 90. 650 & suiv.

Pietre I. Roi d'Aragon, 1. p. 199. & suiv. II. 290 & suiv. III. 384 & suiv. IV. 472 & suiv. le Cruel, Roi de Castille, 495 & suiv I. Roi de Portugal, 502 & suiv. d'Alcantara, (Saint) II. p. 17 II. d'abord Régent, & ensuite Roi de Portugal, 564 & suiv.

Pineda, (Jean) Ecrivain Espa-

ignel, 11 p. 341.

Piniole, Conspirateur, I. p. 87. Pirbec, fameux Corsaire, II. p. 293 & suiv.

Pise, Pisans, 1. p. 250. 435. 56 & surv. 493. 11. p. 62.

Pizarre, (François) II. p. 162 & suiv. 284.

Placidie, fomme d'Asaulphe, Roi des Goths en Espagne, 1. p. 20. Plaisance, 11. p. 276. 88. 631.

39. 44. 58.

Plantada, Bataille de, 1. p. 185.

Plasentia, Ville, I. p. 727. Plessendal, Bataille de, 11. pag.

613.

Politiers, Bataille de, 1. p. 502.

Politiers, 1. p. 232. 358.

Police, I. p. 232. 358.

Pompée, Général Rumain, I. p. 13.14. (Eneins) 14. (Sentus).

Pont-de-la-Reine, Ville, I. p. 432.

Pont de l'Archevêque, Ville, L. p. 568.

Portalegre, Evêché de, IL pag.

Port-Mahon , 11. p. 340. 613.

Porto, Ville, I. p. 97. 218.

Porto-Carreto, (Dem Pedre)
11. pe 9. le Cardinal de, 597.
& Juiu.

Portugal, I. p. 8 & Suiv. 17.
19. 140. 200. 09. 11 & Suiv.
239. 78. 303. 82. 474. H. p.
429 & Suiv. 485. 95 & Suiv.
522 & Suiv. 65.

X x iv

Potosi, II. p. 268.

Pravia, Ville, I. p. 59.

Président de Castille, I. p. 359.

Priscillien, Priscillianistes, I. p.
7. 18. 21.

Proceres, I. p. 359.

Provence, I. p. 269. 79. 98. II.
p. 449. 50. 88 & suiv. 650. 56.

Prudence, I. p. 9.

Punition des Crimes chez les Goths, I. p. 41. dans le nenvième Viècle, 86.

Puyane, (Armand de) Evêque de Pampelune, I. p. 430.

Pyrénées, Paix des, II. pag. 550.

1

Q

UENTAL, (Barthelemi dx)

p. 523.

Queredin, fameux Corfaire, 11.

p. 102. 202.

Quevedo de Villegas, Peëte Ef-

pagnol, 11. p. 507. Quierasque, Traité de, 11. pag. 483. Quignones, (François de) Cardinal, 11. p. 13. Quingenarii, I. p. 38.

## R

RAIMOND, Comte de Barcelonne, I. I. p. 143. 49. 50.
II. 178. III. 192. IV. 205. V.
239. de Bourgogne, Comte de
Galice, 193. 97. 204. 20.
Abbé de Fitere, 261. 17. Nonnat, (Saint) 219. de Pegnafort, (Saint) 221.
Ramillies, Bataille de, II. pag.

Ramines, Batasile ne, 11. pag. 610.
Ramire I. Roi des Afturies, I.

p. 85 & Suiv. II. Roi de Léon & des Asturies, I. Coi de Léon & des Asturies, 115 & Suiv. III. 128 & Suiv. Rois d'Aragon, I. 167 & Suiv. II. 235 & Suiv.

Ratisbonne, Diéte de, 11. pag. 582.

Raucoux, Bataille de, II. pag. 656.

Ravenne, Bataille de, II. pag.

Recared I. surnommé le Cathelique, 1. p. 25. 26. II. 28.

Recesuinthe, Roi des Goths en Espagne, 1. p. 29.

Récollets, 1. p. 549.

Requesens, (Dom Louis de)
Gouverneur des Pays-Bas Espagnols, 11. p. 419 & suiv.

Rhoda. Voyez Roda. Rhodiens, 1. p. 2.

Rhodope, Ville, I. p. 4.

Ribadeneira, (Pierre) Ecrivaise

Espagnol, 11. p. 339.

Ribagorce, Comté de, I. p. 167 & suiv. 193.

Ribas, (Jean de) Ecrivain Espagnel, II. p. 523.

Ribera, (François de) Théologies Espagnol, II. p. 335. Poète Espagnol, 513. (Joseph) dit l'Espagnolet, 513.

Richelieu, Le Cardinal de, 11. p. 481 & suiv. Le Duc de, 657. 59.

Riches-Hommes. Voyez Ricos-Hombres.

Ricos-Hombres, 1. p. 209. 23. 61. 359. 414. 65.

Rioja, Province, 1. p. 109. 277.

Riperda, Le Baron de, II. p. 635

Rit-Romain , 1. p. 186.

Rocaberti, Amirante d'Aragon,
I. p. 566.

Rocroi, Bataille de, II. pag.

Roda, Ville, 1. p. 123. 82. 203.

Rodrigue, dernier Roi des Goths en Espagne, 1. p. 32. 44 & sniv. Archevêque de Tolede, 305. 09. 12. 14. 18. 26.

Rodriguez, (Alphonse) Jésuite Espagnol, II. p. 339. (Emmanuel) Ecrivain Portugais, 339.

Rois des Goths en Espagne, I. p. 37. Roland, fameux Guerrier François, I. p. 60.

Rolced, Viceroi de Navarre, 1.

Romains, I. p. 4 & Suiv. 34.

Rome, 11. p. 180.

Roncevaux, Bataille de, I. p.

Roquette, Bataille de la, II. p. 540.

Rosende, (Saint) Evéque de Compostelle, 1. p. 127.

Roses, Ville, 1. p. 4.

Rouen, Siège de, II. p. 451.

Roufillon, I. p. 276. 354. 419. 83. 84. 655. 87. 90. 94. 736. 11. p. 6. 12. 21 & suiv. 34. 512. 50. 71 & suiv.

Routiers, I. p. 617. 18. 63. 83. 88. 95.

Roxas de Sandoval, Due de Lera me, 11. p. 458 & suiv. Russie, 11. p. 566. 636. 39.

S

SAA, (Emmanuel) Jésuité Espagnol, Il. p. 335.
Sabatès ou Vaudois, Hérétiques,
I. p. 292.
Sacre des Rois d'Espagne, I. p.
30.
Sade-Miranda, Poète Portugais,
II. p. 15.
Safi, Bataille de, II. p. 69. Siége
de, II. p. 215. 242.

Sagonte, Ville, I. p. 4. 6.
Sahagun, Ville, I. p. 93. 220.
Saint-Barthelemi, (La) II. pag.
416.

Saint-Domingue, Isle, II. p. 10.

Saint-Jean de la Pegna, Concilo de, I p. 180
Saint-Office. Voyez Inquisition.
Saint-Quentin, Siège & bataille de, II. p. 330.
Saint-Sauveur, Ordre Militaire,
I. p. 225.
Salado, Bataille de, 1. p. 477.
Salamanque, Ville, 1 p. 255.

Salamanque, Ville, 1. p. 255.
67. 87. 317. 50. 407. 42.
45.
Salen-Kemen, Bataille de, II.

p. 588.
Salmeron, (Alphonse) Jésuite
Espagnol, II. p. 331.
Salomon, Comte de Barcelonne.

Salomon, Comte de Barcelonne,
I. p. 93.

Salva , (Martin ) Evêque de Pamрегине, 1. р. 564. Salve, Ecrivain Espagnol, 1. p. Samion, Peëte Espagnol, 1. p. 75. Sanche, frere d'Aznar, Comte de Gascogne, I. p. 85. Rois de Navarre, I. 105 & saiv. II. sur, nomme Abarca, 130 & suiv. III. 143 & Suiv, IV. 177 & surv. V. surnommé Ramirez, · 235 & suiv. VI. 258 & suiv. VII. 288 & suiv. Rois de Léon & des Asturies, I. 122 & fuiv.Garcie , Comte de Castille , 146 & Suiv. Rois d'Aragon, . I. 180 & suiv. Roi de Castille, 181. 84 & suiv. II. dit le Fort. III. 251. 61 & suiv. 409 & suiv. Rois de Pertugal, I. 281 & suiv. II. surnommé Capel, 318 & suiv. Eveque de Coria, p. 335. Roi de Majorque, 443 & suiv. Sanchez, (François) Grammairien Espagnol, II. p. 337. (Themas) Jésuite Fspagnol, ibid. Sancta-Hermandad, 1. p. 696. Sanctaren, Bataille de, I. pag. Sandoval, (Catherine de) 1. p. 650. 51. Santa Fé, Ville, I. p. 733. Sardaigne, 1.p. 80.81.426.34. 48. 53 & Suiv. 489. 97 & sniv. 544. 56 & sniv. 572. 76 & suiv. 586. 94. II. p. 183. 491. 565. 613. 16. 25. Sarragosse, Ville, I. p. 18. 94. . 96. 116. 62. 63. 71. 73. 238. 76. 405. 49. 52. 57. 72. 90. 534. 44. 66. 67. 88. 618. 68. 95. 721. 25. Sarratins, 1. p. 30 & suiv. 43 &

SHIV. 472.

Savoye, 11. p. 466. 528. 39. 866 92. 608. 49. Sauterelles, I. p. 93. 170. 11. p. 22. 251. Saxe, 11.p. 265 & Suiv. (Mauria de) 655 & Sniv Schalom, ( Abraham ) Rabbin Espagnol, II. p. 335. Schilme, I. p. 529. 93. Schomberg, Le Comte de, 11. p. 553. 57. 58. Sciences, H. p. 662. Scipion, Cneius, I. p. 6. l'Africain, ibid. l'Africain, second du nom, 8. Sébastien I. Roi de Partugul, II. p. 328 & Suiv. Secondes Noces, I. p. 568. Ségorbe, Evêché de, 11. pag. 354. Ségovie, Ville, 1. p. 17. 227. 392. 459. 538. 575. Séminaires établis en Espagne, I. p. 23. Séminata, Bataille de, II. p. 21. 34. Séne<sup>8</sup>, Bataille de , II. p. 570. Seneque, (Marcus-Annans) I. p. 3. (Lucius Annaus, 5. Serenus, Imposteur, I. p. 50. Sertorius, Général Romain, 1. p. 13• Scrvet, (Michel) Hérévique, II. p. 15. Séville, I. p. 21. 163. 201. 52. 76. 320. 42. 98. 612. 76. Traité de , II. p. 639. Sforce, (François) Duc de Milan, I. p. 631 & Sniv. II. p. 148 O Suiv. 222. Siam, Royanme de, II. p. 526. Sicile, J. p. 367 & Suiv. 400 & suiv. 412. 16. 18. 19. 528. 36. 53 & Suiv. 569. 78. 82. \$6, 668, 703, lî. p. 16. 94.

104. 531 & Suiv. 71 & Suiv. 89. 620. 26. 42. 44. Sienne, République de , 11. p. 297

& ∫иіи. 334.

Sigetic, Rot des Goths en Espagne, l. p. 20.

Siguenca, Ville, I. p. 227.

Silésie, 11. p. 658.

Silingiens, 1. p. 19 & suiv.

Silo, Roi des Asturies, 1. p. 58. 59. 60.

Simencas, Bataille de, 1. p. 117.

Sinderede, Archevêque de Tolede, *ふ り*・47・

Sisebut, Roi des Goths en Espagne, I. p. II. 27. Archevêque de , Tolede, 31.

Silenand, Roi des Goths en Espagne, I. p. 28. Evêque de Compostelle, 126. 29. Conspirateur, 165.

Sixte IV. Pape, 1. p. 711.

Sixte-Quint, Pape, 11. p. 443 & ∫uiv.

Sobieski, Roi de Pologne, Il. p.

Sobrarve, Rejaume de, 1. p. 167 G suiv. 193.

Sofala, Royanme de, Il. p. 44.

Soitions, Congrès de, 11. p. 638.

Soliman, Calife des Sarrasins, 1. p. 48.

Solis, (Henri de) Viceroi de Navarre, I. p. 470. (Antoine de) Ecrivain Espagnol, II. p. 523.

Sollanço, Ville, 1. p. 92.

Sorciets, I. p. 86.

Soria, Wille, 1. p. 461. 63.

Sotillo, Bataille de, 1. p. 2810 Soto, (Dominique) Théologien Espagnol, 11. p. 523.

Spectacles, 1. p. 206. 46.

Spinola, célébres Généraux Génois, 11. p. 459 & suiv.

Spinola, (Jean) Ecrivain Espagnol, II.'p. 15.

Spire, Diéte de, 11. p. 258.

Stanislas I. Roi de Pologne, Il. p. 641.

Statio; (Achille) Ecrivain Portugais, Il. p. 327.

Steinkerque, Bataille de, II. p. 588.

Stilicon, Général de l'Empereur Honorius, I. p. 19.

Stuart, Marie, II. p. 445.

Stunica, (Jacques-Lopez) II. p.

Suabe, Duché de, 1. p. 351.53 & ∫uiv.

Suarez, (François) Théologien

Scholastique, II. p. 339. Succession au Trône chez les Rois Maures, 1. p. 107.

Suede, 11. p. 567.

Suéves, 1. p. 19 & suiv. 35.

Suintila, Roi des Goths en Espagne, I. p. 28.

Suisses, 11. p. 449.

Sulciman, Roi de Cordone, I. p. 147 & skiv.

Surita, (Jérôme) Ecrivain Espagnol, ll. p. 19.

Survivances, II. p. 587.

Sylla, Dictateur Romain, I. p. 13. Sylveira, (Jean de) Ecrivain

Portuguis, II. p. 523.

Syracuse, 1. p. 428.

# T

LARLES Alphonsines, I. p. Tafalla, Etats de, 1. p. 706. Talavera, Bataille de, II. pag. Tamerlan, 1. p. 570. Tanger, ville d'Afrique, I. p. 615. 59. 77. II. p. 63. 516. 55. Tarascon, Traité de, 1. p. 418. Tard-Venus, I. p. 515. Tarif Abincier, Général des Manres, 1. p. 44 & suiv. Tariffa, Ville, 1. p. 8. 478. Tarragone, Ville, I. p. 15. 196. 278. 3:2. 26. 443. 51. Tarragonoise, Province d'Espagne, I. p. 16. Tarrazone, Etats de, 1. p. 717. Tavora, Maison de, II. p. 659. Tellez, (Léonore) I. p. 522 & Sniv. (Marie) 528. Tello, frere naturel de Pierre I. Roi de Castille, I. p. 497 & Templiers, I. p. 235, 43. 60. 66. 436 & Suiv. 443. 44. Ténérisse, II. p. 22. Tenorio, (Dom Pedre) Arche. vêque de Tolede, I. pag. 553 & Surv. Tercetes, Isles, II. p. 508. Tercias, I. p. 389. 95. Ternate, Royaume de, II. p. 358. Terres Australes, Déconverte des, II. p. 470. Tétuan, ville d'Afrique, I. pag. Tezefin, Roi de Maroc, I. p. 249.

Théâtre Espagnol, 11. p. 661. Théodeberr. Voyez Théodoric. Théodomir, Rei des Suéves, I. p. 25. Général de Radrigue, dernier Roi des Goths, 47. Théodoric I. 1. p. 20. 11. p. 22. Roi d'Italie, 23. Théodole, Infant de Portugal, II. p. 538. 40. Théologie, 11. p. 661. 62. Thérese, Comtesse de Portugal, I. p. 211 & suiv. (Sainte) Ib p. 329. 60. 440. 75. Theudis, Ros des Goths en Espagne, I. p. 23. 24. Theudiscle, Ros des Goths en Espagne, I. p. 24. Thibault I. Roi de Navarre, I. p. 328 & Suiv. II. 348 & Suiv. Thibet, 11. p. 341. Thionville, Siège & sac de, 11. p. 336. Thobels, aucien nom des Habitans de l'Espagne, 1. p. 1. Thomas, de Villenenve; (Saint) II. p. 15. de Jesus, Ecrivain Portugais, 329. Thorismond, Roi des Goths en Espagne , I. p. 22. Tidore, Royaume de, Il. p. 133. 34. 47. 55. Tilly, Général Allemand, II. p. 476 & Suiv. Tite, Empereur Romain, I. p. 16. Toison-d'OI, Ordre de la, IL p. 452. Tolede, Royanme de, I. p. 21. 162. 63. Prises de , 47. 69. 152. 93. Conciles de, 23. 26 & Suiv. 371. 457. 685. Primatie de, 30. 196. Eglise Cashédrale de, 321. Archeveché de, 344. Monastere de Saint Paul de, 524. Révolte de, 632. Etats de , 705. Révolte de , II. p. 117 & skiv. (François de) Viceroi du Pérou, 410.

Tolet, (François) Cardinal, Il.: P. 335.

Tolose, Bataille des Naves de, I. p. 305.

Tordesillas, Etats de, 1. p. 569. Toto, Bataille de, I. pag. 694. Loix de , II. p. 39. .

Torquemada, Evêque de Sainte-Sabine, 1. p. 375. (Thomas) P. 740 & Suiv.

Torralto, Le Comete de, 11. pag.

Tortose, Ville, 79.81.251.463. c 607.

Toscane, Grand Duché de, II. .P. 401. 680. 34. 33. 39. 44. 45.

Tostat, Evêque d'Anila, I. peg.

Touloule, Comté de , L. p., 235. 79. 89. 301. 02.

Tsajan, Empereur Romain, 1. p.

Traite des Négres, II. p. 619. Traitemare on Transfermare, · (Ferdinand-Peses) Comte de, I. p. 233. (Ozorio) Comte de, 462. (Henri de) 497 & suiv.

Tremblemens de Terre, 1. pag. 484. 563. 608. II. p. 35. 37. 174. 72. 202. 357. 468. 92. 546. 78. 84. 89. 604. 56. 59. Tremecen, ville d'Afrique, 1. p. 460. II. p. 58. 63. 67. 102. 03. 248. 62.

Trente, Concile de, II. p. 262. 87. 355 & Suiv. 366.

Tréve de Dieu, II. p. 229. Tribut payé aux Rois de France par les Goths régnans en EL . pagne, I. p. 27.

Trinitaires, 11. p. 456.

Triomphe de la Croix, I. pagi

Tripoli, ville d'Afrique, 11. p.i . <u>5</u>8. 63. .

Truchses, Archevêque de Cologne, II. p. 441.

Tudele, Bataille de, 1. p. 471. :: Congres de, 506.

Tulga, Roi des Goths en Espagne, · 1. p. 29.

Tullingen, Bataille de, II. pag. . 520.

Tunis, Tunisiens, I. p. 446. 60. 605. mg. II. p. 58. 106. 08. [ .212. 13 O Suiv. 261. 62. 417.

Turenna, Le Maréchal de, II. p. .. 536 & Suiv.

Turin 3 Bataille de , II. p. 610. 🕡 Turquie, 11. p. 593. 35.

CLE'S, Bataille d', I. pag. [ **U**ll0a , ( Lo<del>ni</del>s de ) Poëte Espagnol, \* *II.* **p.** 519.

Ulm, Traité #, 11. p. 471.

Ulnitz, Bataille d', 11. p. 494.

Unions d'Aragon & de Valence, I. p. 487 & Suiv. Universités, 1. p. 300. 50. 59. 407. 17. 37. 45. 99. 738. II. p. 48, 156, 332, 54, 59, **6**25. Urbain, Archevêque de Toleda, I. p. 45. VIII. Pape, II. p. 490. Urdemalds, I. p. 22. Urgel, Ville & Comté d', I. p. 76.

123. 49. 293. 325. 580. 86 6 suiv. 603. 63.

Urtaque, femme d'Alphonse la

Batailleur, I. p. 204. 05. 11 ♥ SMNU.

Urtins, La Princesse des, 11. p. 604 er suiv.

Utrecht, Trasté d', 11. p. 576. 619.

LLCOURT, Basaille de, . Д. р. 585.

Val-de-Junquera, Bataille de, I. p. 112.

Valdivisio, Théologien Espagnol.,

II. p. 337. Valence, Ville & Royanme de, 1. p. 199. 203. 327. 32. 35. . 42. 94. 451. 504. 726. Il. p.. 109 & Suiv. 636. (Thomas de)

Ecrivain Espagnel, 517. Valentin, (Grégoire de) Théologies

Espagnol, 11. p. 337.

Valenzuela, Ministre d'Espagne Sons Charles II. II. p. 573.75.

Valesio, (François) Ecrivain Es-. pagnel , 11. p. 17.

. 255. 429 ، 1. إ . Ville ، 1. إ Valladolid ، Ville .47, 49. 54. 679. ll. pag. 16. Evêché de , 454.

Valteline, 11. pag. 473. 77. 79. 91.

Valvidia, (Pierre) Conquérant du Chili, M. p. 237. \$3. 84.

Vandales, l. p. 19 & suiv. 35.

dalonfic.

Vargas, (Alphonse) Archevêque de Séville, 1. p. 373. (Brans : çois ) II. p. 17. (Louit de ) p. -335-

Vascons, I. p. 46 6 Juiy.

Vase, Ordre Militeire da, I. p. .571.

Vafquez, (Gabriel) Théologies

Espagnol, II. p. 337. Vallelage, 1. p. 341. 79.

Valiens, (Jean) Historica Espagnol, II. p. 15.

Vandois, I. p. 291.

Vega, (Gareslasso de la) Gmverneur de Castelle , I. p. 495. (André) Théologien Espagnel, II. p. 17. (Lopez de) célébre Posts Espagnol, II. p. 341.

Vela, Comte d'Alava, I. p. 132

& ∫kiv. 164.

Velalquez, Peintre Espagnol, Il. P. 517.

Velex, Podes Espayad, 11. pag. 507.

Vondôme, Le Duc de, 11. p. 602 & suiv.

Veneur, Charge de Grand, I. p. 358.

Venise, Vénitiens, 1. pag. 486. 95. II. p. 30. 52. 56. 141. 49 & Suiv. 161 & Suiv. 411 & Suėv. 417 & Suėv. 469. 70.

Vépres Siciliannes, I. p. 400 👉

luiv.

Vandalousie, I. p. 19. Voyez An-, Vérémond I. Roi des Asturies, I. p. 62 & Suiv. Conspirateur, 101. II. 134 & suiv. III. 164 & ∫uiv.

Vernon, America Anglois, 11. p.

646 & Suiv.

Vérone, Siége & basaille do , 11. p. 71. 72. 73.

Verus, Archevêque de Séville , I. Po. 45.

Vervins, Paix de, II. p. 456. Vespasien, Empereur, I. p. 16. Vespuce. Voyez Americ. Vera-Cruz, ville d'Amérique, 11.

p. 112.

Veuves des Rois, I. p. 31.

Viane, Principauté de, I. pag. 600.

Vich, 1. p. 98. 104 31.

Victor-Amédée, Roi de Sardaigne, II. p. 639.

Victoria, Ville, 1. p. 279.

Vienne, II. p. 581. Viguiers, I. p. 38.

Villafranca, Bataille de, II. pag.

439.

Villalpande, (Gaspard) Théologien Espagnol, II. pag. 19. (Jean-Baptiste) Jésuite, 337.

Villats, Le Maréchal de, II. p.
603 & suiv. 641 & suiv.

Villaviciosa, Bataille de, II. p. 617.

Ville-Franche, 1. p. 568. Bataille de, 11. p. 510.

Villena, Marquis de. Voyez Pacheco.

Villes d'Espagne, détorées de Priviléges par les Romains, I. p. 16.

Vincent-Ferrier, (Saint) I. page 373. 585.

Viriathus, 1. p. 10.

Viseu, Ville, I. p. 97. Duc de

Visigoths, I. p. 18. 20 & faiv. Vistock, Bataille de, II. p. 491. Viteric, Roi des Goths en Espagne, 1. p. 26. 27.

Vives, (Jean-Louis) II. p. 13. Volpellar, Bațaille de, I. p. 186. Vouillé, Bataille de, I. p. 23.

### W

WALID. I. Calife, 1. p. 44.

II. 54.
Wallia, Roi des Goths en Espagne,
I. p. 20.
Wamba, Roi des Goths en Espagne,
I. p. 29. 30.
Wifred, Comte de Barcelonne, 1.

p. 91.
Witiza, Roi des Goths en Espagne,
1. pag. 31. 32. Conspirateur,
100.
Wolfenbutel, II. p. 510.
Wolsey, Cardinal, II. p. 144. 68.
214.
Wormes, Diéte de, II. p. 263.

X

XATIVA, Destruction de la ville de, Il p. 612.
Xavier, (François) II. p. 242.
45. 94. 475.

Xerès de la Frontera, Bataille de, 1. p. 44. Ximenez, (François) Cardinal<sub>a</sub> 11. p. 2 & Suiv. 661.

Y

YICA, Ife, I. p. 328.

Z

ZAEN, Roi de Valence, I.
p. 333.
Zafadola, Seigneur de Grenade,
1. p. 247 & Suiv.
Zama, Gonverneur d'Espagne pour
les Sarrasins, I. p. 50.

Zamora, Ville, I. p. 227. (Ala phonse de) 11. p. 13.

Zayde, semme d'Alphonse VI.

Roi de Léon & de Castille, I.
p. 192. 200.

Zuleyman. Voyez Soliman.

Zurita, (Saint-Jean) 1. p. 265.

FIN.

## FAUTES A CORRIGER.

### PREMIER VOLUME.

AGE 64, ligne 33, entretenoient, lifex entretenoit. Pag. 82, lig. 6, infecter, list. infester. Pag. 90, lig. 7, Il prend, lif. Mahomet prend. Pag. 97, 98, 99, 100, 101 6 102, an hant de la 3, colome, an lieu de Sanche I. lis. Fortun I. Pag. 182, 3 colonne, lig. 2, Balbattro, lis. Balbastro. Pag. 183, 2 cel. lig. 28, Infentado, lis. Infantado. Pag. 211, 1 col. lig. 8, Caudespine, lis. Candespine. Pag. 232, 2 col. lig. 2, Morou, lis. Moron. Pag. 259, 1 col: lig. 5, so tenir, lif. le tenir. Pag. 360, lig. 10, Téunis, lis. réunses. Pag. 420, 1 cel. lig. 24. D. Sanche, lif. D. Jean, Pag. 443, I col. lig. 29, ORt été, liss. sont. Pag. 523, 1 col. dig. 7, Ferdinand IV. lif. Ferdinand I. Ibid. 4 col. lig. 21, le titre du, Lis. le titre de. Pag. 532, 1 col. lig. 24, Guadia, lif. Guadix. Pag. 540, I & 2 col. lig. 2, IV. lif. I.
Pag. 541, I col. lig. 6, Ferdinand IV. lif. Ferdinand I. Pag. 545, 2 col. tig. derniere, Charles VI. lis. Charles V. Pag. 677, 1 col. lig. 12, de fai-, lis. de faire des courses.

Boid. lig. 21, 10 des courses, otez cette ligne.

Pag. 723, 3 col. lig. 4, les côtes, lis. les cates. Pag. 728, 1 cal. lig. 20, leus biens, lif, leurs biens.

### SECOND VOLUME.

Pag. 4, 1 col. lig. 8, Archiprêtre, lis. Archiprêtré,
Pag. 9, 4 col. lig. 25, de Salamanque, lis. dans l'Université de
Salamanque.
Pag. 29, 1 col. lig. 2, Albajarras, lis. Albujarras.
Pag. 32, 1 col. lig. 5, troisième fille, lis. quatriéme fille.

Pag. 48, 1 col. lig. 21, La Reine, list. Les Reines.

Pag. 54, 1 col. lig. 8, D. Alphonse, list. D. Ferdinand.
Pag. 57, 2 col. lig. 1, Le Roi D. Jean de Navarre, list. D.

Pag. 57, 2 col· lig. 1, Le Roi D. Jean de Navarre, lis. D. Jean.
Roi de Navarre.

Pag. 69, 1 col. lig. 7, par le port de Brest, ôtex ces mots. Pag. 70, 1 col. lig. 2, il ait, lis. il fait.

Tome II.

Pag. 11, 1 vol. tig. 27, oprie on mailage, ejenter, Comme noch l'avons dit-

Pag. 10d a cil. Ilg. 11, arec tas fiens, tif. avec for foldats.

Pag. 140, i cel. lig. 14, fotça, lift forcerent.

Pag. 142 , lig. 16 , qui fait profiter , lif. qui feit profiter.

Pag. 173, 2 cal hig. 20; La choix du nouveau Viceroi tomboit, lif. Le choix d'un nouveau Viceroi tomba.

Pag. 189, 2 col. lig. 28, d'Augara, lif. d'Acugua. Pag. 218; 1 col lig. 21, Paul III. lif. Paul II.

Pag. 242 , I cel. lig. 6, après l'exhorte, giutec, comme son Pavons dit.

Pag. 300 , 1 cel. lig. dermiere , leur part , lif. leues ports. Pag. 320, lig. 25, leonne éperante, tif. bonne espérance.

Pag. 186, 1 cel. lig. 16, det glans, lif. des glaces.

Pag. 437, 1 tol. lig. 30, y foit, tef. y fit.

Pag. 440, lig. 3, Mayence, hif. Mayenne. Pag. 502, lig. 95, d'ouvriers, lif. des Ouvrien.

Pag. 573 , 1 cel. lig. 8 , Valenzua , lif. Valenzuela.

Pag. 589, 1 cel. lig. 12, faires, lif. faire.

Pag. 602 , 1 cal. lig. 2 , Clément VIII. lif. Clément XI.

Pag. 624, 3 col. leg. 7, & qui, lif. qui. Pag. 639, 1 col. lig. 29, Clément XIII. lift Climbet XII.

Pag. 644 z 2 cal. lig. 17 j. 1738 z lif. 1986.

#### APPROBATION.

At lû pat ordre de Monseigneut le Vice-Chanceliet un Ouvrage ritulé: Abrégé Chronologique de l'Histoire d'Espagne & de Portugal, il m'a paru que l'impression n'en pouvoit être qu'utile & agréable au Public, qui y retrouvera l'exactitude à laquelle il a déja applaudi dans plusieurs autres Ouvrages de ce genre; & la véritable méthode du célébre Auteur de l'Abrégé Chronologique de l'Histoire de France, qui a sui même sourni le Plan & le cannevas de celui-ci. A Peris, ce 7 Septembre 1763.

GIBERT.

#### PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sieur Jean-Thomas Herissant fils, Libraire, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Abrégé Chronologique de l'Histoire d'Espagne & de Pertugal, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter L'Expolant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le tems de neuf années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons désenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire auçun extrait sous quesque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, Du à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & antétets: à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au

long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles : que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele sous le contre-scel des Présentes; que l'ampétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 : qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de Copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de noire très-cher & féal Chevalier Chancelier de France lessieur de Lamoignon; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Chiteau du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalies Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur de Maúpeou; le tout à peine de nullité des Présentes. Du content desquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposent & ses ayans-caufes, pleinement & paisiblement, sans soussir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour détement signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Conseillers-Secrétaires, soi soit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Compiégne, le dix-septiéme jour du mois de Juillet, l'an de grace 1765, & de notre Régne le cinquantiéme. Par le Roi en son Conseil.

LE BEGUE.

Registré sur le Registre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N.º 911. folio 336. conformémens au Réglement de 1723. A Paris, ce 26 Juillet 1765.

LE BRETON, Syndic.

De l'Imprimerie de JEAN-TH. HERISSANT, Imprimeur du Roi, des Cabinet & Maison de SA MAJESTE.

